

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

# О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

БИБЛІОТЕКА

№ 426.

мом

Кназа С. Багарина.



DK 3 .R97







1.11

*i* //

ATO

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



# ияперяторскяго PSCCKЯГО ИСТОРИЗЕСКЯГО ОБЩЕСТВЯ

# Fatorija.



# ияперяторскяго PSCCKЯГО ИСТОРИЗЕСКЯГО ОБЩЕСТВЯ

. ЙИТАЦДАНТАЛЭД БИОТ

S. DETEPREPLA

187G

Печатано по распораженію Совёта Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, подъ наблюденіемъ секретаря Общества А. А. Пеловцова.

Cife 100.000. Certifien 5-29-54 29,21

Послѣ подписанія въ 1766 году между Россіею и Англіею торговаго трактата 1), предметомъ стараній англійскаго посла лорда Каскарта было заключение союзнаго договора. Одною изъ любимыхъ мыслей Н. И. Цанина было образование съвернаго союза какъ противувъсіе союзу бурбонскихъ домовъ; привлеченіе Англіи къ такому союзу конечно отвъчало видамъ Панина, но онъ хотълъ чтобы непременными условіеми англійскаго союза была поставленна помощь Россіи въ случав войны съ Турцією, а между твиъ война эта началось въ 1768 г. и разумбется измбиила положение переговоровъ. Требовать помощи для веденія войны представлялось невозможнымъ и потому взамёнъ этого требованія предположено получить отъ Англіи согласіе на ежегодную уплату Швеціи субсидіи въ 50000 ливровъ для ослабленія французскаго тамъ вліянія. Развивая свои по этому предмету взгляды, Н. И. Панинъ въ депешъ графу Ивану Григорьевичу Чернышеву, нашему послу въ Лондонъ, въ январъ 1769 г. между прочимъ писалъ: «Ея Величество, вошедъ со мною въ разсужденіе, изволила мнё сдёлать свои слёдующія заключенія, что желанія Ея соединиться теснымъ союзомъ съ Его Великобританскимъ Величествомъ основаны на взаимной неповолебимой пользв и на ся персональной склонности, что при

<sup>1)</sup> См. томъ XII Сборника.

составленной ею ея настоящей политической системв, она свою имперію довольно огражденную поставляеть оть всёхъ христіанскихъ ся сострей, которые другь противъ друга съ нею въ теснейшихъ обязательствахъ находятся; что всякая отъ третьяго въ томъ гарантія быда бы одною пустою мечтою, что напротивъ того тв обязательства гарантін, которыя Ея Величество дозволять изволить для англійскаго двора, суть, какъ по существительному его положенію, такъ и по политической связи неоспоримо такого рода, что требують оть ея имперіи содержанія во всегдашней готовности не токмо опредълнемой трактатомъ помощной силы, но и запасной еще въ готовность на всякія дальнъйшія происшествія для подкрвиленія двих Великобританіи, что въ томъ и прямое существо безпосредственнаго и независимаго не отъ какихъ другихъ союзовъ состоянія ея соединенія съ Великобританскимъ Величествомъ; что она, уважая мудрый и рачительный монархини долгь противъ своей имперіи, для того и предполагала прежде равнов'єсное взаимство обязательствъ съ англійской стороны въ включенім въ союзъ войны ея имперіи съ турками; что Ея Императорское Величество однакожъ, сугубо побуждаема и общею пользою и своею склонностью противу коварной французской въ съверъ инфлюенціи, не щадила конечно ни трудовъ ни иждивенія къ истребленію оной, а достигнувъ до того, остается ей одно попеченіе, чтобы сію часть Европы обезпечить и впредь на нікоторое время оть зависимости той державы, и потому предпочла уже Ея Величество сей конечно по последней мере равно Англію саму интересующій предметь, своей единственной для имперіи безпосредственной пользё взаимнымъ съ Англіею обязательствамъ, чёмъ она еще, следуя склонности къ тесному съ нею соединенію, искать изволила изъять изъ среды тв непреодолимыя претыванія, которыя англійскій дворъ предъявляль себв встрачающимся оть національной левантской торговли, въ принятіи союзнаго случая турецкой войны: что теперь, когда Ея Величество уже действительно въ сей войнъ находится, еще меньше можетъ и намърена требовать какое либо явное дёйствительное ей вспоможение въ за-

мвну ея будущих союзных обстоятельствъ; что и самый порядокъ вещей всё между государствами договоры установляеть на отвращение и всноможение быть могущаго, а не на настояние уже съ одной стороны случившагося, ибо туть нивакого взаимнаго равенства болье сыскать не возможно; что потому тенерь и остается еще болье одина только предмета шведскиха дъла, который можеть связать узломъ опредъленнаго союза наши два государства въ ихъ столь натуральныхъ и единогласныхъ интересахъ, происходящихъ изъ существа и ноложенія ихъ земель. Всемилостивъйшая Государыня, разсуждая такимъ образомъ, мив въ заключение скавать изволила, что осии и въ настоящихъ столь для ноя съ пвухъ сторонъ заботливыхъ обстоятельствахъ, великобританскій пворъ не ръшится на сей послъдній предметь, могущій въ разсужленіи ея имперіи согласить ея склонность къ союзу съ Его Великобританскимъ Величествомъ съ пользою и интересомъ ея имперіи. то она противъ води и желанія своего принуждена будеть свои дъла съ Англіею оставлять на однихъ взаимныхъ искрепнихъ и пружеских в обращенсях, такъ какъ по сіе время оныя продолжаются, стараясь съ своей стороны по возможности своихъ собственных дель быть ей полезною и распространить доверенность н доброе согласіе съ Его Величествомъ королемъ».

Англійское правительство разділяло взгляды Россіи, но не рішалось взять на себя указываемый ему расходь. Высылая въ Петербургъ проэктъ союзнаго договора, дордъ Рочфордъ въ общихъ выраженіяхъ упоминаль о субсидіяхъ Швеціи; къ тому же слабый кабинеть герцога Графтона быль озабоченъ письмами Юніуса, выходками Вилькса, безпорядками въ американскихъ колоніяхъ гораздо больне чімъ сношеніями съ Россіею, которая въ свою очередь была занята турецкими ділами, гораздо боліве чімъ англійскими. Діло союза подвигалось медленно, участь его зависіла оть хода военныхъ событій; Англичане начинали говорить о носредничестві между воюющими. Графъ Чернышеръ въ реляціи оть 3 марта 1769 г. писаль: «Вчерашняго числа, бывъ у морда Веймута на обыкновенной конференціи, увідомился я отъ

Hero, что отъ здёшняго двора дано повелёніе послу ихъ въ Цареградё слёдовать за визиремъ въ походъ, дабы при ожидаемомъ случай ихъ разбитія могъ онъ преклонить ихъ къ миролюбивымъ мыслямъ.» Замётка Императрицы на эту депешу, крайне любонытна: «Prenez garde», пишетъ она Н. И. Панину, «que ces étourdis d'anglais n'aillent vous croquer une prétendue paix à la première occasion, que vous serez obligé de désavouer; le mieux serait de les prier de ne pas s'en mêler si chaudement, amis et ennemis nous envient déjà les avantages qu'ils craignent que nous ayons, et l'acquisition seule d'un pied sur la mer Noire est très capable d'exciter la jalousie des anglais, qui pensent dans ce moment petitement et qui toujours sont marchands».

Лъто 1769 г. прошло, по выражению Панина, въ многихъ и разнообразныхъ съ англійскимъ посломъ разговорахъ, кои не иное что были, какъ одни только подробныя разсматриванія трудностей, - безъ точнаго съ объихъ сторонъ соглашенія въ способахъ, коими бы оныя трудности прекращены быть могли. Указомъ 12 августа 1769 г. графъ Чернышевъ былъ отозванъ, какъ по необходимой нужде поврежденнаго здоровья оть несвойственнаго ему тамошняго климата, такъ и потому что вверенная ему новая должность въ адмирадтейской коллегіи требуеть его присутствія. На мъсто графа Чернышева быль переведень изъ Гаги статскій сов'ятникъ Мусинъ-Пушкинъ. Въ это время попеченіямъ русскаго посольства въ Лондонъ были поручены Государынею проходившіе въ Средиземное море русскіе корабли; любезность пріема, оказаннаго имъ въ Англіи, не могла не отозваться на дружественных отношеніяхъ объихъ державъ, но дъло союза все таки не подвигалось. Въ январъ 1770 г. назначенъ первымъ министромъ лордъ Нортъ, борьба его съ опозиціею поглощала вниманіе англійскаго правительства, точно также какъ у насъ турецкая война составляла главную заботу; дело заключенія союза съ Англіею становилось вопросомъ второстепеннымъ, такъ что депеши лорда Каскарта ръже упоминають о немъ и возвращаются къ описанію придворныхъ лицъ и

тій. Личность самой Императрицы продолжаеть восхищать

чужеземна. «Ея Величество», говорить онъ, «обладаеть весьма про-«свъщенным» умомъ, быстрымъ соображениемъ, постоянною ръши-«мостью, большою твердостью и весьиа похвальнымъ желаніемъ «дъйствовать огносительно всъхъ обязанностей своего высокаго сана «СЪ ПОЛНОЮ ДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ НОЛЕЗНЫХЪ СВЪДЪНІЙ И СЪ ЯВНЫМЪ «уваженіем» къ достоинству на какой бы ступени оно ни отыска-«лось». Такая оцінка со стороны представителя чуждых в нашему отечеству интересовъ весьма для насъ драгоцинна и знаменательна. Въ противуноложность конституціонному повелителю Каскарта і Георгу III, который подъ вліяніемъ придворнаго кружка упорно поддерживаль въ Америев разворительную борьбу, окончившуюся тяжелымъ пораженіемъ, русская царица, не ограничивая своихъ самодержавных в взоровъ теснымъ горизонтомъ придворнаго фаворитизма, а привлекая лучшія силы своего народа, победоносно вела его къ кайнарджійскому торжеству. Журналы незадолго предъ твиъ учрежденнаго совета блестящимъ образомъ подтверждаютъ слова англійскаго посла. Предсёдательствуя въ этомъ совёть, Императрица по возможности расширяеть предвам преній; не ограничиваясь тесными рамками определеннаго дела, она вызываеть членовъ совета на высказывание общихъ взглядовъ, служащихъ единственнымъ прочнымъ основаніемъ разрёшенія частныхъ сомивній.

Воть какого рода предложенія Государыни хранять меморім совёта: Если кто что придумаль для пользы настоящих дпль, то можеть оное предложить. Не забыто ли что во взятых мърах по причинь ныньшних обстоятельство. Отвётами на эти вопросы послужили архипелагская экспедиція, рядь побёдь одержанных Румянцевымь, не смотря на описываемое имъ самимъ печальное состояніе, въ которомъ находилась армія при открытіи кампаніи.

Советь учредился въ 1769 г., графъ Панинъ, съ самаго начала царствованія Екатерины II принимавшій столь значительное участіе въ дёлахъ, былъ главнейшимъ поборникомъ мысли созданія совета. Проживъ долгое время въ Швеціи, где существовали до известной степени конституціонныя учрежденія, Панинъ вернулся оттуда приверженцемъ правильнаго, а не случайнаго обсужденія дёль государственныхь; впрочемь мысль объ устройствё совёта не была новизною; въ предшествовавшія царствованія, до встуиленія на нрестоль Петра III, существовало совіщательное собраніе, называвшееся то верховнымъ тайнымъ советомъ, то конференцією, но неизмінно обсуждавшее важнійшія діла внутренней и внъшней политики. По свойственной людямъ слабости, политическія уб'яжденія Н. И. Панина могли им'ять и другія побужденія; весьма віроятно, что совіть представлялся для него средствомъ противустоять усиливавшемуся вліянію временщика Григорія Орлова: Панинъ не могь не сознавать, что мивнія его. мивнія опытнаго, зрвлаго государственнаго мужа, долженствовали взять верхъ надъ мивніями случайно выдвинувшагося молодаго офицера, если только мивнія ихъ будуть высказаны при правильномъ состязаніи, а не въ разговорів съ глазу на глазъ.

Первоначально членами совета были назначены: графъ К. Г. Разумовскій, фельдмаршаль внязь А. М. Голицынь, вице-канцлерь внязь А. М. Голицынъ, графы Н. И. Панинъ и П. И. Панинъ, князь М. Н. Волконскій, графъ З. Г. Чернышевъ, графъ Г. Г. Орловъ, князь А. А. Вяземскій, по возвращенім изъ Англін графа Ивана Григорьевича Чернышева онъ также назначенъ членомъ совъта. Назначение это крайне интересуеть англійскаго посла; повидимому мысль объ этомъ назначении ему не нравится; не смотря на дружественныя отношенія обонув государствь, представитель Англін не дорожить присутствіемь въ советь человека только что возвратившагося изъ Лондона. Предъ самымъ назначениемъ графа Чернышева членомъ совъта, читаны были въ совъть депеши Мусина-Иушкина изъ Лондона о «происходящемъ тамъ по случаю поданнаго королю ремонтранса» и вслёдъ за тёмъ: «о продолжающихся тамъ распряхъ. Графъ Иванъ Чернышевъ могъ дучше всякаго объяснить значение и этого ремонтранса и этихъ распрей, имъв-

тхъ последствіемъ слабость Англіи въ делахъ внешней поли-

Впрочемъ не одив внутреннія смуты удерживали Англію отъ внишней политической діятельности, въ особенности по отношенію къ Россіи, почти всв европейскія державы, въ виду войны нашей съ Турцією, приняли выжидательное положеніе. Побълы русскаго оружія въ теченіе літа 1770 г. положили конецъ несбывшимся ожинаніямь ихъ, и они стали предлагать свое посредничество для завлюченія мира, долженствовавшаго пресёчь дальнёйшіе успёхи. Императрица, какъ увъдомляеть о томъ Каскартъ, отклонила предложенное прусскимъ королемъ вившательство въ это дело Австрік. Всявдь за темъ англійское правительство въ свою очередь формально предложило свое посредничество и возвратилось къ нъсколько забытому вопросу о союзъ, сообщивъ Россіи проэкть совокупныхъ военныхъ дъйствій на морт, въ случат вовлеченія въ войну одного изъ союзнивовъ. Такое предложение было лестно для нашего флота, еще болье чемъ для нашего политического значенія, но въ виду событій ни Государыня, ни Панинъ не торопились его принятіемъ, и добродушный Каскарть, досадуя на эту медлительность въ последнемъ за 1770 г. донесенін своемъ, несколько забываеть лестные свои отзывы и о Государынъ и о министръ ся; представляя грустное изображение одолжвающих в Россию трудностей. онъ считаеть одно Провидение достаточно сильнымъ, чтобы спасти эту страну отъ бездны золъ, ее обуревающихъ. Къ славъ Императрицы и не въ чести дальновидности Каскарта надо сознаться. что, не смотря на нъкоторую мрачность колорита, рисуновъ написанной имъ картины веренъ въ главныхъ своихъ чертахъ. Воть какъ оценивается Каскартомъ затруднительность положенія русскаго правительства: «объ армін», говорить онъ, наестр. 106, «недовольны; офицеры всёхъ чиновъ выходять въ отставку; люди измучены болъзнями, усталостью и дурнымъ управленіемъ, болье разрушительнымъ чемъ непріятельское оружіе: рекрутскіе наборы пагубны для огромной, но мало заселенной страны. Флоть въ Архипелагъ дурно устроенъ, дурно управляется и дурно уплачивается. Между офицерами раздоры, а между матросами бользни; Дарданеллы неприступны; блокада Константинополя безполезна. Безконечные расходы; жестокости въ Польше, никакихъ шаговъ въ умиротворенію, не смотря на то, что Чарторижскіе согласны исполнить все, что оть нихъ потребуется; большіе расходы и потери вавдствіе затрать въ Польшв и для содержанія флота; никакихъ средствъ подучить денегъ посредствомъ займовъ за границей; нивакихъ средствъ получить денегь внутри государства усиленіемъ налоговъ, такъ какъ бёдные и средніе классы были бы разлавлены прежле твиъ богатые начали бы страдать; для правительства опасно раздражать богатыхъ. Казна еще не совершенно истошена, но весьма объднъла. Дъла банка въ безпорядкъ, что еще усилится, такъ какъ скоро все налоги будуть выплачиваться бумагами: къ монете прибавлено много лигатуры и она становится весьма редкой. Ввозъ монеты изъ заграницы вполив запрещенъ во избажаніе чекана короля прусскаго и другихъ государей, которые воспользовались бы низвинь чеваномъ Россіи. Монета руссваго чекана въ Польше имъеть обращение лишь по действительной своей ценности и, следовательно, для достиженія техь же результатовъ приходится вывозить ее въ полтора раза больше противъ прежняго. Недостатовъ людей способныхъ, сведущихъ и честныхъ, зависть и ненависть къ нностранцамъ и неспособность ко всемъ пеламъ какъ гражданскимъ, такъ и военнымъ. Нивакого согласія, никакой любви и довірія между ними, и недостатокъ той явятельности и энергіи, которыя въ другихъ странахъ побуждають людей недовольных выказывать свое недовольство, противодействовать мерамъ, ими осуждаемымъ, и отделяться отъ нипъ, разсматриваемыхъ ими врагами государства. Таково правдивое изображение этой имперіи, нісколько времени тому назадъ возведенной Провидениемъ на такую степень могущества, и которую одно только Провиденіе можеть спасти отъ величайшихъ несчастій безъ участія средствъ, недоступныхъ человіческой проницательности». Въ словахъ этихъ значительная доля правды, но писавшій ихъ наблюдатель, останавливая вниманіе на неустройствъ, котораго онъ былъ свидътелемъ, терялъ изъ виду мудрую мощную правительственную силу, руководившую судьбами Россіи.

Екатерина, независимо отъ природныхъ своихъ качествъ вооруженная обширными познаніями, испытанная тяжелыми годами нравственно суровой жизни, переживала лучшее время своего славнаго царствованія. Первые годы этого царствованія ознакомили ее и съ событіями и съ людьми, творящими событія, дела ширились, но для этихъ пъдъ тонкое человъческое чувство государыни нашло деятелей душею, а не корыстью откликнувшихся на царственный ся призывъ; около трона создалась духовная твердыня, готовившаяся въ недалекомъ будущемъ побороть Турцію, обезсилить чуму, уничтожить Пугачева. Для иноземца значеніе людей, окружавшихъ Екатерину, было недостунно, онъ видълъ въ нихъ недорослей европейскаго образованія, слышаль ихъ осуждение и другь друга и самаго хода дёль, не глазамъ его была сокрыта могучая связь, объединявшая эти на словахъ враждебные элементы. Любовь къ Россіи-воть что связывало этихъ руссвихъ людей и между собою и съ русской по духу Государыней, что могдо, при первой необходимости произвесть неудержимый взрывъ народнаго чувства и подвига на нользу отечества. Послъдующія событія вёроятно разубёдили Каскарта, или по крайней мъръ разсвяли темныя его предвъщанія.

Начало 1771 года прошло въ безплодныхъ переговорахъ о возможности заключенія мира между Россією и Турцією. Русское правительство отказывалось говорить о мирт прежде освобожденія Портою Обртзкова, а освобожденіе это последовало лишь въ апралт месяць, посль того какъ взятіе Журжи убедило турокъ въ томъ, что Россія готова вступить въ новую кампанію. Кампанія эта ознаменовалась усптами на Крымскомъ полуостровь; овладевъ прибрежіемъ Чернаго моря, Екатерина ІІ осуществляла предначертанія Петра І; повидимому уснтам должны были приблизить заключеніе мира, но, уничижая турокъ, усптам эти возбуждали корыстливую зависть въ другихъ нашихъ состаля. Фридрихъ ІІ и Іосифъ ІІ послъ свиданья въ Нейштадтъ стали пододвигать войска къ границамъ Польши. Императрица, сознавая необходимость имъть въ Варшавъ посланника, знакомаго съ общимъ ходомъ поли-

тическихъ дёлъ, назначила туда Сальдерна. Сальдернъ въ присутствін Инпоратрицы представиль совату свой взгладь на польскія діла и, получивь одобреніе, отправился вы місту назначенія. Лордъ Каскартъ въ денешахъ своихъ крайне одобряетъ и выборъ Сальдерна и качества его ума; Сальдернъ отправляется въ надежде замирить нольскія неустройства, онъ заменяеть доблестнаго, но добродушнаго кн. М. Н. Волконскаго, которому быть можеть не по силамъ пронырливая изворотливость Фридриха II. Лвухсмысленная дружба этого союзника заботить петербургскій кабинеть, а къ этому присоединяются другія тяжкія заботы: Петербургъ опустощается общирными и многочисленными пожарами, въ Москвъ чума губить не только населеніе, но первыя основанія гражданскаго устройства, единственный наслёдникь русскаго престола опасно боленъ, и болезнь эта тревожно волнуетъ всякаго, кому дорого спокойствіе отечества. Всё эти несчастія Каскарть описываеть обстоятельно, оставаясь приэтомъ чуждь всякому злорадству, не редко свойственному его сотоварищамъ.

Осенью 1771 г. самого лорда Каскарта поразило великое несча-. стіе: 13 ноября умерла леди Каскарть, о которой Императрица Екатерина писала въ г-жъ Біелке: c'était une dame de grandes vertus. Подъ горестнымъ висчативнісмъ понесенной имъ утраты, убіждаясь все болье и болье, что обстоятельства отдаляють, а не приближають завлючение союза Россіи съ Англією, Касварть, по отзыву франц. посланника Сабатье, желаль освободиться отъ обязанностей посла: желаніе это отвічало видамь англійскаго правительства, недовольнаго темъ, что русскій дворъ съ отъезда гр. И. Чернышева держаль въ Лондонъ посланника, а не посла. Графъ Суффолькъ, въ концъ ноября 1771, увъдомиль лорда Каскарта что нреемникомъ ему назначается лице равнаго съ А. С. Мусинымъ-Пушкинымъ характера, т. е. посланникъ, а не посолъ; то былъ серъ Робертъ Гуннингъ, который прибылъ въ новому мъсту назначенія не ранве следующаго іюня месяца. До техъ поръ лордъ Каскарть оставался въ Петербургв, и главнымъ предметомъ заботъ его была происки представителей Австріи и Пруссіи по польскимъ дъжн

Последняя предъ отъездомъ депеша лорда Каскарта крайне интересно издагаеть побужденія, приведшія къ разділу Польши: «Что касается польских в двлъ, иншетъ Каскартъ графу Суффольку, то я чрезвычайно доволенъ твиъ (стр. 274 и 275), что мон заключенія, изложенныя мною въ последней депеше въ вамъ, милордь, оказываются справедливыми; Австрія завидовала намізренію Пруссім захватить часть Польши; Пруссія подозрѣвала Австрію въ намереніи объявить войну и решилась нанести первый ударь. Узнавъ же причину зависти Австріи и настоящее ея расположеніе. Пруссія, безъ відома Россім, убіднув Австрію пріобрести себе также часть, и пригласила въ тому же Россію подъ темъ предлогомъ, будто бы вследствіе действій Чарторижскихъ и настоящаго положенія дёль подобная мёра и соглашеніе по -фон онимиником положительно необходимыми во избежаніе войны, источникомъ которой была бы Польша. Понятно. что это предложение не могло быть пріятно для Россіи, но въ той формв, въ какой оно было высказано и въ такую минуту, когда этимъ объимъ державамъ принадложить столь сильный голосъ по вопросу о завлюченім мира, для Россін было невозможно положительно отвергнуть подобное предложение, и если она согласится на то, чтобы онв завладели частями Польши, вероятно въ виду поллержанія равновісія, она сама сочтеть себя обязанной взять часть этого королевства».

Инструкціи, полученныя Гуннингомъ при отъёздё изъ Англіи, предписывали ему добиваться заключенія союза съ Россіею, при чемъ содёйствіе Россіи въ войнё съ Турцією признавалось немыслимымъ. Независимо отъ исхода переговоровъ о союзё, Гуннингу поручалось разсёять предубёжденіе русскихъ министровъ о томъ, что Англія сколько – нибудь завидуеть расширенію русской власти на берегахъ или водахъ Чернаго моря, оставляя при томъ Дарданеллы закрытыми для прохода русскихъ кораблей.

Эта приписка въ инструкціямъ Гуннинга, какъ постъ-скриптумъ дамской заниски, высказывала, быть можеть даже и несознательно, больное мъсто дружественныхъ отношеній въ намъ Англім.

Тотчасъ но прибытіи, Гуннингъ былъ принять и графомъ Панинымъ и Императрицею. Панинъ произвелъ на Гуннинга внечатятніе безукоризненно честнаго человъка (а strong appearance of probity). Императрица приняла посланника весьма любезно (in a very distinquished manner) и, по петровской привычкъ зпакомиться съ людьми за столомъ, пригласила Гуннинга къ объду, во время коего не переставала съ нимъ разговаривать.

Новый представитель Англін попаль въ Петербургь въ самый разгаръ переговоровъ о раздълъ Польши. Въ 1772 г. истекалъ срокъ восьмилетнято союза, заключеннаго въ 1764 между Екатериною II и Фридрихомъ II; истощавшая Россію, не смотря на ея победы, турецкая война, давала прусскому королю возможность быть требовательнымъ въ отношеніи задуманнаго имъ округленія своихъ владеній. Графъ Панинъ противникъ этого округленія, не смотря на то, что онъ быль всегда нриверженцемъ пруссваго союза, представиль совету возраженія противь раздела Польши: братья Чернышевы опровергали графа Панина, и ихъ мижніе было принято Императрицею. 14-25 іюня быль подписань договоръ о раздълъ Польши, но подписание этого договора тщательно было сокрыто отъ Гуннинга. Не ранте 7 сентября Панинъ сообщиль Гуннингу о ходе и результате переговоровь по этому предмету съ Пруссіею и Австріею. Извиняясь въ томъ, что переговоры эти были ведены въ тайнъ отъ представителя Англіи, Панинъ объясниль ему, что причиною этой тайны, обусловленной тремя договаривавшимися державами, было желаніе устранить отъ вившательства опасный по своимъ интригамъ, версальскій кабинеть; охлаждение между этимъ вабинетомъ и вънскимъ дворомъ, долженствовавшее быть последствиемь раздела Польши, составляло по мненію Панина выгодное при этомъ случав и для Россіи и для Англіи обстоятельство. Въ следующемъ овтябре месяце польскій король обратился къ Георгу III съ протестомъ противъ раздёла, но, сколько можно судить по перепискъ Гуннинга, протесту этому не было дано нивавого хода. Графъ Суффолькъ, управлявшій иностранными делами Великобританіи, въ депешахъ Гуннингу, говоря о

раздель Польши, настанваеть на томъ, что съ переходомъ Ланинга въ руки прусскаго короля уничтожается выгодная для Англіи торговля съ этимъ городомъ, и просить заступничества Импера. трицы Екатерины противъ жаднаго ея союзника. Въ разговоръ по поводу этого частнаго требованія Панинь невольно обращается въ занимающей его идев раздела. Онъ доказываеть, что Россія не могла поступить иначе вакъ согласиться на раздёль; всякій, кто будеть читать летописи за это время, говорить онь, убедится, что отвазь Россіи повлекь бы за собою европейскую войну; но эти общія соображенія по видимому оставляють равнодушнымь прелставителя англійских интересовъ, насколько эгоистически одностороннихъ. Это эгоистически одностороннее равнодушіе объясняеть и слабое участіе Гуннинга въ ході Фокшанских і цереговоровъ и въ совершившейся въ Швеціи революціи на пользу коромевской власти. Своекорыстіе англійской политики не могло побуждать Россію къ заключенію съ нею союза, не сметря на то, что, по уведомленію Мусина - Пушкина, лордъ Суффолькъ не разъ выказываль ему, что не видить для Англіи ничего полезнайшаго и пристойнъйшаго, какъ вступить въ наитъснъйшій съ Россіею COMOST.

При такихъ обстоятельствахъ наступилъ 1773 годъ. Въ мартъ военныя дъйствія возобновились и при томъ съ меньшимъ усиъ-комъ, чъмъ въ предшествовавшіе годы; осенью вспыхнуло нугачевское возстаніе; отчеть о ходъ этого возстанія особенно занималъ конечно всъхъ представителей иностранныхъ державъ, не исключая и Гуннинга, хотя впрочемъ депеши его не содержатъ никакихъ новыхъ объ этомъ грустномъ дълъ свъдъній. Изъ всъхъ донесеній его за 1773 г. особенно интересно одно отъ 24 мая, содержащее повъствованіе о разговоръ его съ Императрицею на одной изъ скамеекъ парскосельскаго сада. Разговоръ этотъ разумъется имълъ предметомъ давнишнюю мысль заключенія союза; на этотъ разъ камнемъ преткновенія являлась Данія, въ пользу которой Императрица желала выговорить извъстныя условія, такъ какъ признавала независимое существованіе этого государства зало-

гомъ спокойствія на северь. Гуннингь уклонияся отъ выраженія согласія на мивніє Государыни, но не сущность этого разговова представияются наиболью интересними, интересна форма этой конференціи, внолив рисующая складъ умственныхъ привычекъ Екатерины II. Все сваванное ею такъ просто, такъ далеко отъ фразорства или напыщенности, такъ человечно и потому привлекательно, даже при обсуждении важныхъ вопросовъ междунаролной политики, тонъ ръчк ея не мъняется ни на минуту, эта ръчь есть выражение искреннято продуманнаго убъждения, уважающаго чужую мысль, желающаго убъдить собестдинка, но убълить одною сидою выводовъ безъ всяваго напора постороннихъ мышленію вліяній. 1773 г. ознаменованъ двумя радостными и для Императрицы Екатерины и для Гуннинга событіями: Императриць удалось устроить и отпраздновать женитьбу великаго князя Павла Петровича, а Гуннингу пожалованъ орденъ Бани, который и возложень на него, по просьбё англійскаго короля, русскою Государынею.

Въ концъ 1773 года А. С. Мусинъ-Пушкинъ увъдомилъ изъ Лондона, что въ разговоре съ лордомъ Суффолькомъ онъ выразиль желаніе, чтобы «заключеніе съ Портою мира быдо совершено англійскими рувами безъ всякой формальной медіаціи». На увъдомление объ этомъ графъ Панинъ спъщитъ отвъчать депешею, подлинныя выраженія коей весьма любопытны, какъ по существу излагаемаго имъ взгляда, такъ и по формамъ тогдашняго русскаго дипломатическаго языка. «Вы сами, государь мой», пишеть графъ Панинъ, «можете конечно припамятовать, что отъ самаго почти начатія войны нашей съ Портою, дондопскій дворъ, какъ здёсь, такъ и при оной въ разныхъ попыткахъ, оказываль желаніе свое бъ принятію на себя формальнаго или просто пружественнаго посредства, и что мы оное съ пристойными привътствіями всякій разь отклоняли по той причинъ, дабы чрезъ принятіе или допущеніе съ нашей стороны англійскаго посредства не подать взаимно туркамъ случая и предлога требовать равномврнаго допущенія для Франціи, ибо оное

ни съ достоинствомъ, ни съ интересами Ея Им. Величества отнюдь согласоваться уже не можеть. Важность сего возраженія столь очевидна, что давно и пересталь англійскій дворъ самъ собою представлять свое посредство, которое, впрочемъ, скажу я здёсь въ откровенности, по торговыма его съ землями Порты сопряженіямъ, могло быть сколько ни есть рошительныма ва нашу пользу.

А съ того времени, когда и мы и Порта оттоманская взаимно согласились употреблять добрыя старанія дворовъ спискаго и берминскаго, кои чрезъ бытность министровъ ихъ на фовшанскомъ конгрессъ сдълались уже свъту извъстными, настоитъ тъмъ меньше нужды, да и самой возможности требовать новаго содъйствія со стороны англійскаго двора.

• Умноженіе посредственниковъ пе воспосившествовало бы но всей ввроятности успвху такого двла, которое еще само въ себв не созрвло, а напротивъ того могло бы насъ безъ всякой нользы привесть въ остуду съ обоими дворами, принявшими на себя добрыя офиціи по собственному нашему приглашенію.

Въ заключение хочу я еще изъ благонамъренности моей къ вамъ приивтить, что и во всёхъ важныхъ дёлахъ и случаяхъ вообще недолжно осторожному министру поступать собою па многозначащие отзывы или внушения; ибо сколько бы онъ самъ по себъ ни имълъ природной остроты, однакожъ ею одною не можетъ въ отсутствии проникать совершенно всей связи и прямыхъ намърений двора своего. Сверхъ же того и самое политическихъ дълъ свойство не таково, чтобъ требовало скоропостижности, недозволяющей испросить себъ точныхъ повельній отъ тъхъ, кои цильных кругомх долг управляють; въ нихъ бываютъ сверхъ того перъдко и такія перемъны, кои въ наружности своей и на всегда сокровенными остаются для всёхъ тъхъ, кои въ нихъ безпосредственнаго участія не имъють».

На этомъ дёло англійской медіаціи и остановилось, такъ что въ донесеніяхъ своихъ Гуннингъ не возвращается болёе къ этому предмету. Въ 1774 году его интересуетъ возвышеніе Потемкина, характеръ коего онъ весьма мётко опредёляетъ, сказавъ, что это

прежде всего тонкій знатокъ человіческаго ума, проницательность и ловкость коего будуть успешно служить его честолюбію. За возвышеніемъ Потемкина слідують извістія о смерти доблестнаго Бибикова, объ отставив слишкомъ проимранваго Сальдерна, наконепъ о заключеніи славнаго для Россіи мира съ Турцією. И самый мирь, и въ особенности выгодность его условій были совершенно неожиданны, Гуннингъ поспъшилъ въ Ораніенбаумъ для принесенія Императрицъ поздравленій. Разговаривая объ этомъ съ Гуннингомъ, Императрица замътила, что за такой блестящій успъхъ она должна благодарить враговь своихъ, безь вившательства коихъ давно бы быль заключень мирь гораздо менье выгодный. Садясь за карточный столь. Государыня громко выразила желаніе видеть въ этоть день около себя лишь радостныя лица, и на этомъ основаніи пригласила въ участію въ игръ лишь датскаго и англійскаго посланниковъ. 1774 годъ быль действительно однимъ изъ счастливейшихъ въ царствованіи Екатерины II, не прошло четырехъ мъсяцевъ послъ подписанія кучукъ-кайнарджійскаго мира, какъ Императрица писала Гримму: Monsieur le marquis Pougatcheff est en chemin de Simbirsk à Moscou, lié, garotté et soigné comme un ours, pour être pendu dans cette capitale. И визшнее и внутреннее спокойствіе были возстановлены, успехъ увенчаль мудрыя, энергическія міры, изшедшія изь Петербурга; настало время и отлыха и торжества, можно было снова вернуться къ мирнымъ успъхамъ гражданской жизни, таково и дъйствительно было настроеніе, таковы были наивренія ввиценоснаго вождя Россіи на пути славы и преуспаянія. Первопрестольная столица была избрана театромъ осуществленія этихъ наивреній. 22 января 1775 г. Императрипа прибыла въ Москву, куда англійскій посланникъ прівхаль за двв недъли до того въ самый день казни Пугачева, подробно описываемой имъ въ своемъ донесеніи. Императрица поселилась сначала въ Коломенскомъ, а потомъ въ Царицынъ, купленномъ у князя Кантемира: начались придворные праздники, но самое празднованіе кучукъ-кайнарджійскаго мира последовало лишь въ іюле месяпе, Румянцовъ, Долгоруковъ, Алексви Орловъ, братья Панины осыпаны при этомъ милостями, лицамъ, раззореннымъ Пугачевымъ, оказано пособіе; народу объявленъ Всемилостивъйшій манифестъ. Тринадцать льть полнаго трудностей царствованія привеля кь тяжело добытому, но блестящему торжеству, лучами этого блеска озарялись выдвинутые событіями и державною волею труженики русской земли. Проникнутая веселіемъ счастія, Государыня радостно подълилась своими впечатленіями съ окружавшею ее средою добраго человъческаго чувства. То была лучшая пора памятнаго Екатерининскаго царствованія, тягость всякаго начинанія успала изгладиться изъ памяти, живые представители минувшихъ господствъ исчезли, призванные въ даятельности новые люди оправдали возложенныя на нихъ надежды, среди нихъ выказались доблестныя, отрадныя для сердца человаческого побужденія, безъ которыхъ не созидаются великія дёла; напрягая умъ и душу Государыни, дёла эти оставили до сихъ поръ предъ нею въ тёни мелкія, низшія стороны людскаго характера; она по счастью не дожила еще до того разочарованія, которое почти всегда бываеть спутникомъ продолжительнаго общенія съ людьми, и конечно прежде всего общенія высшихъ съ низшими. Разрушительное презрвніе, невольно порождаемое лживостью чувства, еще не заглушило въ сердце Государыни веры въ людей, и въ этой вере кроется тайна ея государственных успёховь. Вёра эта просвёчиваеть въ каждомъ дошедшемъ до насъ отъ этого времени словъ Государыни — и въ рескриптахъ награждаемымъ, и въ полныхъ детскаго простодушнаго веселія письмахъ ея въ Гримму и наконецъ въ изданномъ 7 ноября 1775 года манифестъ объ учрежденіи о губерніяхъ, гдв, возносясь воспоминаніемъ къ трудностямъ, побъжденнымъ Петромъ, она повъряеть своему народу трудности, преодольным ею самою, всноминаеть съ благодарностью о коммиссім депутатовъ, созванной ею за восемь літь въ той же Москві, и выражаеть надежду, что новый законь ознаменуется «многихъ льть благополучнымъ теченіемъ въ счастію подданныхъ, въ умноженію истиннаго правосудія, къ направленію правовъ и къ распространению всёхъ христіанскихъ добродётелей».

Какъ бы въ подврвиление счастливаго московскаго торжества, явились два факта, далеко не непріятные для Императрицы. Во первыхъ, получено было извёстіе о взятіи самозванки Таракановой, невежество коей по словамъ Гуннинга было таково, что она почитала Императрицу Анну Іоанновну сестрою Императрицы Елизаветы Петровны; во вторыхъ, король Георгъ III обратился къ Императрица Екатерина II съ просьбою помочь ему привести въ повиновеніе свверо-американскія колоніи; онъ просиль отдать въ его распоряжение 20 т. войска, принимая на себя всё нужныя для совершенія этого необыкновеннаго похода издержки. Отвать, разумъется, последовалъ отрицательный, но какъ ни странна могла повазаться просьба Великобританского правительства, она могла быть только дестною для Россін, унвышей своими победами внушить столь выгодное нонятіе о своихъ силахъ. Съ возвращеніемъ двора въ Петербургъ, въ концъ 1775 г., прекращаются донесенія Гуннинга, вследъ за темъ вернувшагося въ Англію. Дело заключенія союза, имъвшееся въ виду при прівздь Гуннинга въ Россію, не подвинулось впередъ за время его здісь пребыванія; тімъ не менъе отношенія объихъ державъ не только не перестали, но быть можеть сделались еще более дружественными, не смотря на то, что завоеваніемъ Черноморскаго прибрежья Россія прорубила не овно, а цълыя ворота въ Азію, уже тогда игравшую столь важную роль въ торговой политик Великобританіи.

А. Половновъ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ

# девятнадцатаго тома.

|     | Предисловіе стр.                                                                    | I  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Дипломатическая переписка англійскихъ пословь и посланпиковъ при<br>русскомъ дворъ. |    |
|     | 1770 г.                                                                             |    |
| 1.  | Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ. Уайтголь, 26 января                               | 1  |
| 2.  | Отъ дорда Каскартъ графу Рошфоръ. СПетербургъ, 24 декабря (4 января)                | 2  |
| 3.  | Письмо фельдмаршала Миниха князю Лобковичу. 16 (27) сентября 1739 г.                | 3  |
| 4.  | Оть лорда Каскартъ графу Рошфоръ. С.Петербургъ, 29 декабря (9 января)               | 12 |
| 5.  | Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ. СПетербургъ, 29 декабря (9 января)                | 20 |
| 6.  | Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ. СПетербургъ, 29 декабря (9 января)                | 27 |
|     | Оть лорда Каскарть графу Рошфорь. СПетербургь, 29 декабря                           | 36 |
| 8.  | Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ. Уайтголь, 16 февраля                              | 37 |
|     | Отъ дорда Каскартъ графу Рошфоръ. СПетербургъ, 15 (26) января                       | 38 |
|     | Отъ дорда Каскартъ въ? СПетербургъ, 26-го января (6 февраля)                        | 39 |
| 11. | Мысли, сообщенныя лордомъ Каскартъ мистеру Раутону (въ Варшавъ) от-                 |    |
|     | носительно умиротворенія Польши. СПетербургъ, 23 февраля ст. ст                     | 40 |
| 2.  | Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ. СПетербургъ, 5 (16) марта                         | 42 |
| 3.  | Оть лорда Каскарть графу Рошфорь. СПетербургь, 9 (20) марта                         | 43 |
| 4.  | Оть дорда Каскарть графу Рошфорь. СПетербургь, 16 (27) марта                        | 44 |
|     | Оть дорда Каскарть его превосходительству Джону Мюррей въ Констан-                  |    |
|     | тинополъ. СПетербургъ, 30 марта (10 апръля)                                         | 48 |
| 6.  | Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ. СПетербургъ. 2 (13) апръля                        | 49 |
|     | Оть дорда Каскарть графу Рошфорь. СПетербургь, 6 (17) апрыла                        | _  |
|     | Оть порда Каскарть графу Рошфоръ. СПетербургъ, 11 (22) мая                          | 51 |
|     |                                                                                     |    |

| 19.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | Мистер           | у Раутов         | іъ (въ Варша  | ьвѣ). СI   | Іетербургъ, 21  |     |
|-------------|------|---------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|-----|
|             | M    | ая (1   | idoea)              | · · · · · ·      |                  |               |            |                 | 52  |
| 20.         | Отъ  | вкдок   | Каскартъ            | графу ]          | Рошфоръ.         | СПетербург    | ъ, 28 ма   | я (8 іюня)      | 58  |
| 21.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу            | Рошфоръ.         | СПетербург    | гъ, 1 (12  | ) inoes         | 54  |
| 22.         | Отъ  | графа   | Ротфоръ             | лорду В          | скарть.          | Уайтголь, 25  | августа    |                 | 55  |
| <b>2</b> 3. | Отъ  | графа   | Ротфоръ             | лорду В          | Саскартъ.        | Уайтголь, 25  | августа .  |                 | 62  |
| 24.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу І          | Рошфоръ.         | Каменный Ост  | гровъ, 20  | (31) insta      |     |
| 25.         | Отъ  | вдов    | Каскартъ            | графу І          | Рошфоръ.         | Каменный О    | стровъ,    | 23 іюля (3-го   |     |
|             | aE   | густа)  |                     |                  |                  |               |            |                 | 65  |
| 26.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу ]          | Рошфоръ.         | Каменный Ос   | тровъ, З   | 0 іюля (10) ав- |     |
|             | гу   | тста .  |                     |                  |                  |               |            |                 | 66  |
| 27.         | Отъ  | лорда   | Каскарть            | графу ]          | Рошфоръ.         | Каменный Ос   | стровъ, 3- | го (14) августа | 67  |
| 28.         | Отъ  | графа   | Рошфоръ             | лорду В          | Саскарть.        | Уайтголь, 14  | сентября   | τ               | 70  |
| 29.         | Отъ  | аддок   | Каскартъ            | графу І          | Рошфоръ.         | Каменний О    | стровъ, 1  | 0 (21) августа  |     |
| 30.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу 1          | Рошфоръ.         | Каменный О    | стровъ, 1  | 3 (24) августа  | 73  |
| 31.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу 1          | Рошфоръ.         | Каменный ост  | гровъ, 24  | августа (4 сен- |     |
|             | T.   | (веры   |                     |                  |                  |               |            |                 | 75  |
| <b>32</b> . |      |         |                     |                  |                  |               |            |                 | 76  |
| <b>3</b> 3. | Отъ  | Гауке   | , Буллера           | н Фо <b>кс</b> а | въ дост          | опочтенному   | графу Ро   | шфоръ. Адин-    |     |
|             | pa   | штейст  | rbo, 2 ort <i>e</i> | бря              |                  |               |            |                 | 78  |
| 34.         | С. Д | . Гудо. | вь господи          | ву Фили          | пиу Стефе        | нсу. Уинчиль: | зе, Легтор | нъ, 3 сентября  | 79  |
| 35.         |      |         |                     |                  |                  |               |            | ая отэ вітиби   |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | ив на берегахъ  |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            |                 | 81  |
| 36.         |      |         |                     |                  |                  |               |            | августа (7-го   |     |
|             | ce   | нтябра  | ı)                  |                  | • • • • • •      |               |            | •••••••         | 93  |
| 37.         | Отъ  | лорда   | Каскарть            | господи          | ну Рауто         | нъ (въ Варша  | авъ)       |                 | 94  |
| 38.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу Г          | отфоръ.          | Каменный-Ос   | тровъ, 3   | (14) сентября   | 96  |
| 39.         |      |         |                     |                  |                  |               | ву). Каме  | нный-Островъ,   |     |
|             | 3    | (14) c  | ентября             |                  |                  |               |            |                 | 97  |
| 40.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | трафу Г          | Рошфору.         | Каменний-Ост  | гровъ, 7   | (18) сентября   | 100 |
| 41.         |      |         |                     |                  |                  |               |            | оть. Уайтголь,  |     |
|             | 18   | ORTA(   | бря                 | •••••            |                  |               |            |                 | 102 |
| 42.         | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу І          | Рошфоръ.         | Каменный-Ос   | тровъ, 14  | (25) сентября   | 103 |
| <b>43</b> . | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу Р          | ошфоръ.          | Каменный-Ост  | гровъ, 14  | (25) сентября   | 100 |
| 44.         | Oth  | лорда   | Каскартъ            | графу Р          | ошфоръ. (        | UHетербургъ   | , 17 (28   | ) сентября      | 100 |
| <b>1</b> 5. | Отъ  | лорда   | Каскартъ            | графу Ро         | отфоръ. С        | Петербургъ    | 21 Centro  | бря (2 октября) | 109 |
| <b>1</b> 6. |      | _       |                     |                  |                  |               |            | нтября (5 ок-   |     |
|             |      |         |                     |                  |                  | <b></b>       |            |                 | 111 |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | ря (9 октября)  |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | октября         |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | октабра         |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | ) октября       |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | Ropa            |     |
|             |      |         | _                   |                  |                  |               |            | ) октября       |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            |                 |     |
|             |      | _       | -                   |                  |                  |               |            | кря (9 ноября)  |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | ROBORS          |     |
|             |      |         |                     |                  |                  |               |            | ноября          |     |
| υI.         | OLP  | ачрда.  | Transmit            | ι Μακίλι Ε       | ոափո <b>հ</b> թ• | o-mereholihi. | , U (BU)   | "ouchu          |     |

| KR          | OT5   | TODIA  | Kagrang         | സക്ഷ      | Ротфоръ.                 | C. Harant     | Comme 1.4          | (9K) HOAK           | <b>15.00</b> | 140            |
|-------------|-------|--------|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
|             |       |        |                 |           | Панину. С                |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | наннау. С<br>Ея Имперел  |               |                    |                     |              | 141            |
| OU.         |       |        |                 |           |                          |               |                    |                     |              |                |
|             | O     | OEY    | TP              |           | D                        | 0.17          |                    | (0.5)               |              | 140            |
|             |       |        |                 |           | Ромфоръ.                 |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Ротфоръ.                 |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Рошфоръ.                 |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Рошфоръ. С               |               |                    |                     |              |                |
| 65.         |       |        |                 |           | Рошфоръ.                 |               |                    |                     |              |                |
|             | Ka    | бря).  | • • • • • • •   | • • • • • |                          | • • • • • • • |                    | • • • • • • •       | • • • • • •  | _              |
|             |       |        |                 |           | Рошфоръ.                 |               |                    |                     |              |                |
| <b>67</b> . | OTS.  | вддов  | Каскартъ        | графу     | Рошфоръ.                 | СПетерб       | ургъ, 10           | (21) ge <b>ss</b> ( | raq          | 158            |
| 68.         | 0тъ . | вьдов  | Каскартъ        | графу     | Рошфоръ.                 | СПетербу      | ургъ, 14           | (25) дека(          | ря           | 161            |
| 69.         | Отъ   | лорда  | Каскартт        | графу     | Рошферъ.                 | СПетер        | бургъ, 31          | декабря             | (11 ян-      |                |
|             | Ba    | ря)    |                 |           |                          |               |                    |                     |              | 163            |
|             |       |        |                 |           |                          |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | _ 1771                   | r.            |                    |                     |              |                |
| 70.         | Отъ   | IODIA  | RACKADTA        | rpadv     | Сандуичъ.                | CHereno       | vnrs. 11           | (22) HHRS           | ng .         | 160            |
|             |       |        |                 |           | inca nd orc              |               |                    |                     |              | 200            |
| • • •       |       |        |                 |           |                          |               |                    |                     |              | 179            |
| 79          |       |        |                 |           | Сандунчъ.                |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Сандунчъ. (              |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Сандунчъ. С<br>Сандунчъ. |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 | _         |                          | _             |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифавсъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              | -              |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Каскартъ.                |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | алифаксъ.                |               |                    |                     |              | 193            |
| 80.         |       |        |                 |           | ECP GLO H                |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | • • • • • • • •          |               |                    |                     |              | 195            |
| 81.         |       | _      |                 | _         | SECP GLO H               | -             | •                  |                     | -            |                |
|             |       |        | •               |           |                          |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | `алиф <del>ак</del> съ.  |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галнфаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
| 87.         | OT5   | юрда   | Каскарть        | графу     | Галифаксъ.               | СПетер        | бургъ, 1 (         | (12) anplu          | <b></b>      | 205            |
| 88.         | Отъ л | юрда 🤅 | Каскартъ        | графу     | Галифаксъ.               | СПетер        | бургь, 10          | (21) was            |              | 206            |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галнфаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | алифаксъ. І              |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | Галифаксъ.               |               |                    |                     |              |                |
|             |       |        |                 |           | (отъ порда               |               |                    |                     |              | <del>-</del> = |
| •           |       |        |                 |           |                          |               | · _                | -Lolling 1          | • •          | 222            |
| 95.         |       |        |                 | rnadv     | Суффолиъ.                |               |                    | 12 (22)             |              |                |
|             |       | _      | _               |           | уффолька.                |               |                    |                     |              |                |
|             |       | _      | _               | •         | уффолькъ.<br>Зуффолькъ.  |               | _                  |                     | -            |                |
| J.          | OID 4 | · OPAG | TANSON DE LA DE | ·haml/    | A A A A S UU D.          | 740年点位に関い     | * ^^* <b>P</b> ODB | A (40)              |              |                |

| 98.  | Отъ 19 | рда Каскартъ графу Суффолькъ. Каменний Островъ, 30 августа (10     |              |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | сент   | абря)                                                              | 28           |
| 99.  | Отъ гр | афа Суффелькъ его превосходительству лорду Каспарть, С. Дженсь,    |              |
|      | 25 o   | втября 2                                                           | 230          |
| 100. | Оть до | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 20 септября (1 ов-      |              |
| -    |        | a)                                                                 | 21           |
| 101. | Отъ ж  | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 23 сентября (4 ок-      |              |
|      |        | a)                                                                 | 34           |
| 102. |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 27 септября (8 ок-      | 104          |
|      |        | a)                                                                 | 95           |
| 103. | OTS TO | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22) октября 2       | 200          |
|      |        | ефа Суффолькъ его превосходительству лорду Каскарть. С. Дженсь,    |              |
| 204. |        | одбра 2                                                            | 20           |
| 105  |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 18 (29) ноября 2        |              |
| 100. | OID AU | PAR INVESTIGATION (28) ECROPATION CONTRACTOR (28) ECROPATION 2     | 72           |
|      |        | 4770 -                                                             |              |
|      |        | 1772 г.                                                            |              |
| 106. | Отъ гр | афа Суффолькъ лорду Каскартъ. С. Джемсъ, 31 января 2               | 247          |
|      |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. С. Петербургъ, 3 (14) январи         | _            |
|      |        | рда Каскарть графу Суффолькъ. СПетербургъ, 17 (28 января) 2        | 248          |
|      |        | поданная дордомъ Каскартъ графу Панину. 10 января 2                |              |
|      |        | рда Каскарть графу Суффолькъ. СПетербургъ, 27 января (7 фе-        |              |
|      | врал   | · <b></b> 2                                                        | <b>25</b> 5. |
| 111. |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 31 января (11 фе-       |              |
|      | вред   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 256          |
| 112. |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 7 (18) февраля) 2       |              |
|      |        | вфа Суффолькъ лорду Каскартъ. С. Дженсъ, 20 нарта 2                |              |
|      | -      |                                                                    |              |
|      |        | рда Каспартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 13 (24) марта 2         |              |
|      |        | орда Каскарть графу Суффолькъ. СПетербургъ, 20 (31) марта 2        |              |
|      |        | рда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 3 (14) авръля 2         |              |
|      |        | руда Каскарть графу Суффолькъ. СПетербургь, 10 (21) анрыя 2        |              |
|      |        | орда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 17 (28) апръза         | _            |
|      |        | вленіє нашему дов'єренному и возлюбленному Роберту Гуннянту вскв., |              |
|      |        | важенному Нами Намимъ Чрезвычайнымъ Посланинойъ и уполномо-        |              |
| :    |        | нивь Мнаистромъ во двору любезной Сестры Нашей Рессійской Им-      |              |
| •    |        | атрицы. Дано при двор'в Нашемъ въ С. Джемс'в, мая 27 дня 1772 г.,  |              |
|      |        | ствованія Нашего въ двінадцатомъ году                              | 265          |
| 121. |        | арда Каскарть графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 анржия (5 мая).     |              |
|      |        | овфа Суффолькъ г-ну Гуниннгу. С. Дженсь, 26 іюня                   |              |
|      |        | вера Суффолькъ г-ну Гунинигу. С. Дженсъ, 30 іюня                   |              |
|      |        | орда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 1 (12) іюна            | 271          |
|      |        | орда Каскартъ графу Суффолькъ. СПетербургъ, 8 (19) іюня            |              |
|      |        | оберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 19 (30) іюня         |              |
|      |        |                                                                    | 278          |
|      | -      | оберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 22 іюня (3 іюля).    |              |
|      |        | оберта Гуннянга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 26 іюня (7 іюля).    |              |
|      |        | оберта Гунивна графу Суффолькъ. СПетербургъ, 3 (14) іюдя           |              |
|      |        | оберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 6 (17) івля          |              |
|      |        | ва дорда Каскартъ г-ну Гуннингу. 6 іюля                            |              |
|      |        |                                                                    |              |

| 133. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 10 (21) іюля                                                                           | 286         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 134. | Отъ Роберта Гунинега графу Суффолькъ, СПетербургъ, 13 (24) іюля.                                                                          | 288         |
| 135. | Записка дорда Каскартъ г-ну Гуннингу                                                                                                      | 289         |
| 136. | Отъ Роберта Гунишига графу Суффолькъ, СПетербургъ, 17 (28) in 18                                                                          | 290         |
| 137. | Оть Роберга Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 іюля (4 ав-                                                                         |             |
|      | rycta)                                                                                                                                    | <b>29</b> 1 |
| 138. | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 1 сентября                                                                                  | 293         |
| 139. | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 8 сентября                                                                                  | 295         |
| 140. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 28 іюля (8 августа)                                                                    | 296         |
| 141. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 29 іюля (9 ав-                                                                         |             |
|      | rycra)                                                                                                                                    | 802         |
| 142. | Отъ Роберта Гунивнга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 3 (14) августа                                                                         | 803         |
| 143. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 21 августа                                                                             | •           |
| 144  | (1 сентября)                                                                                                                              | 804         |
| 144. | Декларація Ея Императорскаго Всероссійскаго Величества, объявленная                                                                       |             |
|      | его величеству королю и польской республикъ черезъ посредство Ел                                                                          |             |
| 145  | уполномоченнаго министра, барона Штакельберга                                                                                             | 805         |
| 140. | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 2 октября                                                                                   | 310         |
| 140. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 28 іюля (8 ав-                                                                         |             |
| 147  | rycra)                                                                                                                                    | 311         |
| 141. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургь, 28 іюля (8 ав-                                                                         |             |
| 149  | Cyc. Pocopy Programs and California C. H.                                                                                                 | 312         |
| 140. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 4 (15) сентабря.                                                                       | 814         |
| 150  | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. С. Петербургъ, 4 (15) сентября. Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 7 (18) сентября. | 316         |
| 151  | Отъ Роберта Гуннина графу Суффолькъ. СПетербургъ, 7 (18) сентября. Отъ Роберта Гуннина графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22) сентября.    |             |
| 152. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22) сентября.                                                                      | 318         |
| 153. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 12 (26) сентября.                                                                      | 200         |
| 154. | Отъ Роберта Гунинна графу Суффолькъ. СПетербургъ, 18 (29) бентября.                                                                       | <b>522</b>  |
|      | (7 октября)                                                                                                                               | 823         |
| 155. | Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 27 сентября                                                                             | 043         |
|      | (8 октября)                                                                                                                               | 325         |
| 156. | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 30 октября                                                                                  | 831         |
| 157. | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 10 ноября                                                                                   | 388         |
| 158. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 9 (20) овтября                                                                         | 885         |
| 159. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 3 (14) декабря                                                                         | 336         |
|      | Total statement or more statement of (27) Yourneline                                                                                      | ,           |
|      | 1773 г.                                                                                                                                   |             |
| 160  | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 января (4 фе-                                                                       |             |
| 200. |                                                                                                                                           | 338         |
| 161. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 5 (16) января                                                                          |             |
|      | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 9 марта                                                                                     |             |
|      | Протокодъ экстраординарнаго засъданія совъта и пр                                                                                         |             |
| 164. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 15 (26) феврала.                                                                       | 345         |
| 165. | Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 5 (16) марта                                                                           | 346         |
|      | Оть графа Суффолькъ Роберту Гуниянгу. С. Джемсъ, 23 апръля                                                                                |             |
|      | Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 27 апръля                                                                                   |             |
| 168. | Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 29 марта (9 ап-                                                                        |             |
|      | (RIATO                                                                                                                                    | 348         |

| 100 Our Docume Propries and in Oridonium C. Hannahamar 20 years (10 or           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 169. Отъ Роберта Гунинита графу Суффолькъ. СПетербургъ, 30 марта (10 ан-         |
| ръля)                                                                            |
|                                                                                  |
| 171. Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 7 мая                         |
| 172. Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. ОПетербургъ, 9 (20) апръля 355        |
| 173. Отъ Роберта Гунцинга графу Суффолькъ. СПетербургь, 23 апръля (4 мая) 357    |
| 174. Отъ графа Суффолькъ его превосходительству графу Панину. С. Джемсъ, 11 июня |
| 175. Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 мая (4 іюня). 358     |
| 176. Отъ Роберта Гунинига графу Суффольвъ. СПетербургъ, 4 іюня 864               |
| 177. Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 28 мая (8 іюня). —       |
| 178. Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуннингу. С. Джемсъ, 30 іюля 366                   |
| 179. Отъ Роберта Гуннянга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 26 іюня (7 іюля) 367     |
| 180. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургь, 28 іюня             |
| (9) idaa 868                                                                     |
| 181. Отъ сера Роберта Гуннина графу Суффолькъ. СПетербургъ, 12 (23) іюля 371     |
| 182. Отъ сара Роберта Гунвинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 16 (27) іюля —      |
| 183. Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 27 августа 374        |
| 184. Отъ сера Реберта Гуннина графу Суффолькъ. СПетербургъ, 30 іюля (10          |
| августа)                                                                         |
| 185. Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 20 сентябра         |
| (1 октабра)                                                                      |
| 186. Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 сентября         |
| (б овтября)                                                                      |
| 187. Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 27 сентября         |
| (8 октября)                                                                      |
| 188. Отъ сера Роберта Гувинита графу Суффолькъ. СПетербургъ, 22 октября          |
| (2 ноября)                                                                       |
| 189. Отъ Ричарда Окса Унльяму Фреверъ эскв. СПетербургъ, 29 октября              |
| (9 ноября)                                                                       |
| 190. Отъ Ричарда Одса Уильяму Фрезоръ эскв. СПетербургъ, 5 (16) ноября —         |
| 191. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 12 (23)             |
| ноября                                                                           |
| 192. Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гунингу. С. Джемсъ, 17 декабря 385         |
| 193. Отъ свра Роберта Гунинита графу Суффолькъ. СПетербургъ, 22 ноября           |
| (3 декабря)                                                                      |
| 194. Отъ сэра Роберта Гунвинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 28 ноября           |
| (9 декабря) 390                                                                  |
| 195. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффольвъ. СПетербургъ, ноября 29           |
| (9 девабря) 391                                                                  |
| 196. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. С. Петербургъ, 3 (14)            |
| декабря                                                                          |
| 197. Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 6 (17) декабря —     |
| 198. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 27 декабря          |
| 1773 г. (7 январа 1774 г.)                                                       |
| 1110 t. // adbapa 1112 t.j                                                       |
| 1774 г.                                                                          |
| 199. Отъ сара Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 3 (14)              |

| <b>2</b> 00. | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 7 (18)         |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | января                                                                 | 396          |
| 201.         | Отъ сэра Роберта Гуниннга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 17 (28)        |              |
|              | января                                                                 | 397          |
| 202.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 январа      |              |
|              | (4 февраля)                                                            |              |
| 203.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 31 январа      |              |
| 1            | (11) февраля                                                           | 399          |
| 204.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22)        |              |
|              | февраля.                                                               | _            |
| 205.         | Оть сэра Роберта Гулнинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 14 (25)        |              |
|              | февраля                                                                | 400          |
| 206.         | Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 18 февраля     |              |
|              | (1) марта                                                              | 402          |
| 207.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 21 февраля     |              |
|              | (4) марта                                                              | 404          |
| 208.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 25 февраля     |              |
|              | (8 марта)                                                              | 405          |
| 209          | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 4 (15) марта   | <del>-</del> |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 7 (18) марта   |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннина графу Суффолькъ. СИетербургъ, 25 марта        | 10,          |
|              | (5 апръля)                                                             | 408          |
| 919          | Отъ сэра Роберта Гупнинга графу Суффолькъ. С. Петербургъ, 8 (19)       | 400          |
| 212.         |                                                                        | 400          |
| 012          | апрёля                                                                 | 403          |
| 215.         |                                                                        |              |
| 014          | anphia.                                                                | _            |
| Z14.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 26 апръля      | 411          |
|              | (6 мая)                                                                | 411          |
| 215.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ СПетербургъ, 29 апръля       | 410          |
| 010          | (10 mas)                                                               | 412          |
| 216.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 29 апръля      |              |
|              | (10 мая)                                                               |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 6 (17) мая     |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 16 (27) мая    |              |
|              | Отъ Ричарда Окса Уильяму Эдепу. Эсив. СПетербургъ, 3 (14) іюня         |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гупнинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 13 (24) іюня   |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургь, 13 (24) іюня   |              |
| 222.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 17 (28) іюня   |              |
|              | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ 1 (12) іюля     |              |
| 224.         | Отъ сэра Роберга Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22) іюля   | _            |
| <b>2</b> 25. | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 15 (26) іюля   | 420          |
| 226.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 24 іюля        | 455          |
|              | (4 августа)                                                            | 423          |
| 227.         | Оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 23 августа       | 425          |
| <b>228.</b>  | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 29 іюля        |              |
|              | (9 августа)                                                            | 426          |
| 229.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 5 (16) августа | 428          |
| 230.         | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 12 (23)        |              |
|              | августа                                                                | 431          |
| 921          | Оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 27 сентября      | _            |

| 232. C                | оть сара Роберла Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 26 августа                                                                         |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 000 0                 | (6 сентября)                                                                                                                               | 432        |
| 233. U                | уть сэра гооерта гуннинга графу Суффолькь. Спетероургь, 29 августа (9 сентября)                                                            | 433        |
| 2 <b>34</b> . 0       | оть сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 12 (23)                                                                            | -40        |
|                       | сентября                                                                                                                                   | 484        |
| 2 <b>35.</b> 0        | оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 19 (30)                                                                            |            |
| 200 0                 | сентября                                                                                                                                   | 435        |
| 236. U                | оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 26 сентября (7 октября)                                                            | 126        |
| 237. 0                | Оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 11 (22)                                                                            | 400        |
|                       | ноября                                                                                                                                     | 437        |
| <b>23</b> 8. <b>C</b> | отъ сера Роберта Гунинига графу Суффолькъ. СПетербургъ, 28 ноября                                                                          |            |
|                       | (9 декабря)                                                                                                                                |            |
| 23 <b>9</b> . 0       | отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 9 (20 декабря)                                                                     | 439        |
|                       | 477K m                                                                                                                                     |            |
|                       | 1775 г.                                                                                                                                    |            |
|                       | оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 3 января                                                                             |            |
|                       | Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 14 февраля                                                                           |            |
|                       | Этъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 12 (23) января                                                                          | 446        |
| 243. C                | отъ сера Роберта Гуниннга графу Суффолькъ. Москва, 26 января (6 фе-                                                                        |            |
|                       | Bpais)                                                                                                                                     |            |
|                       | Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 16 (27) февраля.                                                                        |            |
|                       | отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 16 (27) марта                                                                           | 451        |
|                       | Эть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 23 марта (3 апръля)<br>Эть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 6 (17) апръля |            |
|                       | оть сэра гоберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, о (17) априля<br>Оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 9 (20) априля       | 456<br>457 |
|                       | оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсь, 26 мая                                                                               | 460        |
|                       | оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 27 апреля (8 мая)                                                                       |            |
|                       | оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 30 іюня                                                                              |            |
|                       | Эть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 18 (29) мая                                                                             |            |
|                       | Отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 19 (30) іюня                                                                            | 466        |
|                       | отъ сера Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 26 іюня (7 іюля).                                                                       | 468        |
|                       | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 13 (24) іюля                                                                            | 469        |
| <b>256</b> . C        | Отъ сера Роберта Гуниннга графу Суффолькъ. Москва, 28 іюля (8 августа)                                                                     | 471        |
| <b>257</b> . C        | Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 1 сентября                                                                           | 476        |
| 258. K                | Копія съ письма его величества русской Императрицѣ. С. Джемсъ 1 сен-                                                                       |            |
|                       | табря                                                                                                                                      |            |
|                       | Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу. С. Джемсъ, 8 сентября                                                                           | 480        |
| 260. I                | Проекть трактата между русской Императрицей и королемъ великобритан-                                                                       |            |
| 001 (                 | скимъ, высланный графомъ Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу                                                                                   | 483        |
| 261. (                | Отдъльная статья проекта между русской Императрицей и королемъ вели-                                                                       | 408        |
| 969 (                 | кобританскимъ, присланная графомъ Суффолькъ сэру Роберту Гуннингу<br>Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 31 августа (11     | 487        |
| 404. (                |                                                                                                                                            | 488        |
| 263 (                 | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 20 сентября (1                                                                          | -00        |
| <b>200</b> . (        | октября)                                                                                                                                   | 489        |
| 264. (                | Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 26 сентября (7                                                                          |            |
|                       | октября)                                                                                                                                   | 497        |

| 265. Копія съ письма Ея Императорскаго Величества королю великобританскому. Изъ Москви, 23 сентября | 500         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 266. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 26 сентября (7                              |             |
| октября)                                                                                            | 503         |
| 267. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 5 (16) октября                              |             |
| 268. Отъ сърв Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 26 октября (6                               |             |
| ноября).                                                                                            |             |
| 269. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 9 (20) ноября                               | 507         |
| 270. Отъ сэра Роберта. Гуннинга графу Суффолькъ. Москва, 26 ноября (7 де-                           |             |
| кабря).                                                                                             | 508         |
| • •                                                                                                 |             |
| 1776 г.                                                                                             |             |
| 271. Отъ свра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 29 декабря                             |             |
| 1775 г. (9 января 1776 г.)                                                                          | 509         |
| 272. Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ. СПетербургъ, 1 (12) ян-                             |             |
| варя                                                                                                |             |
| 273. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 5 (16) февраля.                             | 510         |
| 274. Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 16 (27) февраля.                            | 511         |
| 275. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 26 февраля (8                               |             |
| жарта)                                                                                              |             |
| 276. Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 8 (19) марта                                | 512         |
| 277. Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 5 (16) анръля                               | 514         |
| 278. Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 8 (19) априля                               |             |
| 279. Оть Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 15 (26) апреля.                             | 515         |
| 280. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 3 (14) мая                                  | 516         |
| 281. Отъ Ричарда Оакса Ундьяму Эдену эскв. СПетербургъ, 10 (21) мая                                 | 517         |
| 282. Отъ Ричарда Оакса Ундьяму Эдену эскв. СПетербургъ, 14 (25) іюня                                | _           |
| 283. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 21 июня (2 июля)                            | 518         |
| 284. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 1 (12) іюля                                 | 519         |
| 285. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 5 (16) іюля                                 | <b>52</b> 0 |
| 286. Отъ Ричарда Оакса Упльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 26 іюля (6 ав-                              |             |
| густа).,                                                                                            | <b>52</b> 1 |
| 287. Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв. СПетербургъ, 1 (12) ноября                               | _           |
| 288. Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв. СПетербургъ, 11 (22) ноября                              |             |
| Азбучный указатель именъ                                                                            | <b>52</b> 3 |

|   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА

## АНГЛІЙСКИХЪ ПОСЛОВЪ И ПОСЛАННИКОВЪ

ПРИ РУССКОМЪ ДВОРЪ.

### 1770.

### **M** 1.

### The Barl of Rochford to Lord Cathcart.

Whitehall, 26 January 1770.

(Nº 2. Extract.) I expressed to him (Count Burzynski) at the same time in the plainest terms, the application from his Majesty to the Porte in behalf of Poland on the ground of the Treaty of Carlowitz, was looked upon as useless and improper at this time; I added, that it was thought most civil to pass over in silence the request desired to be made by us to the Empress of Russia to withdraw her troops from Poland, but that if a direct answer was to be given, it must be that we could not advise the

### 1770 г.

### Отъ графа Ромфоръ лорду Каскартъ.

Уайтголь, 26-го января 1770 г.

№ 1. (№ 2. Извлеченіе). Въ тоже время я самымъ явственнымъ образомъ высказалъ ему (графу Бурзинскому), что обращеніе Его Величества къ Портъ по поводу Польши, на основанім Карловицскаго трактата, разсматривалось безполезнымъ и несвоевременнымъ; я прибавилъ, что было признано самой въжливой мърой обойти молчаніемъ требованіе, которое желали, чтобы мы высказали Русской Императрицъ на счетъ удаленія ея войскъ изъ Польши, но если предстояла надобность въ прямомъ отвъть съ нашей стороны, мы не могли совътовать Императрицъ подобной мъры при

Empress to such a step in the present situation of that country. On his part, he kept merely within the bounds of his commission, declaring that he did not doubt but his Majesty's tender of his good offices would give pleasure to the King his Master, but that his instructions did not extend to giving any answer, or entering into any treaty on that subject; he made use of some reasoning on the bad effect which his Majesty's refusal of his interposition might have, and on the advantage which France might make of taking it up, and working herself into the mediation. I avoided going into a debate with him on this point, but am myself fully persuaded, that if the Empress (of which His Majesty will not permit himself to doubt) persists in preferring his mediation to that of France, the interposition of the latter at Constantinople will gain them neither honour nor advantage.

(Russia. Lord Cathcart. № 98.)

### **N** 2.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg. December 24, 1769 (January 4, 1770).

(No. 3. Extract.) I have nothing to add to what I have said in other despatsches farther than to assure your Lordship more at large that nothing can exceed the sense the Empress, Count Panin and Count Orloff have expressed to me upon different occasions of His Majesty's friendship for the

### Оть лерда Каскарть грасу Ромсоръ.

С.-Петербургъ. 24-го декабря 1769 г. (4-го января 1770 г.).

№ 2. (№ 3. Извлеченіе). Въ дополненіе того, что уже было высказано мной въ другихъ депешахъ, инф остается только еще разъ увёрить васъ, милордъ, до какой степени Императрица, графъ Панинъ и графъ Орловъ сознають дружбу Его Величества къ Императрицф, благорасположеніе націи къ Россіи и цфиность сихъ

настоящемъ положенія этого государства. Съ своей стороны онъ остался въ преділахъ возложеннаго на него порученія, объявивъ, что онъ не сомитвается въ томъ, что предложеніе услугъ Его Величества доставитъ удовольствіе королю, его повелителю, но что инструкціи его не касались никакого отвъта или разсужденія по этому предмету; онъ распространняся о дурныхъ послідствіяхъ, которыя могутъ быть вызваны отказомъ Его Величества отъ вмішательства и о выгоді, которую при этомъ можетъ извлечь для себя Франція, принявъ участіе въ посредничествъ. Я уклонился отъ спора по этому предмету, но самъ я вполні убіжденъ, что въ случав, если Императрица (въ чемъ Его Величество не допускаетъ малійшаго сомитнія) будетъ продолжать предмочитать его посредничество посредничеству Франціи, вмішательство послідней въ Константинополі не доставить ей ни чести, ни выгоды.

Empress, the national good will towards Russia, of the value of those circumstances to this empire, of which I have daily proofs as well as of the Empress's high opinion of every thing the English think, say and do. The conduct of France renders that court every day more and more detested here, and the breach is as wide and seemingly as irreparable betwixt this court and that, as the latter could wish to see established betwixt us and the former.

Endorsed. By Shirley.
(Russia, Lord Cathcart. Nº 98.)

№ 3.

## Lettre du Maréchal Munich au Prince Lobkowltz 1).

Du 16 (27) Septembre 1739.

Monsieur, J'ai eu l'honneur de recevoir Votre lettre, aussi bien que le journal y joint, qui s'étend jusqu'au 1 Septembre, dans le temps que nous étions occupés à célébrer une fête en action de grâce de l'heureuse conquête de la Moldavie, dont les états tant ecclésiastiques que séculiers se sont soumis le 15 (26) Septembre à l'Impératrice, ma très-gracieuse Souveraine.

Je joins ici la continuation de mon journal, par lequel Votre Altesse verra plus amplement, qu'après la prise de Chotzin, et après avoir fait

обстоятельствъ для этой Имперін, что они выражали мит въ различныхъ случаяхъ и въ чемъ я имтю ежедневныя доказательства, также какъ и въ высокомъ митнін Императрицы обо всемъ, что Англичане думаютъ, говорятъ и дълаютъ. Поведеніе Франціи внушаетъ этому двору все большее и большее къ ней отвращеніе и между здъшнимъ и тъмъ дворомъ существуетъ разрывъ такой же полный и, по видимому, непоправимый, какъ тотъ, котораго французскій дворъ желалъ бы видъть между нами и Россією.

Надписано: Шерлей.

### Инсьмо фельдмаршала Миника киязю Лобковичу. 1).

16-го (27-го) сентября 1789 г.

№ 3. Милостивый государь! Я нивлъ честь получить ваше письмо, а равно и журналь, приложенный къ нему и престирающійся до 1-го сентября, въ то время, какъ мы были заняты торжественнымъ празднованіемъ въ честь счастливаго покоренія Молдавіи, чины которой, какъ духовные, такъ и свътскіе 15-го (16-го) сентября подчинились Императрицъ, всемилостивъйшей моей Гесударынъ.

Прилагаю къ сему продолжение моего журнала, изъ котораго ваша свътлость подробите усмотрите, что, по взяти Хотина и заставивъ врага отступить, при чемъ

<sup>1)</sup> Это письмо съ нѣкоторыми измѣненіями напечатано въ Mémoires historiques etc. par le général de Manstein. Lyon, 1782 г., т. II, стр. 32 и слѣд. Также см. въ переводѣ записомъ Манштеёна, сдѣданномъ проф. Григ. Глинкою. Дерптъ, 1810 г., т. II, стр. 30 и слѣд., равно какъ и въ Русской Старинѣ, 1875 г., Сентябрь, стр. 168.

reculer entièrement l'ennemi, dont nous avons pris le camp avec l'artillerie de campagne qui consistait en 42 canons et 6 mortiers, je me suis avancé plus avant en Moldavie, avec l'armée que j'ai l'honneur de commander. Ayant passé le Pruth le 9 et le 10 de ce mois, j'y ai fait faire une redoute, nommée le Fort de St. Jean, que j'ai pourvue d'une bonne garnison et d'une artillerie suffisante. Nous avons chassé le hospodar avec sa milice et quelques centaines de Turcs qui étaient à Jassy, sa résidence, où j'ai pris possession le 3 (14) de ce mois: j'en ai fait réparer les fortifications, et j'y ai laissé une forte garnison avec l'artillerie nécessaire. La retraite du hospodar a été si précipitée qu'il nous a abandonné toutes ses queues de cheval, ses deux premiers drapeaux, la queue de cheval d'un pacha turc, qui se trouvait auprès de lui, plus de 30 autres drapeaux appartenants tant aux Turcs, qu'aux Moldaviens, ses timbales, toute sa musique de campagne, aussi bien que 3 canons, 12 tonneaux de poudre, un magazin de 1500 tonneaux de blé et une grande quantité de riz. Dans un succès aussi heureux, je ne saurais nier que le contenu de la lettre de Votre Altesse et du journal ne m'ait extrêmement surpris, et même désolé; j'y ai vu avec beaucoup d'étonnement que l'irruption que le corps de troupes sous Votre Altesse devait faire dans les terres ennemies, ne peut être exécuté, que par conséquent on ne fera pas le moindre mouvement du côté de la Valachie, en faveur de notre armée, nonobstant les promesses solennelles de l'Em-

мы овладъли его лагеремъ виъстъ съ походной артиллеріей, состоящей изъ 42 пушенъ и 6 мортиръ, я направился дальше въ Молдавію съ арміей, которой я имъль честь командовать. Перейдя черезъ Пруть 9-го и 10-го числа этого мъсяца, я приказаль построить тамъ редуть, названный фортомъ Св. Іоанна и снабженный мною хорошимъ гарнизономъ и достаточнымъ количествомъ артиллеріи. Мы изгнали господаря съ его милиціей и итсколькими сотнями Турокъ, бывшихъ въ Яссахъ, его резиденціи, которой я овладіль З (14) этого місяца; я веліль исправить укрівпленія этого города и оставиль тамъ сильный гариизонь и необходимое количество артиллерін. Отступленіе господаря было до того поситшно, что онъ оставиль намъ вст свои бунчуки, оба главныхъ знамени, бунчукъ турецкаго паши, находившагося при немъ, болъе 30 другинъ знаменъ, принадлежавшихъ какъ Туркамъ, такъ и Модаванамъ, цимбалы, всю походную музыку, также какъ 3 пушки, 12 бочекъ пороха, магазинъ съ 1,500 бочекъ ржи и большое количество рису. При столь счастливомъ уситать я не могу скрыть, что содержание инсыма вашей свътлости и журнала меня чрезвычайно удивило и даже огорчило; я узналъ изъ нихъ съ большимъ удивленіемъ, что вторженіе въ землю непріятельскую, которое должно было быть выполнено корпусомъ войскъ, находящимся подъ начальствомъ вашей светлости, не можетъ состояться и следовательно, по направлению къ Валахии не будеть савлано на малейшаго двеженія на пользу нашей армів, несмотря на торже-

pereur, et le plan d'opération, dont on était convenu, avec l'Impératrice, ma Souveraine.

La lettre de Votre Altesse fait suffisamment voir que ces circonstances auxquelles Elle ne s'attendait pas, ne Lui font pas moins de peine qu'à moi. En lisant votre journal, Monsieur, on remarque aisément, que tout était en bon état à l'armée impériale, jusqu'au 13 Août, comme aussi à Belgrade, où selon l'avis que j'en ai recu, il y avait une garnison assez nombreuse pour résister encore longtemps aux Turcs, et les contraindre même à lever le siège, avec beaucoup de perte, principalement si l'on s'était avisé de faire une rigoureuse sortie, soutenue par l'armée impériale, dont la bravoure a été si souvent vantée. En vérité on s'est flatté ici de cette espérance, vu que nous avions battu l'ennemi, occupé Chotzin et fait prisonnière la garnison et le pacha à trois queues qui y commandait, étant au reste sur le point de nous approcher à grand pas du Danube, nouvelle qui ne pouvait qu'abattre l'orgueil des Turcs devant Belgrade. Les généraux de l'armée impériale sont très bien informés que l'armée russe ayant passé heureusement le Dniester et repoussé l'ennemi dans l'action du 22 Juillet, avait dessein de marcher droit aux ennemis et à Chotzin, évènement dont on aurait dû attendre l'issue sans se presser à l'armée impériale.

Au lieu de faire cela, il se trouve à la fin du dit journal, qu'on avait eu avis de Mr. de Neuperg, grand maître de l'artillerie impériale, qui avait

Витьсто того, чтобы поступить такимъ образомъ, въ концт журнала значится,

ственное объщаніе Императора и на планъ дъйствій, условленный съ Императрицей, моей Государыней.

Письмо вашей свётлости достаточно доказало, что эти обстоятельства, которыхъ вы не ожидали, огорчили васъ не менъе чемъ меня. При чтеніи вашего журнала, инлостивый государь, легно заметить, что до 13-го августа все было въ отличномъ порядкъ въ имперской армін, также какъ и въ Бълградъ, гдъ, по полученнымъ мною сведеніямъ, находился гарнязонъ, достаточно многочисленный для того. чтобы еще долгое время сопротивляться Туркамь и даже вынудить ихъ къ снятію осады съ значетельной потерей, особенно есле бы решелись сделать сильную вылазку, поддержанную имперской арміей, храбрость которой такъ часто превозносилась. Здёсь въ самомъ дёлё мы льстили себя этою надеждой, мы, которые разбили врага, заняля «Хотинъ и взяли въ шавнъ гаринзонъ и начальствовавшаго надъ нимъ пашу трехбунчужнаго, наивреваясь быстро подвигаться къ Дунаю, извъстіе объ чемъ могло только сонть спъсь Турокъ подъ Бълградомъ. Генераламъ имперской армін очень хорошо извъстно, что русская армія, благонолучно переправившись черезъ Диъстръ и отбросивъ непріятеля въ дъль 22-го імля, намъревалась идти прямо на враговъ и на Хотинъ, результатъ событія этого следовало выждать, прежде ченъ принимать торопливыя меры въ имперской армін.

été déjà quelque temps au camp turc, que les articles préliminaires étaient déjà signés le 1 Septembre de la part de la Porte.

Et quoiqu'il ne soit fait aucune mention ni dans la lettre de Votre Altesse ni dans le journal y joint, des conditions stipulées par ces préliminaires, et qu'on manquât d'égard, pour l'Impératrice, ma Souveraine, jusqu'à me laisser ignorer les points qui la regardent, sur lesquels je dois néanmoins régler les opérations de guerre, pour le reste de la campagne. Cependant j'ai appris par d'autres voies que les conditions des dites préliminaires sont très pernicieuses et contraires à l'honneur et aux intérêts des deux augustes maisons impériales. Car si:

- 1) La forteresse de Belgrade doit être rasée aux dépens même par l'armée de l'Empereur, n'est ce pas la condition la plus contraire à la gloire des armes impériales.
- 2) Si au lieu de conserver cette place, et faire démolir Orsowa, comme on en était convenu, on cède la première aux Turcs, et qu'on laisse la seconde dans un très bon état entre leurs mains; ne leur ouvre-t-on pas toutes les portes pour entrer aussi souvent qu'ils voudront rompre la paix, dans le Banat, dans la Transilvanie et les autres pays héréditaires de l'empereur? d'où il leur sera bien facile de pénétrer jusqu'à Vienne. Une telle condition ne peut être qu'extrêmement préjudiciable à l'Empereur et à tout l'Empire.

что отъ главнокомандующаго имперской артиллерів, г. Неуперга, бывшаго нѣкоторое время въ турецкомъ лагерѣ, получено извѣстіе объ томъ, что 1-го сентября предварительныя статьи уже подписаны Портой.

И хотя ни въ инсьмъ вашей свътлости, ни въ журналъ ни мало не упоминается объ условіяхъ, обозначенныхъ въ втихъ предварительныхъ статьяхъ, и хотя до такой степени уклоняются отъ должнаго уваженія къ Императрицъ, моей Государынъ, что оставляютъ меня въ неизвъстности касательно вопросовъ, до нея относящихся, на основаніи которыхъ я между тъмъ обязанъ направлять военныя дъйствія во все остальное время похода, тъмъ не менъе я съ помощью другихъ путей узналъ, что упомянутыя предварительныя статьи весьма неблагопріятны и находятся въ противоръчім съ честью и интересами обоихъ августъйшихъ императорскихъ домовъ. Ибо если: 1) кръпость Бълградъ должна быть снесена средствами и даже собственной арміей Императора, но развъ это услоїе не есть самое противоръчащее славъ цесарскаго оружія?

2) Если вийсто того, чтобы сохранить этотъ городъ, а разрушить Орсову, какъ то было условлено, первый изъ нихъ уступятъ Туркамъ, а второй оставять въ ихъ рукахъ въ весьма хорошемъ состоянія, не откроютъ ли имъ черезъ то всё двери для того, чтобы всякій разъ, когда они захотятъ нарушить ширъ, вступать въ Банатъ, Трансильванію и другія наслёдственныя земли Императора? откуда имъ будетъ весьма легко достигнуть до Вёны. Подобнаго рода условіе неизбёжно окажется весьма вреднымъ Императору и всей Имперіи.

3) S'il est vrai qu'on cède aux ennemis le royaume de Servie et la Valachie Impériale, dans un temps où les armes des fidèles alliés sont partout victorieuses, et certainement on n'aurait pas pu faire une paix plus désavantageuse, si même l'ennemi avait pris Belgrade, et battu l'armée impériale.

Mais qu'est devenue cette alliance sacrée qui devait subsister entre les deux cours? Du côté des russes on prend des forteresses, et du côté des impériaux on les fait démolir et on les cède aux ennemis. Les russes acquièrent des principautés et des provinces; les impériaux rendent des royaumés entiers à l'ennemi. Les russes poussent les ennemis jusqu'à l'extrémité; les impériaux leur accordent tout ce qu'ils veulent, et tout ce qui est capable de flatter et d'augmenter leur orgueil. De la part des russes on continue la guerre, de celle de l'empereur on fait armistice, on conclut la paix. Que devient dis-je encore cette alliance indissoluble?

J'ose vous assurer, Monsieur, que si l'armée de l'empereur s'était trouvée dans la dernière nécessité la cour de Vienne aurait obtenue sans faute, avec l'assistance de l'Impératrice, ma Souveraine, une paix plus honnorable que celle qu'elle vient de faire.

Si l'on veut jetter les yeux sur le temps passé, on remarquera que l'Impératrice, ma Souveraine,

1) A fini seule la guerre de Pologne contre le roi Stanislas et les

Сивю уверить васъ, милостивый государь, что еслибы войско императора очутилось въ последней крайности, не подлежить сомивнію, что венскій дворъ и тогда бы съ помощью Императрицы, месй Государыни, достигнуль бы мира более почетнаго чемъ тоть, который ныне заключень имъ.

Стоитъ оглануться на прошлое для того, чтобы заметить, что Императрица, моя Государыня, 1) едца покончила пельскую войну противъ короля Станислава и

<sup>3)</sup> Если справедливо, что уступають врагамъ королевство Сербію и императорскую Валахію въ такое время, гдё оружіе вёрныхъ союзниковъ вездѣ является побѣдоноснымъ, между тѣмъ какъ невозможно было бы заключить миръ болъе невыгодный, даже въ томъ случаѣ, еслибы непріятель овладѣлъ Бѣлградомъ и разбилъ непріятельское войско.

Что же сталось съ священнымъ союзомъ, долженствовавшимъ существовать между обоими дворами? Со стороны Русскихъ берутъ кръпости, а со стороны императорскихъ войскъ ихъ разрушаютъ и уступаютъ непріателямъ. Русскіе пріобрътаютъ княжества и провинціи, имперцы отдаютъ врагу цълыя королевства. Русскіе доводять враговъ до послъдней крайности, цесарцы предоставляютъ имъ все, что они хотятъ, и что только способио польстить ихъ тщеславію и усилить его. Со стороны Русскихъ продолжаютъ войну, со стороны императора объявляють перемиріе и заключають миръ. Повторяю, что же сталось съ этимъ ненарушимымъ союзомъ?

Polonais confédérés, malgré la France, et la Suède, qui n'épargnaient, ni argent ni intrigues pour mettre Stanislas sur le trône, d'où nous l'avons chassé, pour y mettre Auguste l'Électeur.

- 2) Elle a envoyé un corps auxiliaire de 10 m. hommes d'infanterie jusqu'au Rhin à l'armée impériale et un autre corps était prêt de se rendre en cas de besoin, mouvements, qui ont contribué beaucoup à la dernière paix, conclue avec la France.
- 3) Elle'a d'abord entrepris seule la guerre présente tout à fait inévitable contre les Turcs, laissant l'Empereur à choisir, de donner le secours stipulé ou de prendre part à la guerre.
- 4) Son armée a pris les forteresses d'Asoff et de Lutik, dévasté le Couban, et soumis les Tartares habitants de cette province.
- 5) Elle s'est emparée de Perecop, forteresse qu'on a toujours cru imprenable; elle a fait prisonnière la garnison turque deux différentes fois. Elle a pris sur eux une artillerie nombreuse, pénétré jusqu'à Koslow, Karas, Basar, Bachtschi Saral, et jusque dans le coeur de la Crimée, ruiné et dévasté tout le pays et délogé entièrement les tartares Nagals, qui ont leurs habitations entre la Crimée et le Dnieper; sur lesquels on a pris une quantité innombrable de bestiaux et de chevaux.
- 6) Les forteresses d'Otschakow et de Kinborne ont éte pareillement prises par ses troupes, et la première a été défendue ensuite contre les

нольских конфедератовь, несмотря на Францію и Швецію, не щадивших ни денегь, ни интригь для того, чтобы возвести на престоль Станислава, котораго мы изгнали и возвели на престоль курфирста Августа.

<sup>2)</sup> Она выслала до Рейна всиомогательный для императорской армін керпусъ пъхоты въ 10,000 человъкъ, и другой корпусъ былъ готовъ вступить въ случать нужды, причемъ мъры эти много способствовали послъднему миру, заключенному съ Франціей.

<sup>3)</sup> Первоначально она одна предпринала настоящую совершению неизбъщную войну противъ Турокъ, предоставивъ императору выборъ между оказаніемъ условленнаго пособія или участіємъ въ войнъ.

<sup>4)</sup> Армія ся овладіла Азовской и Лютикской крізностями, опустомила Кубанскую область и покорила татаръ, ся жителей.

<sup>5)</sup> Она овладъла Перекопомъ, кръпостью, всегда считавнейся неприступной, два раза взяла въ плъть турецкій гаринзонъ, отняла у нихъ многочисленную артиллерію, проникла до Козлова, Карасу-Базара, Бахчисарая и въ самое сердце Крыма, разорила и опустошила всю страну и совершенно разбила Ногайскихъ татаръ, мъстожительство которыхъ расположено между Крымомъ и Дифиромъ, причемъ у нихъ отняли безчисленное множество скота и лошадей.

<sup>6)</sup> Крізпости Очаковъ в Кинбурнъ были также взяты ся войсками, и первая изънихъ была вслідъ затімь защищена противъ Турокъ, желавшихъ се вернуть. Во

Turcs qui la voulaient reprendre, dans toutes ces occasions plus de 40 à 50 m. ennemies ont péri et une nombreuse artillerie est tombée entre nos mains.

- 7) La flotte russe a amusé pendant quatre campagnes celle des Turcs commandée par le capitaine pacha, qui infestait la mer d'Asoff et la Mer Noire.
- 8) La cour de Pétersbourg a rendu infructueuse les intrigues de la Suède, et de la Pologne, qui étaient sur le point d'éclater par une conspiration dangereuse par de sommes immenses, et enfin ses troupes ont battu les ennemis, pris la ville de Chotzin et subjugué entièrement la Moldavie, pour couper court je n'alléguerai pas tous les autres faits en faveur de la cour de Vienne, je dirai seulement qu'on aurait pu se fier hardiment à une alliance aussi fidèle, grande et heureuse que l'est véritablement ma très gracieuse Souveraine. Sans faire, contre toute attente et sans aucun danger éminent, une paix honteuse et très préjudiciable aux deux cours. D'ailleurs tout le monde sait, et combien d'exemples n'en avons nous pas que les Turcs sont sujets a être surpris par des terreurs paniques, et sont souvent obligés par les mutineries des Janissaires, à prendre la fuite dans un temps où on les croit le plus fort. On pouvait espérer la même chose en Belgrade si on s'était défendu vigoureusement. La garnison avait une retraite assurée, et un château très fort derrière elle. On ne pouvait rien perdre ni risquer en défendant la forteresse jusqu'à l'extrêmité.

вству этихъ дълахъ погибло болъе чъмъ отъ 40 до 50 тысячъ непріятелей и многочисленная артиллерія досталась намъ въ добычу.

<sup>7)</sup> Русскій флотъ въ продолженіе четырехъ походовъ занималь турецкій флотъ, который подъ начальствомъ капитанъ-паши безпокоилъ берега Чернаго и Азовскаго морей.

<sup>8)</sup> Петербургскій дворъ при помощи больших сумиъ уничтожилъ витриги Швеціи и Польши, готовившіяся разразиться сильнымъ заговоромъ, и наконецъ его войска разбили непріятеля, взяли городъ Хотинъ и совершенно покорили Молдавію. Для краткости я не буду исчислять остальныхъ фактовъ въ пользу вѣнскаго двора, а скажу только, что можно было смѣло довѣриться союзу столь вѣрному, великому и счастливому, какъ союзъ моей всемилостивѣйшей Государыни, не заключая противъ всѣхъ ожиданій и безъ всякой угрожающей опасности мира постыднаго и весьма вреднаго для обоихъ дворовъ. Къ тому же всѣму свѣту извѣстно и сколько имѣемъ мы примѣровъ, доказывающихъ, что Турки подвержены по временамъ паническому страху и часто возмущенія янычаръ принуждаютъ ихъ обращаться въ бѣгство въ то самое время, когда ихъ считали сильнѣйшими. Можно было надѣяться на подобный обороть дѣла при Бѣлградѣ, еслибы только защищались съ большей энергіей. Гарнизонъ имѣлъ за собой вѣрное отступленіе и весьма сильный замокъ позади себя. Нельзя было ничего потерять и нечѣмъ рисковать, защищая крѣпость до послѣдней крайности.

On n'ajoutera jamais foi au spécieux prétexte sous lequel on nous veut persuader que la cour de Vienne a eu à soutenir le plus grand poids de la guerre.

Nous avons une liste autentique des troupes mises en déroute près de Stavoutschane, que nous tenons du secrétaire privé de l'hospodar, nommé Alexandre Ducas, qui fait clairement voir que l'armée des Turcs et des Tartares, qui ont agi contre nous, commandée par tant de pachas, a été de beaucoup plus nombreuse que celle de Belgrade. C'est à l'armée de ma Souveraine que l'on doit de la reconnaissance de ce qu'elle a empêché les Turcs d'entrer en Transilvanie. C'est elle aussi qui a le mieux éprouvé, que les Tartares et en particulier les Nagaïs, sont des meilleurs soldats que la cavalerie turque et les Spahis qui la composent.

Quand donc nous ajoutons à ce nombre d'ennemis qui étaient tous gens d'élites, les garnisons de Bendern, Belogorod et Janikola, et la flotte des Turcs, sur laquelle il y avait dans cette campagne plus de 30 m. combattants, on peut aisément suggérer, duquel des deux côtés prendrait toute cette guerre, et duquel côté l'ennemi a été le plus nombreux et le plus redoutable et lequel des deux alliés en a supporté le plus grand poids.

Pourvoir deux armées d'artillerie et de magasins pour toute la campagne, et faire apporter tous les provisions et les munitions par un chemin de plus de 200 lieues par nos propres voitures: c'est sans doute un fardeau

Невозможно повърить неосновательному предлогу, по поводу котораго насъ хотять увърить, что вънскому двору пришлось выдержать наибольную тягость войны.

Мы вижемъ достовърный списокъ всёхъ полковъ, разбитыхъ при Ставучанахъ, переданный наиъ частнымъ секретаремъ господаря, Александромъ Дукасомъ. Изъсписка этого очевидно, что армія Турокъ и Татаръ, действовавшихъ противъ насъподъ начальствомъ столь многихъ пашей, была гораздо многочисленнёе арміи белградской. Армін моей Государыни обязаны благодарностію за то, что она не допустила Турокъ до вступленія въ Трансильванію. Она также боле всёхъ испытала, что Татары, а въ особенности Ногайцы, гораздо лучшіе солдаты, чёмъ турецкая кавалерія и спаги, ее составляющіе.

Если къ этому числу непрівтелей, состоявшему изъ избраннаго войска, мы прибавамъ гарнизоны Бендерскій, Бългородскій и Еникальскій и турецкій флотъ, на которомъ въ продолженіе этого похода находилось болье 30 тысячъ войска, можно легко понять на чьей сторонь быль перевысь въ этой войны и съ чьей стороны врагъ быль многочисленные и сильные, а также который изъ обонкъ союзниковъ понесъ большую тягость.

Снабдить объ армін артиллеріей и устроить магазины на все время похода и привезти нашимъ собственнымъ обозомъ всъ принасы и снаряды на разстояніи болъе чемъ въ 200 миль, это, конечно, составляеть бремя, котораго имперской армін

que l'armée impériale n'a jamais senti, car pour la nôtre il faut plus de 200 m. chevaux, boeufs ou chameaux qui tous à la fin de la campagne sont hors d'état de faire le moindre service dans la suivante. Aussi ma Souveraine a-t-elle été obligée de faire croiser deux flottes, l'une sur le Don, l'autre sur le Dnieper, aux quelles ont travaillé tous les ans jusqu'à 50 m. hommes et chevaux.

Mais ce qui a fatigué le plus nos troupes, c'est qu'après avoir essuyé les plus rudes fatigues, pendant les campagnes, elles ont été obligées, de faire une chaine de plus de 300 m. d'allemagne sur nos frontières pour empêcher les irruptions, que les Tartares y faisaient tous les ans. Je vous assure, Monsieur, qu'il n'y a pas d'armée en Europe, excepté celle de la Russie, qui soit en état d'endurer de telles fatigues.

Mais Votre Altesse et tout le monde jugeront en même temps, que tout cela a causé des dépenses extraordinaires à Sa Majesté Impériale laquelle n'a pas trouvé d'autre ressource que dans son trésor.

Au reste j'accorde avec plaisir aux impériaux l'honneur d'avoir eu en tête le grand visir, il a eu sans doute ses raisons pour rester sur le bord du Danube il ne pouvait pas pénétrer si facilement jusqu'à Kiew que jusqu'à Belgrade et Orsowa: pour le moins nous lui aurions épargné beaucoup de chemins, s'il avait voulu prendre le change et se commettre avec nous.

Nous détestons une paix honteuse. Les Turcs nous y donnent les mains.

не приходилось испытывать: ибо для нашей недобно болве 200 тысячь лошадей, воловь или верблюдовь, которые вст къ концу этого похода не будуть въ состояніи служить въ следующемъ. Поэтому иоя Государыня была вынуждена употребить двт флотиліи: одву на Дону, а другую на Дитиръ, при чемъ ежегодно находилось въ работт болте 50 тысячь человткъ и лошадей.

Но войска наши были особенно утоилены тімъ, что, меренеся сильнійшіє труды во время походовъ, они вслідь за тімъ принуждены были расположиться цінью но нашей границі, на протяженіи боліє чінь 300 німецкихъ миль для тего, чтобы веспротивиться ежегоднымъ вторжевіямъ Татаръ. Увіряю васъ, милостивый государь, что въ Европі нітъ армін, кромі русской, которая была бы въ состоямія выдержать подобные труды.

Но ваше сіятельство и вет прочіє полиуть при этомъ, что все это причинило необычайныя издержки Ея Императорскому Величеству, которая не имела другихъ средствъ кроме собственной казны.

Впрочемъ я съ удовольствиемъ отдаю имперскимъ войскамъ честь за то, что имъл противникомъ самаго великаго визиря. Безъ сомитий онъ имълъ свои причины для того, чтобы оставаться на берегахъ Дуная. Онъ не могъ проникнуть до Кіева также легко, какъ до Бълграда и Орсовы; по крайней итръ мы бы значительно сократили ему путь въ случать, если бы онъ изитиль намтреніе и имълъ бы дъло съ нами.

Ils nous ont offert des conditions avantageuses, l'Impératrice, ma Souveraine, n'en a voulu rien entendre; à présent la paix est conclue entre l'Empereur et les Turcs: quant à la cour de Pétersbourg, où on garde un profond silence, dans la lettre et dans le journal de Votre Altesse.

Je n'ignore pas que Mr. le Marquis de Villeneuve, ambassadeur de France à la Porte, a une instruction limitée, selon laquelle il peut faire la paix avec la Porte.

Si on ne veut pas nous l'accorder sous des conditions favorables, et nous donner un équivalent pour Chotzin et la Moldavie, je continuerai les hostilités, sous les auspices de Dieu.

J'ai l'honneur de prier Votre Altesse de communiquer ma réponse, et le journal à Mr. le maréchal comte de Vallis, étant etc.

Endorsed. In Lord Cathcart's No. 3 (to the Earl of Rochford dated December 24th 1769 (January 4th 1770).

(Russia. Lord Cathcart. 36 98.)

#### No 4.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St.-Petersburg, December 29, 1769 (January 9, 1770).

(№ 4) In obedience to my instructions in Lord Weymouths № 3, of last year, I will in this and some following letters endeavour to give your

Мы гнушаемся постыднаго мира. Турки подають нашь къ тому случай. Они предложили нашь выгодныя условія, но Императрица, моя Государыня, не хотіла в слышать объ нихъ. Нышт миръ между императоромъ и Турками заключенъ. Что же касается до петербургскаго двора, въ письмъ и журналь вашего сіятельства сохраняется по этому поводу глубочайшее молчаніе.

Мит не безъизвъстно, что маркизъ де-Вильнёвъ, французскій посоль при Портъ, имъетъ опредъленную инструкцію, по смыслу которой онъ имъетъ право заключить мирь съ Портой.

Если нашъ не предоставять его на основанія благопріятныхъ условій и не дадуть нашь вознагражденія за Хотинъ и Молдавію, я, съ Божьей помощью, буду продолжать военныя дъйствія.

Инъю честь просить в. с. сообщить мой отвъть и журналь фельдиариалу графу де-Валлисъ. Остаюсь и пр.

Приложено къ № 3 отъ дорда Каскартъ графу Рошфоръ, 24-го декабря 1769 г. (4-го января 1770 г.).

### Оть лорда Каскарть графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 29-го декабря 1709 г. (9-го января 1770 г.).

№ 4. (№ 4. Извлеченіе). Слідуя инструкціянь, даннымь иніт дордомь Уаймоуть въ № 3 прошлаго года, я постараюсь въ настоящемь и нікоторыхь послідующихь письмахь

Lordship very full and important information with regard to the interior of the court. I will begin with the characters of the principal actors upon this scene and when I have also shown your Lordship their interests and the conduct they have held, of which I have been witness, his Majesty and his servants will be able to judge of the steps I have taken, which it will be my duty to report, and of the fondation of the opinion I shall humbly submit, with respect to the present situation and appearances; and as these despatches upon accent of the personages concerned and the nature of their contents, are of a more secret and confidential description than any I have ever had the honour to write to your Lordship, I have forwarded them under your private cover, as it may be matter of judgement and discretion whether your Lordship will expose them in the office to the inspection of all, who may have a right to look into my correspondance there; or whether, at least for some time, it may not be proper to confine them to his Majesty's perusal and that of his principal servants only, as any thing transpiring and returning hither would undoubtedly produce the worst effects.

I have on former occasions acquainted your Lordship that her Imperial Majesty has a very enlightened understanding, a quick perception, a ready decision, great firmness and a very laudable ambition to act up, with distinction to all the duties of her high office, with a great openess to useful information, and an avowed regard for characters of merit in every

дать вамъ, милордъ, подробныя и важныя свъдънія касательно внутренняго состоянія этого двора. Я начну съ характеровъ главитійшихъ дъйствующихъ на этой сцент лицъ и когда я опишу вамъ, милордъ, ихъ интересы и дъйствія, коихъ я былъ свидътелемъ, Его Величество и слуги его будуть имъть возможность судить о принятыхъ мною мърахъ, объ которыхъ я въ настоящую минуту обязанъ доложить, а также объ основаніяхъ моего скромнаго митнія касательно настоящаго положенія и обстоятельствъ, а такъ какъ эти депеши, по свойству ихъ содержанія и въ виду встять лицъ, въ нихъ упоминаемыхъ, получать болте секретный и конфиденціальный характеръ, чтить вст тть, которыя я интать честь писать вамъ, милордъ, то я буду высылать ихъ на вашъ частный адресъ, предоставляя на ваше обсужденіе разрішеніе вопроса: подвергнете ли вы ихъ, милордъ, разсмотртвнію встять, кто интеть право въ Обісе читать мою переписку, или найдете ли вы лучшимъ сохранить ихъ по крайней мтрт на иткоторое время для обсужеднія Его Величества, и лишь избранныхъ его слугъ, такъ какъ въ случать, если что-либо изъ содержанія этихъ депешь обнаружилось бы и было бы узнано здтесь, это безъ сомитнія, имъло бы самыя пагубныя последствія.

Я уже прежде сообщаль вамъ, милордъ, что Ен Императорское Величество обладаеть весьма просвъщеннымъ умомъ, быстрымъ соображеніемъ, замъчательной ръшниостью, большою твердостью и весьма похвальнымъ желаніемъ дъйствовать относительно всъхъ обязанностей са высокаго сана съ полной доступностью для полез-

branch, wherever she finds them: thad I have found Count Panin her minister, upon trial and acquaintance, fully deserving of the great character he has every where acquired, for integrity, patriotism and political abilities: and that he has the tenderness of a father for the Grand Duke, who never appears without him, and is a prince of very promising expectations and of a state of health rather delicate than weak, and likely to improve by greater freedom and more exercise, as he advances in years. Count Panin's attendance on the Grand Duke, his various departments and his social duties to his relations and friends, added to the circumspection and cautiousness of his temper, makes it very difficult to push him on in business, though your Lordship will observe I have never had occasion to make those complaints of dilatoriness, which you will find my predecessors have sometimes objected to him. It may not be improper to add here some account of Monsieur de Saldern, who is a man of consummate knowledge in business, great perspicacity, strong expression and very much the friend or enemy of every system he adopts or opposes and in the same degree of the persons who espouses them.

He is certainly a great assertor of the northern system and friend of the alliance with England, a vigorous advocate for the pecuniary efforts of this court to prevent a war in Sweden, and of moderation with res-

Несомийнно, что онъ сильный сторонникъ свверной системы и другъ союза съ Англіей, усердный защитникъ денежныхъ пожертвованій этого двора для предупрежденія войны въ Швенія и умітренности относительно Польми и Турціи, интелощій

ныхъ сведеній и съ явнымъ уваженіемъ къ характерамъ достойнымъ новсюду, где бы она не нашла ихъ; что, близко познакомившись съ ел министромъ, графомъ Панинымъ, я нашелъ его вполит заслуживающимъ то высокое митніе, которое вездт имъють объ его честности, патріотизив и нолитическихь способностихь, и что онъ нитаетъ отеческую ифиность къ Великому Княжо, петорый никогда не показывается безъ него; Великій Киязь подаеть больмія надежды, а здоровье его скорфе нажное, чить слябое, и по всей въроятности укрънится съ годяни ири большей свобедъ и движенів. Забота графа Панина о Великовъ Князь, его различныя должности и общественныя обязанности отвесительно родныхъ и друзей, а также оснотрительность и осторожность его характера отнимають возможность торошить его по новоду дель, хотя вы, нилораъ, заметите, что я никогда не имъгь случая жаловаться на ту недлительность, противъ которой, какъ вы увидите, мои предпоственники иногда возражали. Здёсь, быть можеть, уместно нередать неметорыя сведенія объ г. де-Сальдериь, который обладаеть огромнымь значісмь дела, большей пронинательностію, краспоречісмь и горячій другь или врагь всякой системы, которую онъ принимаєть или противъ которой возстаеть, и простираеть эти чувства въ одинаковой степени на лиць, держащихь ту кан другую сторону.

pect to Poland and Turkey, with no small diffidence in the King of Prussia and dislike to the political character and principles of that Monarch. I have found him from the beginning a most useful and willing assistant, an honest man, a personal friend, and a well wisher to every measure likely to promote harmony and stability in her imperial Majesty's Council. He has, as a middle man and common friend to Count Panin and to me, been of great use, on many occasions to both courts as your Lordship will have observed: on some, his assistance has been indispensable, and his bad offices would have been fatal, on others your Lordship will have remarked that Count Panin has opened himself farther to me than to him, and that sometimes I have been able to bring him to lengths Mr. de Saldern did not believe possible.

He is however without dispute the man in whose integrity, abilities and attachment, Count Panin has the greatest confidence.....

I am next to mention Count Gregory Orloff general and commander in chief, and grand master of the artillery, aged about five or six and thirty, and honoured with the favour, friendship and confidence of the Empress in the highest and most avowed degree. I have in other letters informed your Lordship that he has every advantage of figure, countenance and of manners, which are most respectful towards the Empress, and full of dignity and unaffected politeness towards others.

недовъріе въ королю прусскому в непріязнь въ политическому характеру в правиламъ этого монарха. Я съ самаго начала намель въ немъ весьма полезнаго в полнаго доброй воли помощника, честнаго человъка, личнаго друга и доброжелателя всякой мъры, способной привести въ согласію и прочности въ совъть Ен Императорскаго Величества. Онъ, какъ лицо нейтральное и общій другь графа Панина в мой, во многихъ случанхъ быль весьма полезенъ для обонхъ дворовъ, какъ вы, милордъ, въронтно то замътили. Иногда помощь его оказывалась необходимой, а недоброжелательство его могло бы быть пагубно, въ другихъ случанхъ вы, милордъ, въронтно усмотръли, что графъ Панинъ высказывался мнъ откровеннъе, чъмъ ему, и часто мнъ удавалось склонять его на мъры, которыхъ Сальдернъ не считалъ возможными.

Темъ не менее безспорно, что это человевъ на честность, способности и преданность котораго графъ Панинъ вполит полагается.....

Затемъ инт следуетъ уномянуть о графе Григорые Орлове, генерале и главнокомандующемъ всей артиллеріей, которому тридцать пять или тридцать месть летъ и который взысканъ милостью, дружбой и доверіемъ Императрицы въ высочайней степени и вполит открытымъ образомъ. Я сообщалъ въ прежинхъ письмахъ къ вамъ, милордъ, что онъ одаренъ всёми преимуществами привлекательной наружности и манеръ, которыя весьма почтительны по отношенію къ Императрицъ, а съ другими исполнены достоинства и въждивости.

He was about six or seven and twenty at the time of revolution, had been aid de camp to Count de Schouwaloff, and made a campaign against the King of Prussia in which he was slightly wounded in three places. He had applied himself very little to any sort of business, but since he has acted so considerable a part in this Empire, he has taken a great deal of pains to form himself, so as to make himself useful in different departments to the Empress and to his country.

I never knew a man of better intentions, stricter truth, greater openness, more modesty upon his own merits, or a more sound though plain understanding, which he takes care not to involve in intricacies, determining himself in questions of business, very sagaciously and upon few but obvious and just principles.

His diversions and exercises and the intrusions of many people who have no fund either of understanding or knowledge, and perhaps most of them, no other view than to take the advantage of the sunshine of his favour, leave him less time for business than he would otherwise allot to it: and upon a mind thus circumstanced in all respects, the impulses of artful and designing men, who at particular junctures do not fail to take their opportunities, have great weight.

It is certain Count Schouwaloff cultivated him and endeavoured to ins-

Достовърно, что графъ Шуваловъ ухаживаетъ за нимъ и старается внушить сву

Во время революціи ему было двадцать пать или двадцать шесть літь; онь быль адъютантомъ графа Шувалова и совершиль походъ противъ короля прусскаго, при чемъ получиль три легкихъ раны. Онъ мало занимался изученіемъ какого бы то ни было діла, но съ тіхъ поръ какъ онъ заняль такую важную роль въ имперія, онъ употребляль большія усилія для своего образованія съ тімъ, чтобы иміть возможность въ различныхъ частяхъ правленія приносить пользу Императриців и отечеству.

Я никогда не знаваль человъка съ лучшими намъреніями, большей правдивостью и откровенностью, болъе скромнымъ понятіемъ объ собственныхъ достоинствахъ и болъе здравымъ, хотя и не глубокимъ пониманіемъ, которое онъ старается не допускать до изворотовъ, ръшая дъловые вопросы весьма умно и на основаніи немногихъ, но очевидныхъ и справедливыхъ принциповъ.

Его развлеченія и упражненія, а также навязчивость лиць, которыя по недостатку ума или познаній, а быть можеть того и другаго, не иміють инчего въ виду кромів того, чтобы воспользоваться блескомь его милости, все это вмісті взятое оставляеть ему для занятія ділами гораздо меньше времени, чіть бы онь на то посвятиль при других условіяхь; а на человіка, находящагося въ подобномь положеній, иміють большое вліяніе внушенія хитрых вличностей, которыя при особых обстоятельствать не упускають случая извлечь для себя выгоду.

pire him with ambition in order to rise by his means, and in opposition to Count Panin, into some great employment.

He is busy, important and ambitious, speaks and writes admirable french, is a disciple of Mr. Voltaire, and has great application but his knowledge, is of the general superficial and dictionary kind, more calculated to make a figure here, where most people are ignorant and dissipated than to be really useful any where, especially, as those who know him, assure me that he is the true son of Peter Schouwaloff in all other respects. The best thing I know of him is that he lives well with his wife, who is a very sensible quiet and agreeable woman, and is thought to give him good advice on all occasions. If ever he advances himself, I am told, it is likely to be by some foreign commission and I hear he has of late entirely abandoned his first projects, (which at the time gave the greatest jealousy and uneasiness to Count Panin and his friends) and changed his banner, nor do I believe Count Orloff has a friend of any note, who would stand by him, were it to be the misfortune of Russia to see a difference betwixt the Empress and her Son, who would certainly be the strongest. But the men imagined to be the most capable of intrigue and who from their employments and their ascendency over the Golitzins, Dolgoroukis and other great families are deservedly objects of public attention and jealousy in Russia,

честолюбіе, надвясь при его посредства подняться до занятія высшей должности и имъть возножность противодайствовать графу Панину.

Графъ Шуваловъ всегда занять, важенъ и честолюбивъ, прекрасно говорить и пишетъ по французски, какъ ученикъ Вольтера, и весьма усерденъ къ занятіямъ, но свъдънія его относятся къ тому поверхностному роду знаній, почерпнутому чать лексиконовъ, поторый можетъ только удивлять здёсь, гдё большинство общества невъжественно и рассёянно, но не достаточно для того, чтобы принести истинную пользу гдё бы то ни было, тёмъ болёе, что всё, знающіе его, увёряли меня, что во всёхъ прочихъ отношеніяхъ онъ истинный сынъ Петра Шувалова.

Самое лучшее изъ всего, что я объ немъ знаю, это то, что онъ живетъ очень согласно съ женой, весьма умной, скромной и пріятной женщиной, которая, какъ полагають, подаеть ему при всякомъ случат хороміе совъты. Если ему удастся когданибудь подвинуться, то это будеть при исполненіи порученій по дъламъ витішнихъ сношеній страны, и я слышаль, что въ песлъднее время онъ совершенно отказался отъ первоначальныхъ своихъ намъреній, (которыя въ то время внушали сильную зависть и безпокойство графу Панину и его друзьямъ) и сталь служить другому знамени и я полагаю, что графъ Орловъ не имъеть ни одного вліятельнаго друга, который бы поддержаль его въ случав, если бы Россія имъла несчастіе видъть раздоръ между Императрицей и ея сыномъ, причемъ послъдній, конечно, оказался бы сельнъйшимъ. Но люди, считающіе себя наиболте способными для веденія интригъ,

are, the Counts Zachar and Ivan Chernicheff, the latter is better known to your Lordship than to me: the storm he raised at quitting England from a desire to get into the council, as Vice President of the marine, and as it is supposed, to raise other storms here, cost me a good deal of trouble to appease as your Lordship knows, and had I not succeeded, instead of the strictest union betwixt Great Britain and this Empire which now happily subsists, a coolness would have commenced, which would soon have been followed by a mutual alienation of good will, and every misfortune to their common interest consequential to that situation.

These brothers are strictly united, they are reckon'd unboundedly ambitious, violent in their tempers, and expensive in their dispositions, ruined in their circumstances, suspected of deep foreign connections, and supposed under a necessity of troubling the waters (for which their parts are thought well adopted) in order to better their situation.

Their plan has suffered some derangement by the orders sent to Count Ivan to go to Holland and Denmark, in order to perfection his marine ideas, with instructions which will postpone his arrival here and still more by the certainty of finding his Majesty's ambassador better established than ever, after all the pains taken, and with so near a prospect of success to remove him.

н вследствіе занимаємых вин должностей и вліянія надъ Голицыными, Долгорукими и другими знатными фамиліями, но справедливости привлекають винивніе и зависть русскаго общества, это графы Захарь и Ивань Чернымевы; последній язь нихь изв'єстень вамь, милордь, лучше чёмь мит; буря, поднятая имь при отътадё изь Англін, по поводу желанія вступить въ совтть въ качестві вице-президента морской коллегін и, какъ полагають, вызвать зд'ясь другія бури, стоила мит не мало хлопоть, какъ вамъ, милордь, изв'єстно, а въ случат, если бы и не достигь усп'єха витсто нынт благонолучно существующаго ттеснаго союза между Великобританіей и этой имперіей, возникло бы охлажденіе, за которымъ скоро бы появилось уменьшеніе взанмнаго благорасположенія и всякія б'єдствія по отношенію къ ихъ взанинымъ интересамъ, составляющія посл'єдствія такого положенія.

Братья эти связаны между собой тісной дружбой, они извістны по свесму безграничному честолюбію, по характеру они веньльчивы, а по образу жизни расточительны, состояніе ихъ разорено, ихъ подозрівають въ тісныхъ вностранныхъ сношеніяхъ и полагають, что они находятся въ необходимости взбазамутить тихую поверхность водъ (на что ихъ считають весьма снособными) въ видахъ улучшенія своего положенія. Планъ ихъ подвергся віжоторому разстройству черезъ высланное графу Ивану предписаніе отправиться въ Голландію в Данію въ видахъ усовершенствованія своихъ познаній въ морскомъ діліт, причемъ онъ снабженъ инструкціями, исполненіе которыхъ отсрочить его возвращеніе сюда, особенно же вслідствіе увітренности найти посланника Его Величества въ лучшемъ положенія, чімъ когда бы то им

Count Zachar at the head of the department of war, found the moment of the declaration against Turky a very happy one, for himself, as the preparations in his office, composed the most of the Empress's business, in which branch, it must be owned, he is very active and very able, were it possible to confine him to it: as to every thing else, he is so superficial, even in military knowledge, that to confound the ignorant and to avoid coming to close quarters, with any man of information rather than to form maintain and execute ostensible systems seems to be his occupation; yet such is thought to be his ambition and his opinion of himself, that about the moment I mention, I am assured he began to consider himself as the Choiseul of Russia, having, gained Count Orloff to approve of his choice of generals and carried it by means of intrigue, and having attempted to take a lead in foreign affairs, with hopes of success grounded on means of the same sort. Of this your Lordship will recollect traces in former letters of mine. A danger so pressing alarmed Count Panin and was the occasion of the establishing a council in Russia, of which in my next I shall have the honour to give your Lordship a particular account.

Endorsed. By Mr. Shirley.

(Russia Lord Cathcart. 1770. № 98).

было, послѣ того какъ для его удаленія было употреблено столько усилій, по видимому, уже объщавшихъ столь близкій успѣхъ.

Графъ Захаръ, стоя во главъ военнаго управленія, нашель минуту объявленія войны съ Турціей весьма счастливой для себя, такъ какъ приготовленія по его въдомству составляли главитичую часть дала, занимавшаго Императрицу, и надо сознаться, что въ этой отрасли онъ очень дъятеленъ и способенъ, если бы только предстояла возможность заключить его въ предълахъ этого занятія. Что же касается до прочихъ предметовъ, онъ до того поверхностенъ, даже въ военной наукъ, что наль его, кажется, состоить болбе въ томъ, чтобы смущать невъждъ и избътать близкихъ сношеній съ людьми знающими, чімъ въ составленіи и выполненіи основательныхъ системъ; и не смотря на то признано, что его честолюбіе и мивніе о себъ до того велико, что съ того времени, о которомъ я упоминалъ, говорятъ, что онъ сталь считать себя русскимъ Шуазблемъ, ибо склонилъ графа Орлова одобрить сділанный имъ выборъ генераловъ и выполниль его съ помощью интригь, послъ чего попытался принять участіе въ направленіи иностранныхъ дель съ надеждами на успъхъ, основанными на средствахъ такого же рода. Вы, милордъ, вспомните упоминаніе объ этомъ въ прежнихъ моихъ письмахъ. До такой степени угрожающая опасность озаботила графа Панина и подала случай учрежденію въ Россіи совъта, о которомъ я въ следующемъ письме буду иметь честь сообщить вамъ, милордъ, подробный отчетъ.

#### N 5.

### Lord Catheart to the Earl of Bochford.

St. Petersburg, December 29, 1769 (January 9, 1770).

(Nº 5. Most Secret.) The council instituted at Count Panin's desire, in order to prevent surprises, consisted, of Count Panin, Marshal Rassoumovsky, the Vice Chancellor Prince Golitzin, Marshal Prince Golitzin, General Count Chernicheff, General Count Panin, General Count Orloff.

There were those in the number who were desirous that the board should have had some activity and that measures should have been determined according to the plurality of votes, which would have been fatal to the minister's authority. This was seen and over-ruled, the board is no more than a board of discussion and advice in which every man is at liberty to sign his opinion and reasons, the Empress determines upon the whole, and issues her orders accordingly.

It will easily appear to your Lordship from this view, that when Count Panin and Count Orloff are of one way of thinking, business goes very smoothly, but when Count Orloff can be inspired with different ideas, then Count Chernicheff and his friends the Golitzins, especially the former, make a figure, which circumstances besides all other inconveniencies attending

### **Оть морда Каскарть грасу Ромооръ.**

С.-Петербургъ, 29-го декабря 1769 г. (9-го января 1770 г.).

№ 5. (№ 5. Весьма секретно). Совътъ, учрежденный но желанію графа Панина для предупрежденія неожиданныхъ событій, состоитъ изъ: графа Панина, фельдиариала Разуновскаго, вице-канцлера княза Голицына, фельдиариала княза Голицына, генерала графа Чернышева, генерала графа Панина и генерала графа Орлова.

Въ числе ихъ были лица, желавија, чтобы совету была предоставлена некоторая деятельность и чтобы были приняты иеры на основанји большинства голосовъ, что было бы гибельно для власти иниистра. Это было заигчено и нодавлено; ныне советь не более какъ советь для обсужденјя и совещанји, где всякји интеть право заявлять свои иненія и доводы; Императрица решаеть дело и сообразно съ этимъ решенјемъ издаетъ повеленјя.

Изъ этого вы легко усмотрите, инлордъ, что, когда графъ Панинъ и графъ Орловъ сходятся во мивніяхъ, дёло идетъ весьма гладко, но когда графъ Орловъ воодушевляется мыслями противоположными, т. е. мыслями графа Чернышева, его друзей Голицыныхъ, особенно перваго, то обстоятельство это, не говоря о прочихъ неудобствахъ, сопровождающихъ несогласія, всегда затягивало дёло до тёхъ поръ, пока disunion, always created a delay till the Empress could reconcile the two counts, and that, when they differ, is generally a work both of time and trouble.

Marshal Rassoumovsky, who is a perfectly honest and a well meaning man, is generally on Count Panin's side of the question, your Lordship may conceive the effect which would arise from the addition of Count Ivan Chernicheff to this board, if what your Lordship has seen off him tallies at all with the ideas conceived of him here.

Your Lordship will recollect some anecdotes I acquainted you of in summer, by which it appeared that the Empress and her council were highly dissatisfied with the manner in which Prince Golitzin carried on the war, who was reprimanded by letter and enjoined for the future, under pain of displeasure to conduct himself, according to the orders he received, through her council by her command.

Count Zachar, was suspected of having deceived the council, by false reports and false returns, and of having prevailed with Prince Golitzin to make Poland instead of Moldavia the seat of the war; for which surmise many reasons were given, which did not do him honour, but gained credit, and Count Orloff was very warmly against him when the matter was agitated in council. I told your Lordship that at the army as in the council,

Императрицъ удавалось помирить обонхъ графовъ, на что обыкновенно требовалось много времени и хлопотъ.

Фельдиаршаль Разумовскій, человікь чрезвычайно честный и благонаміренный, по большей части держить сторону графа Панина.

Вы, милордъ, можете себъ представить послъдствія, которыя возникли бы въ случать назначенія въ этотъ совъть графа Ивана Чернышева, особенно если то, что вы, милордъ, замътили въ немъ, соотвътствуетъ мизніямъ, составленномъ обънемъ здъсь.

Вы въроятно припомните, милордъ, нъсколько разсказанныхъ мною вамъ лътомъ случаевъ, доказывавшихъ, что Императрица и ея совътъ были въ высшей степени недовольны княземъ Голицынымъ за его способъ веденія войны, за что онъ получилъ письменный выговоръ, съ приказаніемъ на будущее время, во избъжаніе гитва, поступать согласно съ приказаніями, получаемыми имъ черезъ совътъ и по волъ Императрицы.

Подозрѣвали, что графъ Захаръ обманывалъ совѣтъ ложными донесеніями и отвѣтами, а также убѣдилъ князя Голицына избрать театромъ войны Польшу виѣсто Молдавіи; предположеніе это подтверждалось иногими причинами, не приносящими ему чести и убѣдившими многихъ, и графъ Орловъ горячо возставалъ противъ него, когда дѣло это разбиралось въ совѣтѣ. Я уже сказалъ вамъ, милордъ, что какъ въ арміи, такъ и въ совѣтѣ замѣтно было общее раздѣленіе на партіи, такъ какъ у каж-

all was faction, every general having his particular patron and so downwards. At last happened the recall of Prince Golitzin, which appeared a sort of coup de grâce to Count Chernicheff, from which however he recovered a little by the unexpected successes of Prince Golitzin after his recall, which procured him his marshal's staff, but at present Count Peter Panin being at the head of one army and general Roumanzoff at the head of the other, who do not correspond with him privately as Prince Golitzin did, but send their letters directed to the board or college of war of which he is vice president, and who must report them to the council, he is reduced within the proper limits of his office, and has thereby lost the importance he assumed in Prince Golitzin's time.

These facts and many others of the same sort, to which I was constantly witness, particularly the recent circumstance of the recall which was certainly very much against Count Panin's opinion and was the effect of an intrigue of those who wish'd to forward purposes of their own ambition without attending to, or perhaps not being sorry for the consequence of removing the King's ambassador, and producing a real as well as apparent mutual and national coolness, filled me with regret that an union could not be established betwixt the two counts, which appeared to me a radical and indeed the only cure to all the present inconveniencies and the future

даго генерала быль свой особый покровитель и тоже повторящесь въ нисходящихъ чинахъ. Наконецъ произошло отозваніе князя Голицына, казавшееся для графа Чернышева чтить то въ родъ удара судьбы, отъ котораго онъ впроченъ нъскелько оправился черезъ неожиданный успъть князя Голицына по отозваніи его, что доставило ему фельдмаршальскій жезль. Но въ настоящую минуту, такъ какъ во главт одной армін находится графъ Петръ Панинъ, а во главт другой—генераль Румянцовъ, которые не переписываются съ нимъ частнымъ образомъ, какъ то дълаль князь Голицынъ, а посылають свои письма прямо въ военную коллегію, гдт онъ вице-президентомъ и откуда идетъ докладъ въ совтть, то онъ снова поставленъ въ предълы, принадлежащіе его должности, и черезъ то утратиль значеніе, котораго достигь при князть Голицынть.

Факты эти и многіе другіе подобные имъ, которыхъ я быль постояннымъ свидътелемъ, особенно же недавнее обстоятельство отозванія, случившееся, конечно, вопреки мнітнію графа Панина, и вызванное интригой лицъ, желавшихъ осуществить собственные честолюбивые виды, не обращая вниманія, а быть можетъ и не сожалітя о посл'ідствіяхъ удаленія королевскаго посла и появленія истиннаго такъ же какъ и кажущагося, взаимнаго охлажденія между об'ємин націями, все вто заставляло меня сожальть объ невозножности установить между обоими графами согласіе, являвшееся мніт вітрнымъ и въ сущности единственнымъ средствомъ удалить встанастоящія неудобства и будущую опасность, которой имперія эта подверглась бы

danger to which by their continuance this Empire must be exposed; but I felt the regret long before I had any hopes of the possibility that the remedy could take place. Soon after Lambe's departure general Bauer, an officer well known to those, who served in the last war, under Prince Ferdinand to whom he was qr. masr. general arrived at Petersburg, upon an invitation from Count Chernicheff in the Empress's name. He brought me a letter from the hereditary Prince of Brunswick, who had been pleased to impress him with a favourable opinion of me, and having no other friend here upon whom he could rely, and finding himself in a very difficult situation, he put himself for some time intirely in my hands, which at the moment was of use to him and was very agreeable to me, as the acquisition of a man of honour, spirit and experience is rarely to be made in this country, and therefore cannot be too much valued. I got great insight into the character and manner of working of Count Zachar by his procedure towards Mr. Bauer and was so fortunate as to find an opportunity of mentioning the latter to the Empress in a manner which excited her curiosity to talk with him herself which was quite sufficient, for from that moment her Majesty perceived his worth and utility, did business with him herself, and desired Count Orloff to make him his friend, which he did with great pleasure and inclination, and took care to prevent this favour which grew

черезъ продолжение подобныть обстоятельствъ; но я испытываль это сожальние за долго до мальйшей надежды на возможность употребить это средство. Скоро послъ отъезда Ламбе, генералъ Бауеръ, офицеръ известный всемъ служившимъ въ посатаней война подъ начальствомъ принца Фердинанда, у котораго онъ былъ генералъквартирмейстеромъ, прівхаль въ Петербургъ, будучи приглашень графомъ Чернышевымъ отъ имени Императрицы. Онъ привезъ мет письмо отъ насатеднаго принца Браунивейгскаго, которому угодно было сообщить ону обо инв благопріятное мивніе и не имъя ни одного друга, кому бы могъ довъриться въ своемъ затруднительномъ положения, онъ на изкоторое время совершенно отдался въ мон руки, что въ ту минуту было полезно для мего и весьма пріятно для меня, такъ какъ знакомство съ человакомъ честнымъ, умнымъ и опытнымъ составляеть въ этомъ государства такую редкость, которою нельзя достаточно не дорожить. Я имель возможность близко узнать характерь и тактику графа Захара по его обращению съ ген. Бауеромъ и быль настолько счастлевь, что нивль случей унонянуть объ последнемъ передъ Инператрицей въ таконъ смысле, что это возбудило въ ней желаніе поговорить съ нинь; этого было весьма достаточно, ибо съ этой минуты Ея Величество заметила его достоинство и пользу, которую онъ можеть принести, сама вела съ нимъ дбло и пожелала чтобы графъ Орловъ сблизился съ нимъ, что онъ исполнилъ весьма охотно и съ большить удовольствіемъ и позаботнися объ томъ чтобы эта быстро возрастающая милость не внушила опасеній графу Панину, которому онъ поручился за наміз-

very fast, from giving any umbrage to Count Panin answering for Mr. Bauer's intentions, his knowledge as an officer, and his principles as a man. He was sent to Finland to dress a plan of offensive and defensive operations in case of a war with Sweden which was a prodent measure. All the court manœuvres which passed about this plan after the report was made to Count Zachar, the pains taken to keep the general in subjection and suspense and their bad success with the embarassment it occasioned to the vice president of war who at last lost temper and was heard to say, «it must be seen whether officers are to depend in this service upon the protection of an ambassador or not», were circumstances more necessary for my instruction, at the time, than fit to trouble your Lordship with at present, and I only mention them to show your Lordship the sure grounds upon which I have proceded. In the course of my acquaintance with Mr Bauer we made one another several confidences, which led to intimacy, and our opinions upon all subject and all persons here happening to agree perfectly, he was the first to whom I mentioned my ideas, of the state of this Empire, the danger of it and the plain remedy, if the two courts could be united: he gave me so much encouragement with regard to the general and happy consequences of success in this view, that I resolved to make the experiment, if I found the least possibility of interfering, without danger of

ренія Бауера, за его познанія, какъ офицера, и за его правила какъ челов'яка. Его послали въ Финляндію, поручивъ ему составить планъ наступательныхъ и оборонительныхъ дъйствій на случай войны со Швеціей, что было мерей весьма разумной. Вст придворныя интриги, вызванныя этимъ планомъ после доклада, сдтланнаго графу Захару, усилія, употребленныя для того, чтобы удержать генерала въ зависимости и неизвъстности, и ихъ неудача, а также досада, причиненная тъмъ вицепрезиденту военной коллегін, который наконець вышель изь терптнія и сказаль: «посмотримъ, могутъ ин офицеры разсчитывать по службе на покровительство пословъ или нътъ». Всъ эти обстоятельства были въ то время нужны для моего свължнія, но въ настоящую минуту ими бы не следовало безпоконть васъ, мелордъ; упоменаю же я объ нехъ единственно для того, чтобы показать вамъ, мелордъ, положительныя основанія, на которыхъ я приступнять къ действіямъ. Въ продолженіе мосго знакомства съ ген. Бауеромъ намъ нъсколько разъ случалось взаимно обмъниваться конфиденціальными сведеніями, что вызвало между нами интимность, а такъ какъ нами мненія касательно встхъ предметовъ и лицъ оказались совершенно сходными, то я ему первому высказаль свои мысли насчеть положенія этой имперія, опасности, ей угрежающей, и простаго средства отвратить ее, если бы только было возможно примечить обонкъ графовъ; онъ до такой степени одобрилъ мон мысли относительно обчъ и счастинныхъ последствій успеха этихъ видовъ, что я решелся попытаться вести ихъ въ исполнение, если бы только представилась возможность вступиться

making things worse. Being in the use of talking over the state of Russia with Mr. Saldern, with entire openness, I took an opportunity to commend Count Orloff upon all those merits which I have mentioned in my last letter; I found that though he had been in the use of considering him with other eyes, he could not deny, and at last very explicitly admitted them.

I then observed that men of such characters as Count Panin and Count Orloff could not be difficult to reconcile, and that if it were a difficulty their own interests of the imperial family and of the Empire depended so absolutely upon their union that no difficulty ought to make a serious obstacle.

To this he replied that the proposition was self evident, but that the means were not to be found, that it was a doctrine he had often preached to Count Panin, but that the shyness of his temper was in the way, and that there was a great delicacy in any arrangement those two could make together. That Count Orloff was not to be come at because he also was very shy and had no proper person about him who had any weight with him, and that he himself had several times brought them together and left them alone, but that he was sure they never would break the ice by entering into the subject, though that was all that was wanted. I told him that I thought I observed something in the moment that was favourable, I saw an

въ это дело, не ухудшивъ его. Имен обыкновение разговаривать съ г. Сальдерномъ совершенно откровенно о состоянии России, я воспользовайся случаемъ расхвалить графа Орлова по поводу техъ достоянствъ, объ которыхъ я упоминалъ въ своемъ последнемъ письме; при этомъ я нашелъ, что хотя онъ привыкъ смотреть на него другими глазами, темъ не менее онъ не могъ отвергнуть этихъ достоинствъ и въ заключение даже совершенно ихъ призналъ.

Затыть я замътиль, что не можеть быть трудно примирить такихъ людей, какъ графъ Панинъ и графъ Орловъ, а что въ случать, еслибы возникло какое-либо затрудненіе, то собственные ихъ интересы и интересы Императорской фамиліи и Имперіи такъ безусловно завистли отъ согласія между ними, что никакое затрудненіе не должно было составить серьезнаго препятствія.

На это онъ отвъчаль, что справедливость этого мить по очевидна, но трудно отъискать средства его осуществить, что онъ часто высказываль все это графу Панину,
но что тому препятствовала его природная застънчивость и что вопросъ объ сближенін этихъ двухъ лицъ есть вопросъ весьма щекотливаго свойства. Что коснуться
этого съ графомъ Орловымъ тоже трудно, такъ какъ и онъ по характеру застънчивъ
и къ тому же нътъ близъ него порядочнаго человъка, могущаго оказать на него
вліяніе, и что самъ онъ не разъ пробовалъ сводить ихъ другъ съ другомъ и оставлять
ихъ съ глазу на глазъ, но онъ былъ увъренъ, что ни одинъ изъ нихъ не ръшится
первый нарушить натянутыя ихъ отношенія, заговоривъ объ этомъ предметъ, хотя

attention both in the Empress and Count Orloff towards Count Panin more than common, that I found myself much stronger in all quarters since the bold step I had taken in sending back the Empress's paper, about the ambassy (for such it was) with my remarks upon it, in a letter to Count Panin, and that having nothing to fear, nor to expect from any one in Russia, I had never any difficulty of expressing my sentiments upon any subject either to the two shy men or to the Empress herself when opportunities offered and that I never had found it unpleasant to them, and would make this experiment, upon the first occasion I could find, with the more pleasure as there seemed to be a necessity for it for want of other means. He said it belonged to my office as a minister of peace and union, to my character as a friend to all parties, and as an ambassador to a friendly court, and that the thing was either impossible, or reserved for me, the only person who could be heard upon the subject, that in case of success the Empress, the Grand Duke and the Empire as well as the counts would have great obligation to me and that it would be an act of humanity, as well as of policy which would be agreeable to my own court, both from the service it would do here, and from the superior weight and confidence I should acquire in Russia, preferably to other ministers, but that he feared in both quarters a civil cold answer would be given; that I should be told

только того и требовалось. Я сказаль ему, что по моему мивнію настоящая минута благопріятна, ибо я зам'тчаль въ Инператриц'я и въ граф'я Орлов'я большую противъ прежняго внимательность къ графу Панвну, что самъ я укрѣпилъ свое положение сділаннымъ мною смілымъ шагомъ отправить обратно въ письмі къ графу Панину бумагу Императрицы относительно посольства (ибо таково было ея содержаніе) витесть съ монии замъчаніями на нее и что такъ какъ и инчего не опасаюсь и инчего не ожидаю отъ кого бы то не было въ Россів, то я некогда не затруднялся выраженіемъ своихъ чувствъ о всякихъ предметахъ какъ обоимъ застінчивымъ дипамъ. такъ и самой Императрицъ, какъ только представлялся къ тому случай, и при этомъ я никогда не замічаль сь ихь стороны неудовольствія и лишь только отъщцу къ тому возможность, то сделяю опыть съ темъ большимъ удовольствиемъ, что, новидимому, въ томъ являлась необходимость, вследствіе недостатка другихъ средствъ. Онъ сказалъ, что это подобало моей должности какъ менистру мира и союза, моему характеру, какъ другу всъхъ партій и посланнику дружественнаго двора, и что дъло это было или невозможно, или предстояло мив, какъ единственному человъку, который могь коснуться этого вопроса. Что въ случать успъха Императрица, Великій Князь и Имперія также какъ и оба графа будуть мить чрезвычайно обязаны и что это было бы поступкомъ человъколюбивымъ и въ то же время политичнымъ и пріятнымъ для моего двора, какъ вследствіе услуги, которую я оказаль бы темъ здесь, такъ и въ виду особаго противъ встав прочихъ менистровъ вліянія и довтрія, пріобрътен-

by each that he was already very well with the other, and that there the affair would drop.

He farther assured me that the moment as I imagined was very favourable and that the Empress was about to make a very considerable present to Count Panin, which she was arranging by a man belonging to Count Orloff who adjusted matters with him (M. Saldern) Count Panin not being supposed to be in the secret; and that Count Panin was entirely indifferent to any emolument, but certainly would accept whatever the Empress choose to do by way of showing the public her esteem, and her approbation of his services.

Endorsed. By Mr Shirley.

(Russia, Lord Cathcart, 1770, Nº 98.)

### **Nº** 6.

### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, Decembre 29, 1769 (January 9, 1770.)

(Nº 6. Most Secret.) The conversation above narrated happened a few days after the beginning of last month, and I very soon afterwards made a handle of the petition of a merchant, one Mr. J. Thomson, whose case

ныхъ мною въ Россіи, но что онъ опасался, что съ объихъ сторонъ послідуеть віжливо-холодный отвіть, каждый скажеть мні, что онъ съ другимъ въ наилучшихъ отношеніяхъ, и тімъ діло кончится.

Далье онъ увърилъ меня, что настоящая минута, какъ и предполагалъ, дъйствительно благопріятна, такъ какъ Императрица намъревается сдълать графу Панину весьма значительный подарокъ, и поручила его приготовить человьку, преданному графу Орлову, который и сговаривался объ этомъ съ нимъ (Сальдерномъ), ибо предполагается, что Панинъ объ этомъ ничего не знаетъ; и что хотя графъ Панинъ совершенно равнодушенъ къ наградамъ, тъмъ не менъе онъ, конечно, приметъ все, что Императрицъ угодно будетъ дать ему въ доказательство своего уваженія къ нему и одобренія его заслугъ.

Надписано: М. Шерлей.

### Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 29-го декабря 1769 г., 9-го января 1770 г.

№ 6 (№ 6. Весьма секретно). Вышеналоженный разговоръ происходиль въ первыхъ дняхъ прошлаго мъсяца, а скоро послъ того я воспользовался просьбою однаго купца, по имени Томсона, дъло котораго внушаетъ величайшее состраданіе и къ которому графъ Панинъ относился весьма милостиво, но, какъ онъ сообщилъ миъ,

is very compassionate and whom Count Panin had very much favoured, but as he told me, it was (after the steps taken and answers given) to be considered now, as an affair of clemency in the Empress, rather than of justice. I acquainted him that Lord Buckingham had formerly interested Count Orloff in his favour, and that if he had no objection to it, I would remind the Count of it, and recommend the petitioner to his protection. To this he very readily agreed, and I then took the opportunity to tell him that Count Orloff had been remarkably obliging to me, but that fearing before I was sufficiently known, I might give umbrage to him (Count Panin) and appear desirous of carrying points obliquely, which I could not do directly I had kept back; but that being now clear of any danger of being misunderstood, I felt in myself an inclination to hold a contrary conduct, from the best intention towards the imperial family, and himself, as well as Count Orloff in whom I commended those good qualities I apprehended he possessed, and entered a little into the visible necessity of union betwixt them, and the inclination I had to be instrumental in promoting it.

I saw in his countenance how unexpected, and at the same time how agreeable what I said was to him. He spoke very handsomely of Count Orloff, gave me to understand he thought as I did upon the principle and added that he could sufficiently rely both upon my judgement, and my

Я замътилъ по его лицу какъ неожиданны и въ то же время какъ пріятны были для него мои слова. Онъ отозвался самымъ лестнымъ образомъ объ графъ Орловъ, далъ мнъ понять, что въ основаніи онъ сходится со мной въ мнъніяхъ, и прибавилъ, что онъ можетъ достаточно положиться на мое сужденіе и уваженіе ко всъмъ

<sup>(</sup>после того какъ были собраны справки и получены ответы) въ настоящую минуту дело это следуеть разсматривать зависящимь более оть милосердія Императрицы, чемъ отъ правосудія. Я сообщиль ему, что первоначально лордъ Букингамъ расноложиль графа Орлова въ пользу Томсона, и что если онъ ничего не имбеть противъ этого, я напомню объ томъ графу и поручу просителя его покровительству. Онъ очень охотно согласился и я воспользовался случаемъ высказать ему, что графъ Орловъ быль по отношенію ко мит замтчательно обязателень, но, опасаясь, что, не будучи достаточно знакомъ, я могъ подать ему (графу Панину) поводъ къ неудовольствію и навлечь на себя подозр'вніе въ желаніи окольными путами достигнуть тість цълей, до которыхъ было недойти прямо, я воздержался; нынъ же, освободясь отъ опасенія быть непонятымъ, я быль совершенно расположень къ противоположному образу дъйствій, согласному съ наплучшими намъреніями относительно Императорской фамиліи и его самого, а равно и графа Орлова, причемъ я коснулся признаваемыхъ мною за нимъ отличныхъ качествъ и упомянулъ объ очевидной необходимости союза между ними и объ моей готовности служить орудіемъ къ устройству этого двла.

regard for all concerned, to be perfectly easy with respect to any thing I might think proper to say or do in the conference I proposed to have with Count Orloff.

Having found that ground much more favourable than I had any reason to expect, I made it my business to make an appointment with Count Orloff at his own house, which he did in the most obliging manner, offering first to come to me. He received me, with very great respect as the King's ambassador, and after reading the paper I gave him which led into a very long discussion, in which he showed great sagacity and knowledge of the forms of procedure in this country, and afterwards advising me to get the mode altered, promised me his assistance.

He then fell into a conversation which led to mutual professions of esteem and friendship. I told him that I was in earnest on my part, and that I knew he was always so, and that I therefore would remind him, he was speaking to a forreign minister, and that it was not enough in his situation to be satisfied with me, in my private character but that it was necessary he should be satisfied of the dispositions of my court towards his, and that I would satisfy him in a few minutes, by showing him, not an ostensible letter, but a few lines of a secret and confidential despatch which I had in my pocket; I then read him from your Lordship's Nº 18

заинтересованнымъ въ дълъ лицамъ для того, чтобы быть совершенно спокойнымъ относительно всего, что я найду нужнымъ сказать или сдълать при свиданіи и разговоръ съ графомъ Орловымъ.

Убъдившись въ томъ, что почва гораздо благопріятнъе, чтмъ я имълъ поводъ предполагать, я егаботился назначеніемъ свиданія съ графомъ Орловымъ въ его собственномъ домѣ, на что онъ согласился самымъ любезнымъ образомъ, предложивъ прежде всего придти ко мнъ. Онъ приналъ меня съ величайшимъ почтеніемъ какъ посла короля, прочиталъ поданную мной бумагу, вызвавшую съ его стороны долгое разсужденіе, въ которомъ онъ доказалъ большую сообразительность и знаніе формъ здъшняго дълопроизводства, и, подавъ мнъ совътъ насчетъ нужныхъ измѣненій, объщалъ мнъ свое содъйствіе.

Затемъ онъ перешель къ разговору, подавшему поводъ къ взаимнымъ увереніямъ въ уваженія и дружбъ. Я сказаль ему, что съ своей стороны я говорю совершенно искренно и знаю, что и онъ пеступитъ также, а потому я напоминаю ему, что онъ говоритъ съ иностравнымъ министромъ и что въ его положеніи недостаточно быть довольнымъ мною какъ частнымъ лицемъ, но что необходимо, чтобы онъ былъ доволенъ расположеніемъ моего двора къ его двору, что я и выполню въ нёсколько минутъ, показавъ ему не офиціальное письмо, а нёсколько строкъ секретной и конфиденціальной депеши, которую я имѣлъ въ карманъ. Затемъ я прочиталъ ему изъ вашего № 18, милордъ, ваше увтреніе на счетъ того, что все, что придаетъ твер-

your assurance that whatever gave stability to the Empres's councils and vigour to her arms, would be received with the greatest satisfaction by the King and his ministers; and added, that I did not come to him as a new channel for points I could not carry elsewhere, that our Treaty of Commerce was signed, that I had no orders to stir in the Treaty of Alliance till Russia found an expedient to propose to England, and that I had absolutely nothing to solicit at the Empress's court, nor any step to take, or advice to suggest, that was not founded on the true interests of Russia, as much as of England, if not more.

What I said convinced and moved him, and he told me almost with tears of sensibility, that the Empress and every faithful servant she had, felt as they ought, the friendship of the King, and the good will of the nation, which had so visibly appeared by the orders given relatively to their fleet, and the manner in which they obeyed. That the Empress had the highest respect for the King, and the greatest opinion of the English nation, and that whenever she approved, it was her common expression to say, it was thought, said or done like an englishman. I did not leave him in these dispositions without trying the ground a little farther.

I found him very favourable towards Count Panin personally, full of the best intentions, and extremely open to friendly suggestions, and we parted

дость совътамъ Императрицы и силу ен оружію, будетъ принято королемъ и его министрами съ величаймимъ удовольствіемъ; къ этому и прибавилъ, что обращаюсь къ нему не какъ къ новому пути для тъхъ вопросовъ, которыхъ мит не удалось провести иначе, что нашъ коммерческій трактатъ быль уже подинсанъ и что я не имълъ предписанія приступить къ союзному трактату до тъхъ поръ, пока Россія не признаетъ удобнымъ обратиться къ Англіи съ предложеніемъ, и что я не намтревался положительно ничего не испрашивать при дворъ Императрицы, не дълать ни одного шага и не подавать совъта, которые бы не были основаны на истинныхъ интересахъ Россіи столько же, если не больше чты на интересахъ Англіи.

То, что я сказаль, убъдило и тронуло гр. Орлова и онъ отвъчаль мить чуть не со слезами умиленія, что Императрица и каждый изъ върныхъ ен подданныхъ цѣнятъ по достоинству дружбу короля и благорасположеніе націи, столь очевидно доказанныхъ повельніями касательно ихъ флота и тъмъ, какъ эти перельнія были исполнены; что Императрица питаетъ высокое почтеніе къ королю и наилучшее митніе объ англійской націи и что когда ей случается что либо похвалить, ен самое обыкновенное выраженіе состоитъ въ томъ: «придумано, сказано или сдълано по англійски»; я не преминулъ воспользоваться этимъ расположеніемъ, чтобы еще болье испытать почву.

Я нашелъ его весьма благосклоннымъ лично къ графу Панину, полнымъ наилучшихъ намъреній и чрезвычайно доступнымъ для дружескихъ совътовъ, и мы

the best friends imaginable, with a promise on his part to dine with me en famille on the 12<sup>th</sup> of November old style, which was some days afterwards.

In that interval I had leisure to put upon paper some thoughts I had a mind to enforce, in a method I thought best suited to the count's manner, for which I had several reasons, and has I showed the paper first to Mr. Saldern and afterwards to Count Panin, and they both much approved of it, I determined to resume our conversation on the 12<sup>th</sup> to leave it with him by way of heads. I have the honour to inclose a copy of that paper to your Lordship.

When Count Panin read it and heard what passed, he seemed extremely pleased and expressed himself in the handsomest manner, with respect to his opinion of Count Orloff, and desire of the union I had pointed out, which at my desire, he gave me leave to repeat to him. We then fell into a most confidential conversation, in which he opened his heart to me upon the situation of the Empress, the Grand Duke and the Empire, in which he intrusted me, which the several secrets of state, and others relative to himself, improper for me, after the promise he exacted to put upon paper; and I am persuaded it will be thought sufficient, if I assure your Lordship that what he said highly encreased my opinion of him, and my belief that every thing, will go well, and has convinced me, that there is no want of tender-

разстались саными искренними друзьями, причемъ онъ объщаль объдать у меня въ семейномъ кругу 12-го ноября стар. ст., т. е. черезъ иъсколько дней.

Въ этотъ промежутокъ времени я усптать изложить на бумагт некоторыя мысли, въ которыхъ мнт хотелось его убедить въ томъ порядке, какой казался соответствующимъ характеру графа; къ этому я былъ вынужденъ несколькими причинами и ногда я показаль эту бумагу сначала Сальдеряу, а потомъ графу Панину, то оба они весьма одобрили ее, после чего я решился 12-го, въ заключение нашего разговора, оставить ему ее для памяти. Присемъ я името честь прислать вамъ, милораъ, копію съ этой бумаги.

Прочитавъ ее и узнавъ все, что случилось, графъ Панинъ, повидимому, остался очень доволенъ и высказалъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ свое митніе объ графъ Орловт и желаніе того союза, на который я указывалъ, что, по просьот моей, онъ разрішилъ мит ещу повторить. Заттиъ у насъ завязался самый конфиденціальный разговорь, въ которомъ онъ откровенно высказалъ мит свои митнія, относительно положенія Императрицы, Великаго князя и Имперіи и повтрилъ мит нісколько тайнъ государственныхъ и другихъ, касающихся лично до него самого, объ чемъ, посль даннаго миой ему объщанія, я не имтю права касаться на бумагт; и я убъжденъ, что будетъ сочтено достаточнымъ, если я увтрю васъ, милордъ, что слова его чрезвычайно возвысили мое митніе объ немъ и утвердили меня въ мысли, что все пойдетъ хорошо, доказавъ мить, что нітть недостатка ніжности со стороны ма-

ness in the Mother towards the Son, though there appeared in public to be a distance, to that there is the greatest filial duty on the side of the son; that his own honour is attached to the glory of the Empress and the uprightness of the conduct She would hold, that his heart is wrapt up in the Grand Duke, that he is clear, nothing is so easy, or ought to be so much attended to, as the preservation of that union, in the imperial family, that their safety absolutely required it, and that the union of those I had interrested myself in, was certainly an indispensible preliminary step. He assured me that what I intended to do, might be of the greatest advantage to the Empress and the Grand Duke, to her servants, to Count Orloff, and the Empire, if it took a full effect, and that if it did not answer my wishes, that paper would be a security of the sincerity and uprightness of an intention, which could no where be so properly, or efficaciously placed as in the ambassador of a court so friendly to Russia, and who in his private character had acquired the personal regard of all the parties.

I entered very deeply into matter with him upon the principle that a bystander sees most of the game, and had the good fortune to find him of my opinion in all I advanced, which your Lordship may be assured tended to present and future harmony and stability here.

On the intermediate occasions I had to see the Empress, it was made

Въ этотъ промежутокъ времени всякій разъ, какъ я имълъ случай видъть Импе-

тери къ сыну, хотя, являясь въ публикъ, между инии казалось нъкоторое разъединеніе, а что со стороны сына существуеть самое почтительное сыновнее чувство, что собственная его честь зависить отъ славы Императрицы и отъ прямоты ея дъйствій, что сердце его всецьло предано Великому Князю, что онъ убъжденъ, что инчто не можеть быть такъ легко и въ то же время такъ необходимо, какъ сохраненіе этого согласія въ семействъ Императрицы, что ихъ безопасность положительно того требовала и что согласіе между тъми лицами, въ которыхъ я принималь участіе, конечно, составляло необходимый къ тому предварительный шагъ. Онъ увъриль меня, что то, что я намъревался сдълать, могло принести большую пользу Императрицъ в Великому Князю, ея подданнымъ, графу Орлову и всей Имперіи, въ случат полнаго осуществленія моей мысли. Если же дъло приняло бы неблагопріятный момиъ желаніямъ оборотъ, бумага эта осталась бы ручательствомъ въ искренности и прямотъ намъренія, которое не могло найти болье полезнаго представителя, какъ посла столь дружественнаго къ Россіи двора, который своими личными качествами пріобръль уваженіе встхъ партій.

Я углубился съ нинъ въ этотъ предметъ на томъ основаніи, что зритель всегда лучше можетъ судить о ходъ дъйствія и нитьлъ счастіе найти его одного со мной митьнія по поводу всего, что я высказалъ, и что вы можете быть увърены, милордъ, клонилось къ настоящему и будущему инру и спокойствію этого государства.

very visible to me, that the step I had taken, towards Count Orloff had been very agreeable to her.

On the 12th Count Orloff, not being able to stay long enough after dinner, to renew our conversation, we had by appointment another meeting, in which I told him my business with him was neither suggested by my court, nor by any person here, that it was my own thought, but that I did not speak to him without being able to assure him of Count Panin's sentiments and disposition towards him, by his permission and then proceded to go through the paper (which he kept) and every subject it led to. It made an impression: he was extreamly amiable and natural, seemed much pleased, spoke in the handsomest manner of Count Panin, told me he regretted they were not more acquainted and more connected, that they were of different hours, had different occupations and amusements and seldom were in the same place, but by appointment on some particular business; that then Count Panin, who is methodical, generally began with a deduction, that he, who is quick broke into it as he thought he saw to the end; that the other grew grave, and he silent, which stopped the business in hand, and prevented any other: that he wished they oftener met without fixed business, and that in general free conversation they would do a great deal more. He laid all the blame of this, upon his own impatience, and

¢

ратрицу, мит было замътно, что шагъ, сдъланный мною относительно графа Орлова, былъ ей весьма пріятенъ.

Такъ накъ 12-го графъ Орловъ не могь остаться после обеда достаточно долго для того, чтобы возобновить нашть разговорь, мы назначили себ' другое свиданіе, гдъ я объясниль ему, что дъло, которое я къ нему имъю, не поручено миъ ни мониъ дворомъ, ни къмъ бы то ни было при здъшнемъ дворъ, что это моя собственная мысль, но что я заговориль сънимъ не раньше, какъ имъя возможность увърить его въчувствахъ и расположении къ нему графа Панина, на основание даннаго имъ мит позволенія, и тогда приступиль въ бумагь (которую онь сохраниль) и ко всемь предметамъ, вызваннымъ ея содержаніемъ. Это сильно на него подтиствовало: онъ быль чрезвычайно любезень и естествень, казался весьма довольнымь, отзывался о графѣ Панинѣ самымъ лестнымъ образомъ, сказалъ мнѣ, что очень сожальеть объ томъ, что оне не знакомы между собою блеже, но что, по различію ихъ возраста, у нихъ совершенно различныя привычки, занятія и развлеченія и ръдко встръчаются иначе, какъ назначевъ свиданіе по поводу какого либо важнаго діла; что тогда графъ Панинъ, который всегда методиченъ, обыкновенно начиналъ излагать свои соображенія, а онъ, со свойственной ему посибшностью, прерываль его какъ только ему казалось, что онъ усматриваетъ выводъ, после чего первый становился мраченъ, а второй модчаливъ, и такимъ образомъ прерывалось начатое дёло и задерживались прочія; что онъ желалъ, чтобы они чаще встръчались безъ опредъленнаго дъла и что вооб-

ness in the Mother towards the Son, though there appeared in public to be a distance, to that there is the greatest filial duty on the side of the son; that his own honour is attached to the glory of the Empress and the uprightness of the conduct She would hold, that his heart is wrapt up in the Grand Duke, that he is clear, nothing is so easy, or ought to be so much attended to, as the preservation of that union, in the imperial family, that their safety absolutely required it, and that the union of those I had interrested myself in, was certainly an indispensible preliminary step. He assured me that what I intended to do, might be of the greatest advantage to the Empress and the Grand Duke, to her servants, to Count Orloff, and the Empire, if it took a full effect, and that if it did not answer my wishes, that paper would be a security of the sincerity and uprightness of an intention, which could no where be so properly, or efficaciously placed as in the ambassador of a court so friendly to Russia, and who in his private character had acquired the personal regard of all the parties.

I entered very deeply into matter with him upon the principle that a bystander sees most of the game, and had the good fortune to find him of my opinion in all I advanced, which your Lordship may be assured tended to present and future harmony and stability here.

On the intermediate occasions I had to see the Empress, it was made

тери къ сыну, хота, являясь въ публикъ, между ними казалось нъкоторое разъединеніе, а что со стороны сына существуетъ самое почтительное сыновнее чувство, что собственная его честь зависитъ отъ славы Императрицы и отъ прямоты ея дъйствій, что сердце его всецьло предано Великому Князю, что онъ убъжденъ, что инчто не можетъ быть такъ легко и въ то же время такъ необходимо, какъ сохраненіе этого согласіа въ семействъ Императрицы, что ихъ безопасность положительно того требовала и что согласіе между тъми лицами, въ которыхъ я принималъ участіе, конечно, составляло необходимый къ тому предварительный шагъ. Онъ увъриль меня, что то, что я намъревался сдълать, могло принести большую пользу Императрицъ и Великому Князю, ея подданнымъ, графу Орлову и всей Имперіи, въ случат полнаго осуществленія моей мысли. Если же дъло приняло бы неблагопріятный момиъ желаніямъ обороть, бумага эта осталась бы ручательствомъ въ искренности и прямотъ намъренія, которое не могло найти болье полезнаго представителя, какъ посла столь дружественнаго къ Россіи двора, который своими личными качествами пріобръль уваженіе всъхъ партій.

Я углубился съ нимъ въ этотъ предметъ на томъ основанін, что зритель вамъ лучше можетъ судить о ходѣ дѣйствія и ниѣлъ счастіе найти его одного со ини нія по поводу всего, что я высказалъ, и что вы можете быть увѣренъ клонилось къ настоящему и будущему миру и спокойствію этого госу.

Въ этотъ промежутокъ времени всякій разъ, какъ я имълъ сл

ιr

رار

sk

ff's

ent

eby

ition **Orloff** 

вст на-

.ъ въ ар-

very visible to me, that the step I had taken, towards Count Orioff had been very agreeable to her.

On the 12th Count Orloff, not being able to stay long enough after dinner, to renew our conversation, we had by appointment another meeting, in which I told him my business with him was neither suggested by my court, nor by any person here, that it was my own thought, but that I did not speak to him without being able to assure him of Count Panin's sentiments and disposition towards him, by his permission and then proceded to go through the paper (which he kept) and every subject it led to. It made an impression: he was extreamly amiable and natural, seemed much pleased, spoke in the handsomest manner of Count Panin, told me he regretted they were not more acquainted and more connected, that they were of different hours, had different occupations and amusements and seldom were in the same place, but by appointment on some particular business; that then Count Panin, who is methodical, generally began with a deduction, that he, who is quick broke into it as he thought he saw to the end; that the other grew grave, and he silent, which stopped the business in hand, and prevented any other: that he wished they oftener met without fixed business, and that in general free conversation they would do a great deal more. He laid all the blame of this, upon his own impatience, and

ратрицу, мит было заметно, что шагь, сатланный иноп относителью графа ( ь ей весьма принтень.
Такъ накъ 12-го графъ Орловъ не могь остаться пость обща могалива.

Такъ какъ 12-го град для того, чтобы возобновить нашъ разговоръ, мы назначин себъ руги при дело, которое и къ нему имър приводения , штабомъ. гдъ я объясниль ему, что дваю, дворомъ, ни къмъ бы то ни было при здъщнемъ дворъ, что это мод собтрана и доводьны и дово ь какъ мой дворомъ, ни кѣмъ бы то ни овы по на ова по на основани западо в кой тайнѣ и до кой тайнѣ и до актера, что графъ но что я заговориль съ нимь не рама Панина, на основани данина актера, что графъ ствахъ и расположении къ нему графа Панина, на основани данина актера, что графъ женъ догадываться

ствахъ и расположеніи къ нему грод.
ленія, и тогда приступиль къ бумагі: (которую опъ сохраналь) в мень догадываться женъ догадываться по при всяковъ удобтамъ, вызваннымь си потественъ, казался веська довольных по фѣ Панниѣ самымъ лестнымъ образомъ, сказаль инъ, что очеть пофъ Папинъ сапамы нежду собою ближе, но 970, по разледа р то здесь происходить - принцика, запятів в разглеженія в раз-

Kaber

лльзы Его Величеству и эньшей мара основаннымъ мужать одобрение Его Вечто намърение приведено въ со стороны тёхъ неизвёстопускаеть къ себъ по слабости удаленін такихъ связей, след-

3\*

want of method, and did great justice to Count Panin's knowledge and ability. I found him extremely open, in so much that mistaking the meaning of a word in my paper, which he apprehended alluded to a family measure of great importance to the Grand Duke, probably, under deliberation, he was going to open upon it, but I immediately stopped him, telling him I would not surprize his confidence, that I was not in the secret, that all I meant was general, having no doubt that if he and Count Panin concerted the particulars, the issue would always be satisfactory to all the friends of Russia.

He agreed with me upon the whole of our conversation, and assured me, he was on his side seriously inclined to the same way of thinking. I acquainted Count Panin of the result, who returned me many thanks and though I have neither asked questions, nor been spoken to on the subject since, I have the pleasure to perceive the most visible change.

The Empress takes pains to please the Grand Duke, and in public takes more than usual notice of him. Count Orloff pays him particular and public attentions. The two counts, where they appear together, carry the air of the utmost intimacy, and in private, concert business before they go to council. General Bauer, is, notwithstanding all intrigues to the contrary, to go quarter master general to the army of Roumanzoff with the com-

ще въ свободномъ разговоръ они сдълали бы гораздо больне. Онъ обвинялъ въ томъ свое собственное нетеритніе и недостатокъ методы и отдавалъ полную справедливость пезнаніямъ и способностямъ графа Панина. Я нашелъ его чрезвычайно откровеннымъ до такой степени, что, не понявъ смысла одного слова, употребленнаго въ моей бумагъ, и думая, что оно намекаетъ на весьма важную семейную мъру относительно Великаго Князя, вопросъ о чемъ въроятно теперь обсуждается, онъ уже хотълъ дать мит объясненія по этому предмету, но я тотчасъ же остановиль его, сказавъ, что не хочу насиловать его довтрія, что тайна вта мит неизвъстиа и что все сказанное мною имъло лишь общій смыслъ, такъ какъ я не сомитваюсь, что если онъ и графъ Панинъ условятся между собой касательно подробностей, результать дъла будеть непремънно удовлетворителенъ для встять друзей Россіи.

Онъ согласился со мной по всъмъ вопросамъ нашего разговора и увърилъ меня, что съ своей стороны онъ серьозно расположенъ къ подобному же образу мыслей. Я передалъ результатъ этотъ графу Панину, который очень благодарилъ меня и хотя съ тъхъ поръ я ничего не разспращивалъ и мнъ ничего объ втомъ не говорили, тъмъ не менъе я имълъ удовольствие замътить весьма очевидную перемъну.

Императрица старается угождать Великому Князю и публично обращаеть на него гораздо большее противъ прежняго вниманіе. Графъ Орловъ относится къ нему съ особенной внимательностью. Оба графа, встръчаясь, по видимому, относятся другъ къ другу съ величайшей пріязнью и частнымъ образомъ сговариваются между собой

mand of the whole état major. He is, in the highest favour with the Empress and Count Orloff, known by them to be very much my friend, and by Count Panin to be a friend of union, and one who will give Count Orloff the best advice upon all occasions.

All parties are satisfied, one gentleman excepted (the vice president) and remarkably civil to me, but so secret upon this topic, and so far from giving it an air of concert, that Count Panin has never mentioned it to Monsieur Saldern, though he must guess Monsieur Saldern knows the steps, but takes every opportunity of commending me to him, and telling me how much I see of what goes on here, and that I judge well of what I see.

I submit the idea, the steps, the success, and the prospect of utility, to his Majesty and his ministers, hoping that the whole will at least appear founded on principles I am authorised to think his Majesty will approve of. My own opinion is that the intention is carried, and that the only risk will arise from a number of unknown and low people whom Count Orloff's easy temper gives admission to, and whose interest may be to prevent such connections as may render them useless or improper, and thereby may throw them into the hands of people of a higher class whose ambition may be curbed by this system; but I flatter myself that as Count Orloff

насчеть діль прежде чімь идти въ Совіть. Генераль Бауерь, не смотря на всі направленныя противь него интриги, назначается генераль-квартирмейстеромь въ армін Румянцова, причемь на него возлагается управленіе всімь главнымь штабомь. Онь въ большой милости у Императрицы и графа Орлова, извістень имь какъ мой близкій другь, а графу Панину какъ другь союза и человіжь, который при всякихь обстоятельствахь можеть подать графу Орлову наилучшій совіть.

За исключеніемъ одного только лица (вице-президента) всё стороны довольны и замічательно віжливы со мной, но сохраняють этоть вопросъ въ такой тайні и до такой степени стараются не придать ділу зараніе условленнаго характера, что графъ Панинъ ни разу не упоминаль объ немъ Сальдерну, хотя онъ долженъ догадываться объ томъ, что Сальдерну извістны принятыя мною міры, но только при всякомъ удобномъ случай хвалить меня и высказываеть, что я вижу все, что здісь происходить и хорошо сужу обо всемъ видінномъ.

Докладываю объ иден, попыткахъ, уситкт и видахъ пользы Его Величеству и его министрамъ, надъясь, что все это покажется имъ по меньшей мъръ основаннымъ на принципахъ, которые, я имъю право предполагать, заслужать одобрение Его Величества. Мое собственное митние состоитъ въ томъ, что намърение приведено въ исполнение и единственная опасность можетъ появиться со стороны тъхъ неизвъстныхъ и низкихъ личностей, которыхъ графъ Орловъ допускаетъ къ себъ по слабости своего характера и чъи интересы заключаются въ удалении такихъ связей, слъд-

has a great desire to be of use to his country and is sensible how much he had it in his power, is much pleased with the new footing and with Count Panin, is capable of great confidence in those he has an opinion of, and will every day find it more and more for his interest to make a friend of the Grand Duke who is now in his 16<sup>th</sup> year: the evil (above mentioned) with proper attention may find its remedy and in that case all the dangers the late situation threatened will be averted, every thing will promise vigor and stability in this Empire, and the King's minister, from having been avowedly the first mover of the measure which produces them, will acquire upon a lasting foundation a degree of confidence and credit at this court, which may be of use to preserve it in it's system and to forward any other views his Majesty may entertain here.

Endorsed. By Mr Shirley.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 98.)

# · 30 7.

# Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, December 29, 1769 (January 9, 1770).

(Nº 7. Extract.) On Sunday evening I had the honour to see the Empress, who was pleased to distinguish me extremely in her circle, and to

Надписано: Мистеръ Шерлей.

## Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 29-го декабря 1769 г. (9-го января 1770 г.)

№ 7. (№ 7. Извлеченіе). Въ воскресенье вечеромъ я имъть честь видъть Императрицу, причемъ ей угодно было чрезвычайно отличить меня передъ встиъ

ствіемъ которыхъ они сдѣлались бы безполезны и ненужны, и потому могутъ побудить ихъ передаться въ руки лицъ высшаго класса, честолюбіе коихъ было бы унижено этой системой; но я льщу себя надеждой, что такъ какъ графъ Орловъ имѣетъ сильное желаніе оказать пользу отечеству и сознаетъ насколько это отъ него зависитъ, что онъ весьма доволенъ новымъ положеніемъ дѣлъ и графомъ Панинымъ, способенъ питать полное довѣріе къ тѣмъ лицамъ, о комъ онъ высокаго миѣнія и съ каждымъ днемъ болѣе убѣдится въ томъ, что его личные интересы требуютъ дружбы съ Великимъ Княземъ, которому теперь 16-й годъ, то вслѣдствіе всего этого можно съ должнымъ вниманіемъ найти средства противъ (вышеупомянутаго) зла и въ такомъ случаѣ будутъ устранены всѣ опасности, которыми угрожало недавнее положеніе дѣлъ; всѣ обстоятельства будутъ ручаться за силу и твердость этой имперіи, а королевскій министръ, бывъ первымъ двигателемъ мѣры, ихъ вызвавшей, пріобрѣтетъ на прочномъ основаніи такую степень довѣрія и вліянія при этомъ дворѣ, которая можетъ оказаться полезной для сохраненія этой системы и для выполненія прочихъ видовъ, которые бы могъ имѣть Его Величество относительно этого государства.

express to me the very lively sense she had of my kind and useful attentions, and of the assistance given to her fleet in their passage through the straits, to which I answered that I had formerly had the honour to acquaint her that his Majesty's orders had long ago been issued for that purpose to all parts where it could be of use, and that I believed every step of the King's conduct must convince her Majesty that she might on all such occasions expect the continuance of every proper mark which could demonstrate the King's friendship, to which she was pleased to reply that from her own dispositions towards the King and the British Nation, as well as from the repeated marks I mentioned; she could very well credit, and depend upon those assurances.

Endorsed. By Mr Shirley.
(Russia, Lord Catheart. N 98.)

#### **Nº** 8.

# The Earl of Bochford to Lord Cathcart.

Whitehall, 16 February 1770.

(Nº 6. Extract.) The principal end of my writing to your Excellency to day, is to acquaint you, that we have learned from undoubted authority, that it was some time ago determined at Vienna to invite his Majesty, and the King of Prussia to concert measures for checking the further pro-

Надписано: Мистеръ Шерлей.

# Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ.

Уайтголь, 16-го февраля 1770 г.

№ 8. (№ 6. Извлеченіе). Главная ціль моего настоящаго письма къ вашему превосходительству состоятъ въ томъ, чтобы увідомить васъ, что мы узнали язъ несомнітннаго источника, что нісколько времени тому назадъ въ Віліт было принято рішеніе пригласить Его Величество и короля прусскаго и съ ними вмістт усло-

обществомъ и выразить мит свою признательность за мои добрыя и полезныя услуги и за помощь, оказанную ея флоту при переходт черезъ моря Англіи. Я отвтчалъ, что еще ранте того витыт честь сообщить, что въ этомъ смыслт повелтнія Его Величества разосланы по всюду, гдт только могуть оказать пользу, и что, по моему митнію, каждый шагь въ дъйствіяхъ короля долженъ убъдить Ея Величество въ томъ, что она при всякихъ обстоятельствахъ можеть разсчитывать на продолженіе всталь заявленій, могущихъ доказать дружбу короля, на что Императрицт угодно было отвттить, что на основаніи собственнаго расположенія къ Британскому королю и народу, а также многократныхъ заявленій, о которыхъ я упоминалъ, она весьма охотно втрила монить увтреніямъ и полагалась на нихъ.

gress of the arms of Russia, and obliging her to make peace on moderate terms, but that the court of Versailles interposed, and went so far as to declare that the breaking off of the dauphin's marriage should be the immediate consequence of any union of counsels with those powers.

It does not appear for certain whether any thing has passed between the courts of Vienna and Berlin, but the general persuasion at both those places of some kind of understanding between them, and the apparent distinction shown respectively to their ministers, seem sufficient grounds to demand a degree of attention. The communication of this must be considered as a farther proof of his Majesty's friendship towards the Empress of Russia, in not letting her remain ignorant of any thing, which may some time or other materially effect her interests, and at the same time as a mark of his confidence in your Excellency and in the ministers of the court of Petersburg, that the secrecy will be observed, which is so absolutely necessary on this Occasion.

(Russia. Lord Cathcart. N. 98.)

#### **M** 9.

#### Lord Cathcart to the Rochford.

St. Petersburg, January 15 (26), 1770.

(Nº 11. Extract.) I believe, this court can afford to go on with the

виться о средствахъ остановить дальнъйшій уситхъ русскаго оружія и заставить Россію заключить миръ на умітренныхъ условіяхъ, но что въ это діло вступился версальскій дворъ и даже объявиль, что всякій союзь или совіть съ этими державами повлечеть за собой немедленнымъ послідствіємъ разстройство брака дофина.

Еще неизвъстно достовърнымъ образомъ, произовило за что-небудь между дворама вънскимъ и берлинскимъ, но замътная въ обонъъ этихъ мъстахъ увъреннесть въ существованіи нъкотораго рода соглашенія между ними и очевидное отличіе, оказываемое взаимнымъ ихъ министрамъ, составляють обстоятельства, требующія нъкоторой степени вниманія. Сообщеніе это должно быть разсматриваемо какъ дальнъйшее доказательство дружбы Его Величества къ русской Императрицъ, побуждаемый которой онъ не можетъ оставить ее въ неизвъстности касательно вопроса, который рано или поздно можеть существенно повліять на интересы Императрицы и въ тоже время должно служить доказательствомъ его довърія къ вамему превосходительству и къ министрамъ петербургскаго двора въ томъ смыслѣ, что тайна, положительно необходимая въ этомъ случаѣ, будетъ сохранена.

# Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 15-го (26-го) января 1770 г.

№ 9. (№ 11. Извлеченіе). Я полагаю, что дворъ этотъ въ состоянія продлять

war another campaign, and have a chance for finishing it with honour, but were it unfortunately to be protracted farther, though no christian power were to interfere, I should be apprehensive the expense alone would be attended with consequences very dangerous for Russia, who was much drained by the Prussian war, has been exposed to great expenses since, and though possessed of a revenue greatly superior to her ordinary charges, is not equal to the extraordinaries of war of any duration, nor has any funds of credit upon which much money can be borrowed in foreign countries.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 98.)

## **№** 10.

# (Lord Catheart) to?

St. Petersburg, January 26 (February 6), 1770.

M. 13. Extract.) Mr Murray's note. Envoyé d'Angleterre à Constantinople now declares his opinion, that the present moment is neither proper nor safe for an overture towards peace; the sultan being inflexibly bent on war.

By his account every thing in that kingdom tends to confusion, and the french credit is on a very precarious footing, though the intrigues of that court still prevent the Sultan from seeing his true situation, and taking the proper measures to avoid the impending danger.

(Russia. Lord Cathcart. N. 98.)

войну еще однить походомъ, имъ при этомъ возможность окончить ее съчестью, но если бы къ несчастію война затянулась двяте, то, даже безъ вмѣшательства со стороны какой бы то ни было христіанской державы, я опасаюсь, что одни расходы повлекли бы за собою послѣдствія весьма опасныя для Россін, которая была сильно истощена прусской войной, послѣ того понесла огромныя издержки, и хотя доходъ ея гораздо больше обывновенныхъ расходовъ, однако чедостаточенъ для покрытія экстраординарныхъ расходовъ, иричинаемыхъ продолжительной войной, и не имъетъ кредитныхъ фондовъ, съ помощью которыхъ можно бы было занять денегъ въ иностранныхъ государствакъ.

## Отъ лорда Каскартъ къ?

С.-Петербургъ, 26-го января (6-го февраля) 1770 г.

№ 10. (№ 13. Извлеченіе). Ным'є Мистеръ Мюррей, англійскій посланникъ въ Константинопол'є, объявляєть своимъ мизніскъ, что настоящая минута неудобна и неблагопріятна для попытокъ, клонящихся къ заключенію мира, такъ какъ султанъ непоколебимо рішняся продолжать войну.

По его словамъ, все въ этой имперіи приходить въ безпорядокъ, а французское вліяне весьма шатко, хотя интриги этого двора до сихъ поръ препятствуютъ султану увидеть настоящее свое положеніе и принять итры, потребныя для удаленія угрожающей опасности.

#### **M** 11.

# Ideas transmitted by Lord Cathcart to Mr Wroughton (at Warsaw) relative to the Pacification of Poland.

St. Petersburg, February, 23 O. S., 1770.

If the King of Poland have recourse to the good offices of his Britannic Majesty in order to bring about an honourable accommodation with Russia, and thereby restore and insure the peace and tranquillity of the republic, the two principles, chiefly to be attended to, in the negotiation which will ensue, seem to be conciliation and the establishment of mutual confidence.

Upon the first of those.... necessary to avoid exceeding the points laid before His Majesty by fruitless complaints of the past, and to proceed to the remedy, by the shortest, and most unexceptionable steps, without offending Russia by impracticable demands; and upon the second, it appears indispensable that all matters should be comprehensively adjusted and determined from the first step to the last, before the first is proposed to be taken, without which it will be impossible to avoid distrust and difficulties, arising from points of honour in those who are to begin, which might stop the whole.

The whole negotiation for this purpose, might be composed of the following steps.

# Мысле, сообщенныя дордомъ Каскартъ мистеру Раутону (въ Варшавъ) относительно умиротворенія Польми.

№ 11. Если король польскій обратится къ помощи его британскаго величества въ виду достиженія удовлетворительнаго соглашенія съ Россіей, дабы тішь возвратить и упрочить миръ и спокойствіе республики, при веденія переговоровь по этому вопросу слідуеть главнымъ образомъ обращать вишманіе на принципы примиренія и внушенія взаимнаго довірія.

Относительно перваго изъ этихъ . . . . необходимо держаться въ предълахъ вопросовъ, доложенныхъ Его Величеству вслъдствіе безполезныхъ жалобъ на прошлое, и приступить въ средству помочь единственнымъ кратчаймимъ путемъ, не оскорбляя Россію невозможными требованіями; относительно же втораго—оказывается необходимымъ, чтобы всё вопросы были подробно обсуждены и рѣмены, начиная отъ перваго шага и до послъдняго, прежде чѣмъ будетъ приступлено въ первому изъ нихъ, безъ чего невозможно будетъ избъжать недовѣрія и затрудненій, возбуждаемыхъ самолюбіемъ тѣхъ, кому предстоитъ начинать, что можетъ задержать все дѣло.

Весь тодъ переговоровъ, клонящихся къ этой цёли, можеть быть составленъ изъ следующихъ меръ.

С.-Петербургъ, 23-го февраля ст. ст. 1770 г.

An explanatory declaration by the Empress of Russia relative to her guaranty of the constitutions, and of the privileges of the dissidents, the first being understood by Her Imperial Majesty, to have been..... at the desire of the Polish nation, not against itself, but against third parties; and the second, at the desire of the dissidents, and with the same national consequences for the security of the privileges of the said dissidents, not against themselves, but against all others.

A spontaneous mission from the dissidents to the Empress, to desire Her Majesty's consent, to the relaxation of some specified parts of the privileges, with an assurance, from Her Imperial Majesty, that it will be granted; these two steps will give a proper foundation for a general confederation, (under a marshal to be agreed upon, and named) in order to ask Her Imperial Majesty's consent, by a proper mission, to certain alterations in the late treaty, and such other requests as may be found necessary, on a previous assurance that that consent will be granted.

The success of the mission from the confederation will authorise the assembling of a diet of pacification, in which by a new, formal, and solemn treaty the inconveniences of the former may be obviated, and [figure omitted] without any injurious animadversion upon it, which by giving offence would render abortive every idea of accommodation.

These measures being carried into execution the peace and tranquil-

Объяснительная декларація русской Императрицы касательно предоставляемой ею гарантів конституцій и привилегій диссидентовъ: первая изъ нихъ разсматривается Ея Императорскимъ Величествомъ какъ.... по желанію польскаго народа не противъ себя, но противъ покушеній третьей стороны, а вторая по желанію диссидентовъ и съ тёми же національными послѣдствіями для огражденія привилегій упомянутыхъ диссидентовъ не противъ нихъ самихъ, но противъ всѣхъ прочихъ.

Добровольная депутація со стороны диссидентовь къ Императриць для испроменія согласія Ея Величества на облегченіе нѣкоторыхъ частей привилегій, съ увѣреніемъ отъ имени Ея Величества въ томъ, что оно воспослѣдуетъ. Эти двѣ мѣры положатъ твердое основаніе геперальной конфедераціи (подъ предводительствомъ избраннаго и назначеннаго начальника) съ тѣмъ, чтобы посредствомъ депутаціи испросить нѣкоторыхъ измѣненій въ послѣднемъ трактатъ и высказать прочія могущія оказаться потребными прошенія по предварительномъ удостовѣреніи, что таковое согласіе будетъ гарантировано.

Успъхъ депутація конфедератовъ послужить поводомъ къ собранію умиротворительнаго сейма, въ продолженіе котораго, по смыслу новаго, формальнаго и торжественнаго трактата, будуть исправлены неудобства перваго и . . . . . . безъ всякихъ обядныхъ выраженій, которыя, причиняя оскорбленія, отнимуть возможность привести въ исполненіе мысль объ соглашеніи.

lity of Poland would be restored, and from the overtures Russia has made at different times, there seems to be no room to doubt of the consent of the Empress, to whatever, consistent with her own honour, may be found necessary to proposed for the good of the republic.

But it must be remembered that it can never be proposed to Her Imperial Majesty to make a declaration, or to enter into matters with the dissidents, unless satisfactorily assured, that nothing can prevent the general confederation, and every consequential and concerted step for the taking immediate effect.

Endorsed: In the Lord Cathcart's № 19 (to the Earl of Rochford, dated February 23 (March 6) 1770).

(Russia. Lord Cathcart. Nº 99.)

#### **N** 12.

## Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, March 5 (16), 1770.

(No 22. Extract.) ..... but with Respect to the article of ships. I think it my duty to observe that there is nothing at present so near the Empress's heart, or indeed more a national wish here, than to put the Russian naval forces upon a respectable footing; that may be done with the assistance

# Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 5 (16) марта 1770 г.

№ 12. (№ 22. Извлеченіе).... но что касается до статьи о корабляхъ, считаю долгомъ замітить, что въ настоящую минуту ничто не задимаеть до такой стетени мысли Императрицы, служа въ тоже время выраженіемъ желанія націи, какъ стремленіе довести до значительныхъ размітровъ морскія силы Россія: это можетъ

По выполненів этих мёръ, миръ и спокойствіе Польши будуть возстановлены и упрочены и, судя по попыткамъ, одёланнымъ Россіей въ различное время, повидимому нётъ повода сомивваться въ согласіи Императрицы на все, соотв'ютствующее ея достоянству, что только окажется нужнымъ предлежить для блага республики.

При этомъ однако слідуєть помнить, что ни въ какомъ случай нельзя предлагать Ев Величеству сділать декларецію или вступить въ переговоры съ диссидентами, ниаче какъ при несомнічной увіренности въ томъ, что инчто не помішаєть немедленному приведенію въ дійствіє генеральной конфедераціи и всёхъ послідующихъ и условленныхъ міръ.

Приложено къ № 19, отъ лорда Каскартъ графу Рошферъ, 23-го февраля (6-го марта) 1770 г.

and cooperation of England, and by no other means whatever, but it is impossible she should ever be a rival capable to give us jealousy, either as a commercial, or as a warlike maritime power. For reason I have ever considered this view of Russia as very fortunate for us, because in as far as it is adopted, and this followed outwardly, so far she must become dependent upon us, and attached to us. In so far as she succeeds, her success would be an addition of strength to us, and should she not succeed at all we should only lose what we should not gain.

(Russia. Lord Cathcart. N. 99.)

#### **№** 13.

# Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, March 9 (20), 1770.

(Nº 23. Extract.).... must have been previous to the assurances the Court of Vienna has received, in consequence of my insinuation here, that Russia does not mean to keep the provinces of Moldavia and Walachia, and I cannot believe that the King of Prussia, who has lately, as I have informed Your Lordship, renewed his treaty with this court, and is satisfied of the reality of the Empress's moderation, and pacific intentions, could have given any other answer than our court, if impressed with that same opinion (for which I believe there are the surest grounds) would probably have given.

быть выполнене лишь съ помощью и содъйствиемъ Англіи, а никакъ не иначе. Но невозможне, чтобы Россія сдълалась соперницей, способной внушить намъ зависть ни макъ торговая, ни какъ веенная морская держава. По этой причинъ я всегда разсматриваль педобные виды Россія весьма для насъ счастливыми; ибо до тъхъ поръ, пока вто будетъ выполнено, она должна зависъть отъ насъ и держаться за насъ. Въ случать ея уситхя, уситхъ этотъ лишь увеличитъ нашу силу, а въ случать неуситха—мы угратимъ лишь то, чего не могли имъть.

# Оть лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 9 (20) марта 1770 г.

№ 13. (№ 23. Извлеченіе). . . . должно было предшествовать увѣреніямъ, полученнымъ вѣнскимъ дворомъ, вслѣдствіе намековъ, сдѣланныхъ мною здѣсь объ томъ, что Россія не намѣревается сохранить провинціи Молдавію и Валахію, и я не думаю, чтобы король прусскій, который, какъ я сообщилъ вамъ, милордъ, недавно возобновилъ свой трактатъ съ этимъ дворомъ и сознаетъ дѣйствительную умѣренность и мнролюбивыя намѣренія Императрицы, могъ дать нной отвѣтъ, чѣмъ тотъ, который, вѣроятно, далъ бы нашъ дворъ, если бы раздѣлялъ это мнѣніе (для котораго, я полагаю, имѣются самым вѣрныя основанія).

The new parts of the King of Prussia's treaty relates, as I have formerly told your Lordship, to the affairs of Sweden, he is thought here to be most determinedly pacific, and unwilling to put his military reputation to any risk, in the close of his life; I do not now trace him in any insidious feigning, suspecting or disapproving the conduct of Great Britain, which to be sure, has proved itself in all respects very differently from his predictions; his Prussian Majesty, it is believed, will return the Emperor's visit this year, but I do not find any more understood of the connection, than that the Emperor is a great admirer of that Monarch, and is thought likely to emulate his renown some time or other, but a great and unexpected stroke, the nature of which he keeps entirely to himself.

" (Russia, Lord Cathcart, & 99).

#### **No.** 14.

## Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, March 16 (27), 1770.

(Nº 24. Extract.).... The Grand Duke is much more taken notice of in public; great men in office are kept to their departments; the late aspersers and opposers are obliged to change their notes, and look for preferment from those they aimed to overthrow. The change is evident in the players, and to those who look on, but nobody knows how it came about,

# Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 16-го (27-го) марта 1770 г.

№ 14. (№ 24. Извлеченіе). Великому Киязю оказывается публично горазде больше винианія; важные сановники остаются при своихъ должностяхъ; недавніе клеветники и недовольные принуждены перемънить голосъ и угождать тімъ самымъ лицамъ, которыхъ старались низпровергнуть. Перемъна въ дъйствующихъ лицахъ очевидна для всякаго зрителя, но какъ это случилось, неизвъстио никому кромъ

Новыя статьи трактата короля прусскаго относятся, какъ я уже прежде сообщаль вамъ, милордъ, до шведскихъ дѣлъ. Здѣсь находатъ, что намѣренія его рѣметельно миролюбивы и что онъ не желаетъ при концѣ жизни рисковать своей военной репутаціей. Въ настоящее время я не замѣчаю за нимъ никакихъ вкрадчивыхъ внушеній относительно подозрѣній или неодобренія дѣйствій Великобританія, котерыя, несомиѣнно, оказались во всѣхъ отношеніяхъ совершенно различными отъ его предсказаній. Полагаютъ, что въ этомъ году его прусское величество отдасть вижитъ Императору, но я не узналъ на этотъ счетъ никакихъ объясненій кроиѣ того, что Императоръ большой поклонникъ этого монарха и рано или поздно намѣревается, какъ полагаютъ, возвысить его славу великимъ и неожиданнымъ ударомъ, свойство котораго онъ скрываеть отъ всѣхъ.

except the principal, and one person to whom your Lordship is informed I very early mentioned it, but to whom it has never yet been mentioned by his friends; their wish seems to be that it should appear accidental, or as if it had always been, in which I perfectly correspond, having had no views, but the good consequences I have the pleasure to see take place, and which cannot but increase as the two ministers carry their views, or projects farther into the future, and more remote concerns of the Empire, and imperial family, the necessity of which I strongly recommended at the time. Count Orloff upon all occasions shows me very particular and cordial attentions, so that I am sure of him in all the points where it is proper for me to be with him, those are perhaps not many, but it is a great deal, to have taken him out of the adverse scale, into which he was often thrown by those who wish opposition to M. Panin, and found their interest in divided councils.

I can tell your Lordship in great confidence that Count Ivan Chernicheff wrote a letter from Dantzick, begging that he might not be spoken to on the subject of the unhappy affair that happened in England, meaning the scuffle, and its consequences, and all his friends here said it would agitate him so as to throw him into an apoplexy.

I understand he has not been spoken to ministerially upon any foreing

Могу сообщить вамъ, милордъ, подъ величайшимъ секретонъ, что графъ Иванъ Чернышевъ написалъ изъ Данцига письмо, которымъ проситъ, чтобы съ нимъ не говорили о весчастномъ дълъ, случившемся въ Англіи, разумъя поединокъ и его послъдствія, и здъсь всъ его друзья говорятъ, что это взолновало бы его до такой степени, что могло бы причинить апоплексическій ударъ.

главнаго изъ нихъ самихъ н еще одного лица, которому, какъ я передавалъ вамъ, милордъ, я разсказалъ объ этомъ весьма давно, но которому до сихъ поръ еще ни разу не упомануто объ томъ его друзьями. Они по видвиому желають, чтобы это казалось случайнымъ или какъ будто всегда существовавшимъ порядкомъ вещей, съ чтоть я совершенно согласенъ, не имтя иныхъ цтлей кромт благихъ послъдствій, которыя, какъ вижу съ удовольствіемъ, уже имтли мтесто и несомитьно усилятся, ибо оба министра проводятъ свои виды и намтренія далте въ будущіе и отдаленные вопросы, касающіеся до Имперіи и Императорской фамиліи, необходимость каковой мтры я усиленно выставлялъ имъ на видъ. Графъ Орловъ при всякомъ удобномъ случать оказываетъ мнт совершенно особую и радушную внимательность, такъ что я увтренъ въ немъ по поводу встать вопросовъ, какіе мнт случится съ нимъ обсуждать. • Хотя случаи эти будутъ не многочисленны, но ттить не менте весьма важно, что удалось перетянуть его изъ противоположной партіи, куда увлекали его люди, желавшіе противудтйствовать графу Панину и находившіе личную выгоду въ ихъ несогласіяхъ.

business, except admiral Elphinston's letter. The two brothers are to live together in Ivan's house, that of Zachary is to be sold, or let: they are this moment very restless, their object being to get Ivan into council, and are indefatigable in their attentions to Count Orloff who receives them with irony. If the Empress should propose it to Mr. Panin, he will tell her that it is new, but that he can have no objection to any servant her Majesty pleases to add to her council.

I have had a message from Count Panin, by Mr. Saldern, to return the Empress's and his own thanks for the communication I was in Me 6. instructed to make, at the same time assuring me they were convinced the King of Prussia is not, and never has been indisposed to receive such a proposal from Austria. I will add nothing to what I have already said upon that subject, upon the willingness of this court to make peace, were the Porte disposed, or upon their sense of his Majesty's friendship towards them in his conduct relative to Poland and intentions in consequence of it; only that by a letter of this date as your Lordship will perceive by the extract annexed, I have given Mr. Wroughton (from whom I have had no letter since the beginning of February) notice of the Empress having answered the King of Poland's letter.

Your Lordship will have perceived by my letters to Mr. Murray, all

Я слышаль, что съ нимъ не говорили офиціальнымъ образомъ ни объ одномъ иностранномъ дёлё кроме письма адмирала Эльфинстона. Оба брата будуть жить выбстё въ доме Ивана, а домъ Захара будеть проданъ или отданъ въ наемъ. Въ настоящую минуту они очень озабочены, такъ какъ хотёли бы провести Ивана въ севътъ и неутомимо внимательны къ графу Орлову, который относится къ нимъ съ проніей. Если Императрица предложить это графу Панину, онъ скажеть, что это новость, но что онъ не можеть инчего имёть противъ кого бы то ни было изъ поддавныхъ Ел Величества, которыхъ ей угодно назначить въ совътъ.

Графъ Панинъ поручилъ Сальдерну поблагодарить меня отъ имени Императрицы и отъ его собственнаго имени за сообщеніе, предписанное мит по смыслу № 6, увтривъ меня при втомъ, что они убтждены, что король прусскій ни въ настоящую минуту и никогда не питалъ нерасположенія къ принятію отъ Австріи подобнаго предложенія. Я ничего не прибавлю къ тому, что уже сказано мною объ этомъ предметть, объ готовности втого двора заключить миръ въ случать расположенія къ тому со стороны Порты, а также объ томъ, какъ высоко они цтнятъ дружбой къ нимъ Его Величества, заявленной въ его дтиствіяхъ относительно Польши и дальнтишихъ по этому поводу намтреніяхъ, скажу только, что въ письмт отъ нынтипняго числа, какъ вы, милордъ, усмотрите изъ прилагаемаго извлеченія, я сообщилъ мистеру Раутону (отъ котораго я не имталь писемъ съ начала февраля), что Императрица отвттила на письмо польскаго короля.

I can observe here relative to a joint mediation becoming necessary, and the chance of avoiding it. The idea mentioned in April last in the paper K. I apprehend was by no means digested, and I have ever since your Lordship's answer to mine No. 43, held a language discouraging to it.

I beg leave to defer the subject of your Lordship's Ne 8. and what may farther occur on that of the alliance, 'till another opportunity. In the mean time, I will conclude this letter with assuring your Lordship that this court is perfectly satisfied of the fidelity of Mr. de Bernsdorff, and of all the Danish council to the Northern System, and not under the least uneasiness from any little intrigues which appear in the court of Copenhagen; the Spanish, is not well with the French minister there, and he lives as much as he can with those of Russia, and Holstein; every reason which occurs here, and every conclusion which can be drawn, dissuade both Count Panin, and Mr. Saldern, as well as their correspondent letters, some of which I have seen, from entertaining any suspicion.

(Extract.) I understand the Empress has answered the King of Poland's letter, in very amicable terms, but has rejected the proposal conveyed in that letter, and animadverted upon the policy of a measure so improper and impracticable as that of calling in roman catholic powers at this moment, declaring herself extremely desirous to concur in whatever may

Вы, милордъ, замътили изъ писемъ моихъ къ мистеру Мюррей все, что я могъ наблюсти здъсь относительно возникающей необходимости соединеннаго витшательства и возможности уклониться отъ него. Полагаю, что мысль, изложенная въ прошломъ апрълъ въ бумагъ К., далеко не понравилась и со времени вашего, милордъ, отвъта на мой № 43, я постоянно говорилъ въ смыслъ противоръчащемъ этой мъръ.

Позвольте мнв отложить до следующаго раза предметь вашего № 8, милордъ, и то, что далее можеть воспоследовать по вопросу о союзе. На этоть разь я заключу письмо, уверивь васъ, милордъ, что дворь этоть совершенно доволень преданностью г. де-Бернсдорфа и всего датскаго совета северной системы и нимало не озабочень мелкими интригами, заметными при копенгагенскомъ дворе: испанский министръ тамъ въ нехорошихъ отношенияхъ съ французскимъ, а весьма друженъ съ русскимъ и гольштейнскимъ. Всё являющеся по этому предмету соображения и всё заключения, какия только можно извлечь, доказываютъ графу Панину и Сальдерну, также какъ письма ихъ корреспондентовъ, изъ которыхъ я видель некоторыя, всю неосновательность подобныхъ подозрений.

<sup>(</sup>Извлеченіе). Я слышаль, что Императрица отвъчала на письмо короля польскаго самымъ дружественнымъ образомъ, но отвергла предложеніе, высказанное въ этомъ письмъ, оспаривая политичность мъры столь несвоевременной и невыполнимой, какъ приглашеніе въ настоящую минуту римско-католической державы, объявивъ при

tend to the pacification of Poland, upon the principles she has made known.

(Russia. Lord Cathcart. № 99.)

#### **N** 15.

# Lord Catheart to His Excellency John Murray Esquire, at Constantinople.

St. Petersburg, March 30 (April 10) 1770.

(Extract.) On Sunday the Empress received two solemn deputations from Walachia and Moldavia, composed of the principal clergy and others, in order to recommend their respective countries to her Majesty's protection. I mention this circumstance least, hearing of it, your Excellency might look upon it as a symptom contrary to the opinion I had ventured to give you, that there was no intention to retain those provinces after the peace. I assure your Excellency in that opinion I still remain.

Endorsed. In Lord Cathcart's № 27 (to the Earl of Rochford, dated March 30 (April 10), 1770.)

(Russia. Lord Cathcart. № 99.)

этомъ, что она чрезвычайно желаетъ содъйствовать на основаніи принциповъ уже высказанныхъ ею всему, что можетъ способствовать умиротворенію Польши.

# Отъ лорда Каскартъ его превосходительству Джошу Мюррей въ Константинополъ.

С.-Петербургъ, 30-го марта (10-го апръля) 1770 г..

(№ 15. Извлеченіе). Въ воскресенье Императрица принимала двѣ торжественныя депутаціи изъ Валахіи и Молдавій, составленныя изъ главнѣйшаго духовенства и прочихъ членовъ, имѣвшихъ цѣлью поручить свое отечество покровительству Ея Императорскаго Величества. Передаю это обстоятельство во избѣжаніе того, чтобы ваше превосходительство, услышавъ объ немъ, не сочли бы его признакомъ, противоположнымъ тому мнѣнію, которое я осмѣлился высказать вамъ, а именно, что не имѣлось намѣренія сохранить эти провинціи по заключеніи мира. Увѣряю ваше превосходительство, что я остаюсь при томъ же мнѣніи.

Приложено къ № 27 отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ, 30-го марта (10-го апръля) 1770 г.

#### **No.** 16.

## Lord Cathcart to the Earl of Bochford.

St. Petersburg, April 2 (13), 1770.

(Nº 29. Extract.) Count Panin, though a man of the greatest candour, is not easily turned from a fixed opinion at the first sitting, but I always give him time, and as far as I can judge at present, I believe him very desirous to pacify Poland, while the general pacification is yet entire, and hope, if the Czartoriski's are sincere, and really wish to finish their ministerial career by a work so salutary for their country and so honourable for themselves, all may go well.

I have heard very confidentially, that Monsieur de Choiseul had told Monsieur de Villgourski, that he must not think of changing his sovereign, which being analogue to the court of Vienna may have contributed to this movement in favour of the catholic powers by way of a return.

(Russia. Lord Cathcart. Ne 99)

#### No 17.

#### Lord Cathcart to the Earl of Rechford.

St. Petersburg, April 6 (17), 1770.

(№ 30. Extract.) The copy of a letter from the King of Prussia, of

# Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 2-го (13-го) апръля 1770 г.

№ 16. (№ 29. Извлеченіе). Графъ Панинъ, несмотря на свою благонамъренность, не легко разстается съ однажды принятымъ митніемъ и ни за что не отступитъ отъ него разомъ, но я всегда даю ему время для размышленія и, на сколько я могу судить въ настоящую минуту, полагаю, что ему весьма желательно умиротворить Польшу до тъхъ поръ, пока еще не нарушенъ общій миръ, и я надъюсь, что, если Чарторижскіе искренни и дъйствительно желають заключить свое министерское поприще дъломъ столь полезнымъ для ихъ отечества и столь почетнымъ для нихъ самихъ, все пойдетъ хорошо.

Я узналь подъ величайшимь секретомъ, что де-Шуазёль сказаль Вельгурскому, чтобы онъ не думаль о перемънъ Государя, что, относясь равно и къ вънскому двору, могло содъйствовать въ видъ отвъта этому движению въ пользу католическихъ державъ.

## Оть лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 6-го (17-го) апръля 1770 г.

№ 17. (№ 30. Извлеченіе). Копія съ письма короля прусскаго къ министру

the thirty first of March, to his minister at Warsaw, having accidentally fallen into the hands of a friend of mine, He communicated it to me in the most confidential manner. His Prussian Majesty sets out by saying that the court of Russia having resolved for the last time to try to bring back the Princes Czartoriski from their illusions, had desired him to cooperate by his representations. He orders his minister to speak to them in the most serious manner, upon the two false steps, into which they have led the King their nephew, the senatus consilium, and the proposal of introducing catholic powers into the pacification: upon the first of these points he makes use of the following words (speaking of the desire then expressed to deprive the dissidents of their share of the legislation) an unjust demand and with which they might have foreseen, the court of Russia could not comply, without injuring her own dignity. With regard to the second, he observed that all their secret negotiations with France etc. had misgiven, for the confederates were as violent against the King as ever, and the court of France tired out and discouraged by her distance was withdrawing herself from the pursuit, he offers his good offices if they will attach themselves to Russia, and her allies, and thereby enable themselves to pacify Poland, and secure the liberty and constitution of the republic, but concludes by telling them that if they persist in their present

его въ Варшавъ, отъ 31-го марта, случайно попала въ руки одного изъ монхъ друзей, который сообщиль мит его подъ величайщимъ секретомъ. Его Прусское величество прежде всего объясняеть, что русскій дворь, рішившись въ послідній разъ попытаться вывести князей Чарторижскихь изъ заблужденій, пожелаль, чтобы онъ содъйствовать тому своими представленіями; вслідствіе сего онъ предвисываеть своему министру переговорять съ ними самымъ серьезнымъ образомъ о двухъ неправильныхъ марахъ, въ которыя они вовлекли короля, своего племянника, а имению: senatus consilium и предложение предоставить католическимь державамь участие вы умиротворенін; по поводу перваго изъ этихъ вопросовъ онъ употребляеть слідующія слова (говоря объ выраженномъ тогда желанін лишить диссидентовъ участія въ законодательствъ): несправедливое требованіе, на которое они могли предвидѣть, что русскому двору невозможно было согласиться безъ униженія своего собственнаго достоянства. Относительно же втораго онь замічаеть, что всі ихь тайные переговоры съ Франціей и пр. не удались, ибо конфедераты также возстановлены противъ короля какъ и прежде, а французскій дворъ, утомленный и потерявшій теритніе всявдствіе разстоянія, уклоняется оть этой задачи; онь предлагаеть свои услуги въ случат, если они соединятся съ Россіей и ея союзниками и черезъ то достигнуть возможности умиротворить Польшу и обезпечить свободу и конституцію республики, но въ заключение объясняетъ, что если они будутъ упорствовать въ настоящемъ своемъ образъ дъйствій, они должны винить себя за послъдствія, могущія

conduct, they must blame themselves for the consequences that may happen to the King, the republic in general, and their family in particular.

(Russia, Lord Cathcart. Nº 99.)

#### **M** 18.

## Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, May 11 (22), 1770.

(M 36. Extract.) This court received by the Thursday's post letters from their minister at Venice with accounts, relied upon there as undoubted, of Count Foedor Orloff's having made descents in the Morea and taken possession of Arcadia, Malvoisie, Corinth, and other places of importance in that peninsula, which with the efforts of the inhabitants and the weakness of the Turkish military establishment there, it was imagined, ensured the possession of the whole.

Those accounts add that a body of troops destined to join the grand vizir's army is ordered to march towards the Morea (where they will find the Isthmus fortified and shut against them) and that the grand signior had ordered the captain pacha to go out with such ships as he had, notwithstanding their unfitness, and with gardeners and the husbandmen for sailors.

(Russia. Lord Catheart. M 99.)

произойти отъ того для короля, республики вообще, а ихъ семейства — въ особенности.

## Отъ лорда Каскарть графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) мая 1770 г.

№ 18. (№ 36. Извлеченіе). Дворъ этотъ получиль съ почтой, пришедшей въ четвергъ, письма отъ своего министра изъ Венеція, заключающія извъстія, въ достовърности которыхъ здъсь не сомнъваются, будто бы графъ Оедоръ Орловъ сдълалъ высадку въ Морею и овладътъ Аркадіей, Мальвуззіей, Коринеомъ и другими значительными мъстами этого полуострова, что при усиліяхъ жителей и при слабости находящагося тамъ турецкаго военнаго отряда полагаютъ пріобрътены владъніе надъ встиъ полуостровомъ.

Къ этимъ извъстіямъ прибавляется, что корпусъ войскъ, предназначаемый для соединенія съ арміей великаго визиря, получилъ приказаніе двинуться къ Морен (гдъ они найдутъ перешеекъ укрѣпленнымъ и защищеннымъ отъ нихъ) и что султанъ повелѣлъ капитану-памѣ выступить съ имѣющимися у него кораблями, несмотря на ихъ негодность, и съ матросами, набранными между садовниками и земледѣльцами.

## **№** 19.

# Lord Cathcart to Mr Wroughton at Warsaw.

St. Petersburg, 21 May (1 June), 1770.

(Copy. Extract.) I write this to make you the following very confidential communication. I saw Count Panin last night, who, in the course of conversation, told me, that he was acquainted with your court: that he was sure of your zeal and upright intentions, and that the Empress was convinced of them, and that, from those considerations, and not as a minister, he wished I would put you on your guard against the Princes Czartoriski, lest they should deceive you, as he apprehended they intended to deceive Great Britain, for that he had reason to know they were capable of it, and to believe, that all they now do was only to determine Mr. Choiseul to take his party, and adopt them and the electoress of Saxony as instruments to overset the treaty, and perpetuate the misunderstanding with Russia, which Mr. Choiseul, as yet, hesitates to do. Upon my giving him some idea of what had occurred to them on reading the ostensible part of my answer to you; of their being hurt by the expression in the Empress's letter relative to themselves; and of the doubts they expressed, that she could never treat with them afterwards, and also of what I had said to you on that subject in my last letter, he said, that he did not doubt they would readily give

# Оть лорда Каскарть инстеру Раугонъ (въ Варшавѣ).

С.-Петербургъ, 21-го мая (1-го іюня) 1770 г.

<sup>№ 19. (</sup>Konia. Извлеченіе). Пишу эти строки съ цёлью передать вамъ слёдующія весьма конфиденціальныя свідінія. Вчера вечеромъ я виділь графа Панина, который въ разговоръ со мной сказаль мнъ, что ему извъстенъ вашъ деоръ; что онъ убъжденъ въ вашемъ усердія и прямоть вашихъ намереній и что Императрица тоже увърена въ нихъ и что не какъ министръ, а вслъдствіе наложенныхъ соображеній онъ желаетъ, чтобы я предостерегъ васъ противъ князей Чарторижскихъ, чтобы они не могли обмануть вась такъ, какъ онъ опасается, что они намъреваются обмануть Великобританію, ибо, судя по всему, что онь знаеть объ нихъ, они на то способны, и онъ думаеть, что въ настоящую минуту они употребляють вст усилія съ цълью убъдить Шуазёля принять ихъ и супругу курфирста саксонскаго орудіями для низпроверженія трактата в продолженія несогласій съ Россіей, на что Шуазёль до сихъ поръ не решается. Когда я даль ему некоторое понятіе объ случивнемся съ ними, прочитавъ ему существенную часть моего отвъта вамъ по поводу того, что они оскорблены выраженіемъ письма Императрицы, касающемся до нихъ, а также выраженныхъ ими сомитній на счеть того, что на будущее время она никогда не согласится вести съ ними переговоры и наконецъ упомянулъ о сказанномъ мною вамъ по этому поводу въ моемъ последнемъ письме, онъ сказалъ, что не сомневается, что они охотно откажутся оть вмішательства католической державы, если имъ

up the intervention of a catholic power, if they could overset the treaty without it, and that otherwise, as he believed them to be able and determined, he had no expectation, as long as they had hopes of succeeding with France, that they would give Russia that mark of their sincerity, and of being of the same system of what I had let them know was required. How far the idea is founded, or not, I can, in no degree, presume to judge; but you will plainly perceive, that it is believed here, that they make a property of their nephew, and that he is in danger of becoming a sacrifice to the confidence he reposes in them. It is indeed difficult to conceive his polish majesty can be privy to any negotiation with France in which the House of Saxony takes a part; and I cannot help thinking, that you found him more pliable to your opinion, in the last conversation you mentioned having had with him, than you found his ministers.

Endorsed. In Lord Cathcart's Nº 38 (to the Earl of Rochford, dated, May 21 (June 1), 1770.

(Russia, Lord Cathcart, M 99.)

#### No 20.

# Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, May 28 (June 8) 1770.

(Nº 39. Extract.) On Monday last Count Ivan Chernicheff took his seat at the council-board.

представлялась возможность и безъ того низпровергнуть трактать, а что въ противномъ случат, такъ какъ онъ считаеть ихъ способными и ртшительными, то до ттать порь пока они надъятся на успъхъ съ Франціей, онъ не ожидаеть, чтобы они дали Россіи подобное доказательство своей искренности и преданности системъ, существенныя требованія которой были имъ сообщены мной. Насколько основательна эта мысль, я ни въ какомъ отношеніи не беру на себя ртшить; но вы ясно усмотрите, что здъсь полагають, что они совершенно забрали въ руки своего племянника и что ему угрожаеть опасность сдълаться жертвой своего довтрія къ нимъ. Дъйствительно трудно себт представить, чтобы его польскому величеству были извъстны переговоры съ Франціей, въ которыхъ участвуеть саксонскій домъ, и мить кажется, что въ послъднемъ разговорт вашемъ съ нимъ, о которомъ вы сообщали, вы нашли его болте склоннымъ къ вашему митнію, чтють склонны къ тому его министры.

Приложено къ № 38 отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ 21-го мая (1-го іюня) 1770 года.

#### Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 28-го мая (8-го іюня) 1770 г.

№ 20 (№ 39. Извлеченіе). Въ прошлый понедѣльникъ графъ Иванъ Чернышевъ занялъ свое мѣсто въ совѣтѣ. On Wednesday a courier who had been obliged to perform quarantine arrived from Count Foedor Orloff with letters from the Morea of the 29<sup>th</sup> of March old stile.

The Russian rear admiral with the ships which admiral Spiridoff left at Portsmouth is arrived in the Morea, and Count Alexis Orloff was on board commodore Greig who commanded the squadron left at Leghorne is landed in Epiras and has marched up the country.

It is supposed the revolt of the Greeks will be universal and that they have taken their measures so well and the Turks are every where so unprepared that they will, at least for the present, effect their liberty.

(Russia, Lord Cathcart. M. 99.)

#### No. 21.

#### Lord Catheart to the Barl of Rochford.

St. Petersburg, June 1 (12), 1770.

(Nº 40. Extract.) As to the affairs of Poland, this court believes the troubles there will soon end, of course the court of Warsaw flatters itself that Russia will be tired out, and, in my poor opinion, both are mistaken. If His Polish Majesty and his ministers proceed upon the plan, pointed out by your Lordship to Count Burzinski, I should not apprehend the King

# Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) іюня 1770 г.

№ 21. (№ 40. Извлеченіе). Что касается до польскихъ дѣлъ, дворъ этотъ полагаетъ, что тамошнія несогласія скоро прекратятся, а варшавскій дворъ, конечно, льститъ себя надеждой, что Россія утомится; по моему же скромному разумѣнію, оба они ошибаются. Если его польское величество и министръ его будутъ поступать согласно плану, указанному вами, милордъ, графу Бурзинскому, я не думаю, чтобы ороль прусскій составилъ какое бы то ни было препятствіе, такъ какъ на основа-

Въ среду курьеръ, который долженъ былъ подвергнуться карантину, прітхаль отъ графа Оедора Орлова изъ Морен съ письмами, отъ 29-го марта стар. ст.

Русскій контръ - адмиралъ съ кораблями, оставленными адмираломъ Спиридовымъ въ Портсмутъ, прибылъ въ Морею, а графъ Алексъй Орловъ былъ на кораблъ. Командоръ Грейгъ, командовавшій эскадрой оставленной въ Легориъ, высадился въ Эпиръ и направился внутрь страны.

Полагають, что возстаніе между греками будеть всеобщее и что они такъ хорошо приняли всё нужныя къ тому мёры, а турки вездё до того неприготовлены, что они по крайней мёрё въ настоящую минуту совершать свое освобожденіе.

of Prussia would be a bar in any shape, as I am led to think, by those who I believe know, that his complaisance for this court, his zeal for the true interests of Russia, upon whose prosperity his own security and that of his family so much depend, and his determined wishes for the continuance of the public tranquility, outbalance those other views of interest, which so naturally occurred to Mr Wroughton, as likely to make him desire that the situation of the Polish dissidents should remain uneasy. The reasons why the dissidents of the Saxon party should be averse, is plainly because a Saxon King of Poland is their object, and the continuance of the present troubles, especially if attended with disunion between Russia and the present King (an event too much to be apprehended unless he alters his conduct) are the means to attain it.

(Russia. Lord Cathcart. M 99.)

#### № 22.

## The Earl of Rochford to Lord Cathcart.

Whitehall, 25 August, 1770.

(Nº 17.) Although ever since the interruption of our negotiation I have been turning in my mind every expedient which might enable us to renew the great business of the alliance, mutually wished by the two courts, with

# Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ.

Уайтголь, 25-го августа 1770 г.

№ 22 (№ 17). Хотя со времени перерыва нашихъ переговоровъ я постоянно обдумывалъ средства, могущія дать нашъ возможность возобновить, съ нядеждой на усивхъ, великое дело союза взаямно желаемаго обовми дворами, темъ не менте я

ніи митнія лицъ, знающихъ это, я расположенъ думать, что его уступчивость этому двору, усердіе его къ истиннымъ интересамъ Россіи, отъ благосостоянія которой зависить его собственная безопасность, а также безопасность его семейства и ртшительное его желаніе сохраненія общаго спокойствія берутъ верхъ надъ теми корыстными соображеніями, которыя такъ естественно представились мистеру Раутону, могущими внушить ему желаніе оставить положеніе польскихъ диссидентовъ нертшеннымъ.

Причвна, почему саксонскіе диссиденты противъ этого, состоитъ, очевидно, въ томъ, что итъ цѣль—имъть саксонца польскимъ королемъ, а продолженіе настоящихъ безнорядковъ, особенно если къ нимъ присоединится раздоръ между Россіей и нынѣ царствующимъ королемъ (событіе, котораго слѣдуетъ ожидать, если только онъ неизмѣнитъ своего образа дѣйствій) является средствомъ достигнуть этой цѣли.

hopes of success. I have been obliged to be a long time silent on that head. as from your Excellency's accounts the moment did not seem favourable to induce the court of Petersburg to press its conclusion, or to remove the objections, on the part of Great Britain, which have hitherto obstructed it. The present critical situation of affairs, seems, as Count Panin was aware must some time or other happen, to furnish fresh grounds for getting over the former difficulties. The late suspicious conduct of the Court of Versailles in sending four frigates to the Levant, whilst they have another fleet at hand employ'd in the expedition against Tunis, which cannot be of long duration, the pains they have been all along known to take at the Porte to promote the continuance of the war, the encouragement given by them to the confederates in Poland, together with their endeavours to engage the Court of Vienna in the same cause, and I may add, the well grounded information, that they have views to raise enemies to Russia in every quarter, and particularly to prevail on the republic of Venice to take a part in the Mediterranean, but above all, the late most important discovery (on which your Excellency may depend) that the Duke de Choiseul, has conceived the project of an offensive and defensive alliance between France, and the Porte, comprehending Sweden at least, after France has prepared matters for it by such a treaty between Russia and the Porte, as she hopes

вынужденъ быль долгое время хранить молчаніе касательно этого предмета, такъ какъ, судя по сведеніямъ, сообщеннымъ вашимъ превосходительствомъ, время не явдалось благопріятнымъ для того, чтобы побуждать петербургскій дворь поспішнть заключеніемъ этого вопроса или устранеть те возраженія, которыя до техь поръ затрудияли его со стороны Великобританів. Настоящее критическое положеніе діль, какъ предвидълъ графъ Панинъ, что рано или поздно это случится, по видимому, подаеть новый поводь къ преодольнію прежнихь затрудненій. Подозрительное за последнее время поведение версальского двора, выславшого на востокъ четыре фрегата, несмотря на то, что у него имълся подъ рукой другой флотъ, занятый экспедиціей противъ Туниса, которая не могла быть продолжительна, усилія, какъ извёстно, употребленныя ими при Портъ для продолженія войны, поощреніе, оказанное ими польскимъ конфедератамъ вибстб съ попытками изъ привлечь къ этому делу, вънскій дворъ и, могу прибавить, достовърныя свідінія объ томъ, что они иміли виды повсемъстно возбуждать противъ Россіи враговъ, а въ особенности склонить Венеціанскую республику къ дъйствіямъ на Средиземномъ морт, а болте всего недавно открытое важное обстоятельство (на достовърность котораго ваше превосходительство можете положиться), что герцогь де Шуазель составиль проекть наступательнаго и оборонительнаго союза между Франціей и Портой, со включеніемъ Швецін, после того какъ Франція подготовить къ тому почву носредствомъ тракз между Россіей и Портой, котораго она надъется достигнуть съ помощью ин-

by her intrigues to bring about; all these circumstances, I say, connected with the jealousy that there is reason to think may be raised at Vienna by the scale seeming to preponderate so much in favour of Russia, ought to be powerful inducements to the Empress to conclude an alliance which may be a security for her bringing the present war to an end with safety and honour as well as form for the future a balance against a power, which has shown, that the prosperity of Russia is the object of her secret, if not open attacks, as much as that of Great Britain. On the other hand the explanation received from your Excellency of the judgment formed at St. Petersburg on the acquisitions most desirable for Russia, as well for her own strength and advantage, as to avoid the danger of the tranquillity of Europe being further disturbed, coinciding entirely with the opinion early formed here, furnishes his Majesty with the means of complying in effect with the wishes of the Empress of Russia, at the same time that it is consistent with the uniformity of conduct which he has always observed towards the Ottoman Porte, and adds weight and dignity to his friendship with both those powers, instead of appearing a submission to an erroneous condition.

Your Excellency knows, when the negotiation was begun after the peace for the renewal of an alliance with Russia, the great objection made on our part, was the want of reciprocity, as the court of Petersburg insisted

Вашему превосходительству извъстно, что когда, по заключении мира, были начаты переговоры о возобновлении союза съ Россіей, главное возраженіе, высказанное съ нашей стороны, состояло въ недостаткъ взаимности, ибо петербургскій дворъ настанвалъ на томъ, чтобы война съ Турціей была принята за casus foederis, не

тригь; по моему мивнію всв эти обстоятельства, а также зависть, которая, какъ можно предполагать, будеть возбуждена въ Вънъ значительнымъ неревъсомъ Россіи, должны послужить для Императрицы сильнымъ побужденіемъ къ заключенію союза, который бы даль возможность съ успъхомь и честно окончить настоящую войну, составивъ при этомъ на будущее время перевъсъ противъ державы, показавшей, что благосостояніе Россіи служить предметомъ ся если не явныхъ, то тайныхъ покушеній, также какъ и благосостояніе Великобританіи. Съ другой стороны объясненіе, полученное отъ вашего превосходительства, касательно существующаго въ С.-Петербургъ митиня о пріобрътеннях наиболье желательных для Россіи, какъ въ виду собственнаго усиленія ея и выгодъ, такъ и во избъжаніе опасности отъ дальныйшаго нарушенія спокойствія Европы, вполнъ совпадающаго съ первоначально принятымъ здесь миеніемъ, представляетъ Его Величеству возможность осуществить желанія русской Императрицы, въ тоже время не отступая отъ постояннаго его образа дъйствій относительно Оттоманской Порты и усиливая значеніе и достоинство его дружбы съ объеми этеми державами виъсто того, чтобы имъть видъ подчиненія обременительному условію.

on a Turkish war being made a casus foederis, without offering any stipulation in our favour to counterbalance it. Our desire not to offend the Porte, as an old ally, and connected with us in commerce, came in as a farther consideration, and Russia offered to lessen the objection by stipulating only for money in that case. This failing, Russia offered to take a subsidy from England to Sweden as an equivalent, but as that could not be listened to, and is now out of the question, the Empress has recurred to the Turkish casus foederis, or some new equivalent, being as she alledges, bound in honour to her allies, who have admitted it, to make no treaty without it, or something in lieu of it. I have now therefore the King's commands to instruct your Excellency, to take the earliest opportunity of acquainting Count Panin, that his Majesty is willing for the benefit of Russia to extend the stipulation of the ships of war to be furnished by him according to the project, to their serving in any of the seas of Europe, instead of being confined to the Baltic only, and also, when a treaty shall be concluded between the Empress and the Porte under His mediation, to guarantee such treaty, and that will make it a capital point of His instructions to his ambassador, to press the cession to Russia of Azoph, of the Cuban Tartary, and any acquisitions made by her on that side, together with the navigation of the Black Sea. I apprehend your Excellency will have no difficulty in convin-

предлагая при этомъ никакого условія съ цілью уравновісить вопрось въ нашу пользу. Наше желаніе не оскорблять Порту, какъ древнюю нашу союзницу, связанную съ нами въ торговыхъ отношеніяхъ, составило дальнъйшее соображеніе, и Россія предложила ослабить силу этого возраженія, нам'єнивъ условіе въ смысл'є уплаты въ такомъ случат денежной суммы. Когда это не удалось, Россія предложила принять отъ Англін въ видъ вознагражденія субсидію Швецін, но такъ какъ объ этомъ не могло быть рачи и вопросъ этоть теперь не подлежить разсмотранію, то Императрица снова обратилась въ турецкому casus foederis, или какой либо иной равносильной тому мере, ноо, какъ она объясняетъ, она связана честью по отношенію къ своимъ союзникамъ, согласившимся на то, не заключать никакого трактата безъ этого условія или безъ чего либо иного, восполняющаго недостатокъ этого условія. Посему я пынъ имъю повельніе короля предписать вашему превосходительству воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для того, чтобы сообщить графу Панину, что Его Величество въ видахъ пользы Россіи согласенъ распространить условіе о военныхъ кораблякъ, кои онъ въ силу проекта обяжется выставить въ такомъ смысле, чтобы они могли служить на всякомъ Европейскомъ морт вмъсто того, чтобы ограничиваться однимъ Балтійскимъ, а также при заключеніи между Императрицей и Портой трактата при его посредничествъ король согласенъ гарантировать таковой трактатъ, при чемъ поставить одной изъ главныхъ целей инструкцій своему нослу настанвать на уступкъ Россія Азова, области кубанскихъ татаръ и всъхъ пріобрътеній, сать-

cing the Russian ministers, that his Majesty will in reality yield more, by giving his guarantee, than a bare stipulated succour of money in case of a future Turkish war (the only point insisted upon by Russia which remained an obstacle to the conclusion of the alliance) and that it will always be in his power, by means of his naval force, to make that guarantee an effective one. You will make the court of Petersburg sensible that this offer of the guarantee cannot from its nature be made an article of a present Treaty. and that any suspicion of the favourable views his Majesty entertains for Russia in regard to Azoph, and the Black Sea, might in the present moment tend to defeat the service his Majesty may be of to Russia in treating with the Porte. It must therefore, till the proper time happens for carrying it into execution, rest on His Majesty's honour, which I flatter myself will be looked upon in as sacred a light, as the most formal engagement. His Majesty will on his part expect only the following additions to the plan already offered, which I have reason from your Excellency's dispatches to conclude, will meet with no difficulty, I mean the option of fourteen sail of the line, if required by Great Britain, in lieu of the land forces, and the admission of an attack on His Majesty's territories, or subjects in America, or the East Indies, by any European power, as a casus foederis, the omission of which seems already to be understood at St Petersburg, as putting it in

данныхъ ею на этомъ берегу, а равно мореплавание по Черному морю. Полагаю, что вашему превосходительству не трудно будеть убедить русскихь министровь въ томъ, что Его Величество въ сущности уступить больше выдачей своей гарантін, чъмъ одной лишь уплатой условленной суммы денегь въ случат на будущее время войны съ Турціей (единственный пункть, на которомъ настанвала Россія и который остался препятствіемъ къ заключенію союза), и что будеть всегда въ его власти посредствомъ своей морской силы придать этой гарантін характерь действительный. Вы объясните русскому двору, что это предложение гарантии по свойству своему не можеть составить статьи настоящаго трактата и что всякое подозртніе относительно благопріятных для Россін видовъ Его Величества по поводу Азова и Чернаго моря въ настоящую минуту могуть ослабить ту пользу, которую Его Величестве окажеть Россів, ведя переговоры съ Портой. Поэтому до наступленія удобнаго къ тому времени вопросъ этотъ следуетъ предоставить чести Его Велачества, что я надеюсь будеть принято за ручательство стель же священное, какъ самое форменное обязательство. Съ своей стороны Его Величество разсчитываеть лишь на следующія прибавленія въ уже предложенному плану, которыя, какъ я им'єю поводъ заключить изъ денешъ вашего превосходительства, не встретять затрудненій; я разумево замень сухопутныхъ силь въ случат требованія Великобританіи четырнадцатью линейными кораблями и признаніе нападенія какой бы то ни было европейской державы на владенія Его Величества наи на подданных его въ Америке наи въ Остъ-Индін за

the power of an enemy of Great Britain, to defeat her claim of succours from Russia, by drawing us to be the aggressors in Europe. His Maiestv is led to mention the numbers of 14 sail of the line, as your Excellency in one of your letters particularizes that number, but if it should be thought necessary for equality to reduce it to twelve, as that is the proportion of British ships made to correspond with the twelve thousand men, your Excellency is allowed to consent to it. The precise number of guns and men on board the Russian ships to be furnished at his Majesty's option is left in blank for your Excellency to adjust with the Russian ministry, as we are not thoroughly acquainted with the establishment of their navy. You will be careful however that it be by no means an inferior force to that which his Majesty is bound to furnish in the like case. Upon the whole your Excellency will labour strongly to inculcate, that when his Majesty on every occasion holds the most friendly conduct towards the Empress of Russia, and shows how much he considers her honour and advantage, as connected with his own, it is become highly necessary that he should receive effectual proof that she is equally concerned for the welfare of Great Britain, and that it should now be thoroughly understood in what degree the two crowns are to look upon themselves as linked together by a common interest, in case of future events.

casus foederis, недостатокъ котораго по видимому уже сознается въ Петербургъ, такъ какъ черезъ это врагамъ Великобританія предоставляется возможность нарушить ен право на пособіе со стороны Россія, вынуждая насъ въ нападенію въ Европъ. Его Величество упомянулъ о цифръ 14 линейныхъ кораблей, потому что ваше прево-СХОДИТЕЛЬСТВО ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ВАШИХЪ ЧАСТНЫХЪ ПИСОМЪ НАЗНАЧАЕТЕ ЭТО ЧИСЛО, НО ЕСЛИ БЫ для равенства было признано необходимымъ замънить его 12, ибо таковое количество братанскихъ кораблей признано соотвътствующимъ 12 тысячамъ человъкъ, въ такомъ случат ваше превосходительство уполномочены на то согласиться. Относительно опредъленія числа ружей и людей, имеющихь быть выставленными на русскихь корабляхъ по требованію Его Величества, оставленъ пробіль въ тіхъ видахъ, чтобы ваше превосходительство рёшили этоть вопрось съ русскимъ министерствомъ, такъ какъ намъ неизвъстно подробное состояніе ихъ флота. Вы позаботитесь однако о томъ, чтобы число это ни въ какомъ случат не было меньше того количества силь, которое Его Величество обязань выставить въ подобномъ же случав. Вообще ваше превосходительство приложите все стараніе къ тому, чтобы внушить, что такъ какъ Его Величество при всякомъ удобномъ случат дъйствуетъ самымъ дружелюбнымъ образомъ относительно русской Императрицы и доказываетъ на сколько онъ разсматриваетъ ея честь и выгоду, связанными съ своими собственными, то для него является крайне необходимымъ получить существенное доказательство въ томъ, что она принимаетъ одинаковое участіе въ благосостояніи Великобританія, а также, чтобы было глубоко совнано до какой степени объ державы должны на случай буду-

The copies of the instructions sent by Lord Weymouth to commodore Proby, and of his Lordship's letter to Mr Murray, which I inclose to your Excellency, will show you that proper measures are taking to make his Majesty's neutrality respectable, and to be ready to act with effect, in case he should be forced to depart from it. It is left to your Excellency's discretion to communicate the substance of them to Count Panin, except the ultimate orders of employing force, which the King directs you on no account to discover, being only for your Excellency's private satisfaction, and to show His Majesty's entire confidence in you, I do not doubt it will occur to you, that the knowledge of the utmost extent of the King's orders, might be a temptation to the court of Petersburg to relax from that circumspection, which his Majesty wishes by all means to be observed by them, in regard to giving any manner of offence to any of the neutral powers.

I have by his Majesty's commands, in order not to lose a moment's time in bringing an affair of such importance to its conclusion, sent you your full powers to sign the Treaty, in doing which, your Excellency is expected to adhere strictly to the project with alterations laid down in the paper inclosed.

Endorsed. By Hinde.

(Russia, Lord Cathcart Ne 100.)

щихъ событій разсматривать себя связанными другъ съ другомъ взаимнымъ интересомъ.

Копін съ инструкцій, посланныхъ лордомъ Уаймоутъ командору «Проби» и съ письма его къ мистеру Муррей, которыя при семъ посылаю вашему превосходительству, покажутъ вамъ, что подобающія мѣры клонятся къ тому, чтобы придать значеніе нейтралитету Его Величества, а въ случаѣ если бы онъ былъ вынужденъ отступить отъ него, то дать ему средство дѣйствовать съ существенной пользой. Осторожности вашего превосходительства предоставляется сообщить сущность этихъ мѣръ графу Павину кромѣ крайняго приказанія употребить силу, о чемъ король предписываеть вамъ ни въ какомъ случаѣ не передавать, такъ какъ это сообщается ляшь для частнаго свѣдѣнія вашего превосходительства и въ доказательство полнаго довѣрія къ вамъ короля. Я не сомнѣваюсь, что вы усмотрите, что знаніе крайнихъ размѣровъ повелѣній короля могло бы соблазнить петербургскій дворъ къ ослабленію той осмотрительности, которую Его Величество желалъ бы, чтобы они наблюдали по поводу того, чтобы не нанести оскорбленія ни одной изъ нейтральныхъ державъ.

Имъя въ виду не терять ни минуты при заключении столь важнаго дъла, я, по повелънію Его Величества, посылаю вамъ уполномочіе для подписанія трактата, при чемъ ваше превосходительство будете строго держаться проекта съ измъненіями, изложенными въ прилагаемой бумагъ.

Надписано: Гинде.

#### **M** 23.

#### The Earl of Rochford to H. E. Lord Cathcart.

Whitehall, 25 August, 1770.

(Nº 18. Separate. Extract.) I am sorry to find the negotiation regarding Poland wear so unfavourable an aspect. Your Excellency's reflexions are very just, that it now lies on the court of Warsaw to explain clearly what modifications they desire in the privileges of the dissidents, and to produce the mission which is to be the basis of the pacification, the necessity of both which I have long since inculcated to them through Mr Wroughton. It is true they continually alledge a prohibition laid by Russia on the dissidents from speaking out, which it is not easy to believe after the gracious declarations of the Empress, and of which indeed they have given no proof. Your Excellency will however continue as far as in your power to conciliate.

Endorsed. By Hinde.

(Russia. Lord Cathcart. & 100.)

# № 24.

# Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, July 20 (31), 1770.

(M 51. Extract.) I have only time to acquaint your Lordship that I

# Отъ графа Ромфоръ дорду Каскартъ.

Уайтголь, 25-го августа 1770 г.

№ 23 (№ 18 отдельно. Извлеченіе). Мить весьма жаль видеть, что переговоры относительно Польши приняли столь неблагопріятный обороть. Размышленія вашего превосходительства весьма верны: теперь варшавскому двору предстоить подробно объяснить, какихъ измененій желають они въ привиллегіяхъ диссидентовъ, и предъявить братству основаніе умиротворенія, необходимость каковыхъ мёръ я давно уже доказываль имъ чрезъ посредство мистере Раутона. Правда, они постоянно ссылаются на то, что Россія запрещаеть диссидентамъ высказываться, чему не легко новерить после милостивыхъ объявленій Императрицы и чему впрочемъ они не представили никакого доказательства. Ваше превосходительство темъ не менёе будете продолжать, на сколько отъ васъ зависить, соглащать.

Надписано: Гинде.

## Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 20-го (81-го) іюля 1770 г.

№ 24. (№ 51. Извлеченіе). Им'єю лишь время сообщить вамъ, милордъ, что я

had the honour, together with the other forreign ministers to attend the Empress to day at the Casan church where her Majesty assisted at a Te Deum for a victory obtained by General Roumanzoff on the 7 (18) at Larga on the Pruth about 120 versts or 70 miles from the Danube behind which the grand vizir was then encamped.

The few particulars yet known are these. After several skirmishes upon the two preceding days the Russians attacked the Turkish army amounting to 80,000 men including Tartars strongly entrenched and commanded by the Khan of Tartary and three pashas of the first reputation: the action lasted upwards of three hours with great obstinacy when victory declared for the Russians, who put their enemy to flight and remained masters of their camp, cannons, baggage and provisions. The Te Deum was performed in the tent of the Khan, from whence General Roumanzoff's short letter was dated. The detail is hourly expected, in the mean while I am assured the Russians have lost surprizingly few men, and hardly any officers.

I understand general Bauer has on every occasion distinguished himself and is perfectly possessed of the confidence of his general, and of the affections of the officers and soldiers.

It is difficult to say what effects this blow may produce: the debris of the vanquished army can hardly be supposed to remain, in want of every

вийсть съ прочими вностранными министрами имъль честь сопровождать сегедна Императрицу въ Казанскую церковь, где Ея Величество присутствовала при молебит по случаю побъды, одержанной генераломъ Румянцовымъ 7-го (18-го) при Ларгъ, на Прутъ, около 120 верстъ или 70 миль отъ Дуная, за которымъ въ то время стоялъ лагеремъ великій визирь.

Немногія уже извістныя подробности заключаются въ слідующемъ. Послів ніскольких стычекъ, происходивших въ оба предшествующіе для, русскіе напали на турецкую армію, простиравшуюся до 80,000 человінь, включая въ это число татарь, окруженных сильными траншеями и состоявших подъ начальствомъ татарскаго хана и трехъ пашей, пользовавшихся наибольшей навістностью. Діло продолжалось съ величайшимъ упорствомъ болів трехъ часовъ, послів чего побіда осталась на стороні русскихъ, обратившихъ непріятеля въ бітство и овладівшихъ его лагеремъ, орудінин, обозомъ и провіантомъ; быль отслуженъ молебень въ палаткі хана, откуда и отправлено краткое письмо генерала Румянцова. Теперь ежечасно ожидмоть подробностей, а покуда мніз говорили, что русскіе потеряли удивительно мало людей и почти на одного офицера.

Я слышалъ, что генералъ Бауеръ отличался при всякомъ случат и вполнт обладаетъ довтрісиъ своего генерала и привазанностью офицеровъ и солдать.

Трудно опредълить какія последствія можеть иметь этоть ударь; нельзя иредполагать, чтобы остатки побежденной армін, терпя недостатокь во всемь, остались thing as they are in Bessarabia nor can they continue in any accessible place on this side the Danube, and if they cross the bridge they will carry consternation into the grand visir's camp which is reckoned not numerous and very mutinous.

Another circumstance of importance to be attended to is, that every Turkish, and I believe Tartar soldier is free after a battle to go home, and it is not probable those who have met with this check will be prevailed with not to make use of the privilege, as it is said the whole army has double pay so unvilling are they to serve.

My last letters from Constantinople says the grand vizir already despaired of being able to govern his troops, and in that state with this aggravation it is difficult to suppose he will cross the Danube, or if he does that he should not meet with the fate of the Khan of Tartary or a worse disaster.

But I will not trouble your Lordship with my speculations for it is impossible to guess how the Turks will reason either in the cabinet or the field.

Upon the whole I believe your Lordship will be of opinion from the reports you will have received from Constantinople, that this defeat must produce strange effects there, as the Turks have every where a losing

въ Бессарабін или чтобы они продолжали путь въ какое-либо доступное мъсто по сю сторону Дуная; а если они перейдуть черезъ мость, они внесуть смятеніе въ лагерь великаго визиря, который, какъ извъстно, не многочисленъ и весьма не покоренъ.

Другое важное обстоятельство, на которое следуеть обратить вниманіе, состоить въ томъ, что всякій турецкій и, я полагаю, татарскій солдать имееть право после сраженія возвращаться домой и не вероятно, чтобы те, которые испытали эту неудачу, согласились не воспользоваться этой привилегіей, такъ какъ говорять, что вся армія получаеть двойное жалованье, до того неохотно они служать.

Последнія письма, полученныя мной изъ Константинополя, передають, что великій визирь уже отчанвался въ томъ, чтобы имёть возможность управлять своимъ войскомъ, а въ такомъ положеніи и въ виду этого усложненія трудно предполагать, чтобы онъ перешелъ черезъ Дунай или если и перейдеть, то чтобы онъ избежаль участи татарскаго хана или еще худшаго бедствія.

Но я не буду утомлять васъ, милордъ, своими догадками, потому что не возможно угадать чты окончатся разсужденія турокъ какъ въ кабинетт, такъ и на полт битвы.

Вообще я полагаю, что на основанія сведеній, полученных вами изъ Константинополя, вы, милордъ, согласитесь съ темъ, что это пораженіе должно иметь тамъ сильное влінніе, такъ какъ турки везде встречають неудачи; а быть побежденными

game, and to be beat in so signal a manner so near the Danube must occasion serious reflections even to those, who do not look forward to remote consequences.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

#### Nº 25.

#### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, July 23 (August 3), 1770.

(Private. Extract.) I have the honour to acquaint your Lordship that yesterday Lady Cathcart and I made use of their Majesty's most gracious permission to represent their royal persons as sponsors at the baptism of our child.

Madame de Woronzoff represented her sovereign and Count Panin the Grand Duke whom, as I found it is customary here to have more godfathers than usual in England, I had asked to do me the honour to stand with the King, assuring him his Majesty had expressed a particular approbation upon knowing that in case of two, his Imperial Highness was to be one.

I cannot sufficiently express to your Lordship the gracious manner in which the Empress has interested herself in the welfare of Lady Cathcart and her child or the kindness with which Count Panin and indeed all her

такимъ образомъ и столь близко къ Дунаю должно вызвать серьезныя размышленія даже въ тёхъ, кто не обращаеть вниманія на отдаленныя послёдствія.

# Отъ лорда Каскарть графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 23-го іюля (3-го августа) 1770 г.

№ 25. (Частное извлеченіе). Честь имѣю сообщить вамъ, милордъ, что вчера леди Каскартъ и я воспользовались всемилостивѣйшимъ нозволеніемъ Ихъ Величествъ имѣть представителей ихъ царствующихъ особъ въ качествѣ воспріемниковъ при крещеніи нашего ребенка.

Госножа Воронцова служила представительницей своей Государыни, а графъ Панинъ заміняль Великаго Князя, котораго я, по здішнему обычаю иміть большее число крестных отцевь чімь въ Англіи, просиль сділать ині честь быть воспріемникомъ вмістії съ королемь, увітривъ его, что Его Величество выразиль особенное одобреніе, узнавъ, что въ случай двоихъ воспріемниковъ, однимъ изъ нихъ будеть Его Императорское Высочество.

Не могу достаточно передать вамъ, милордъ, милостивое участіе, принятое Императрицей въ состояніи здоровья леди Каскартъ и ребенка, и ту доброту, съ кото-

court have seconded her in these distinctions with which she has been pleased to honour us on this occasion.

It is usual for the Empress to leave with the mother some memorial for the child of the honour done at it's baptism, and Madame Woronzoff gave Lady Cathcart from her Imperial Majesty for that purpose a most magnificent diamond aigrette, and Count Panin from the Grand Duke another of less, but of very considerable value.

I am no judge of jewels but upon comparing these presents with the diamonds I received from the French King which Monsieur de Puisieulx told me were equal to what were given to ambassadors, I should imagine those of the Empress's to be double the value of the others which do not appear to me equal to those of the aigrette given by the Grand Duke.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

#### № 26.

## Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, July 30 (August 10), 1770.

(M. 53. Extract.) I had this evening a letter from general Bauer of the 9<sup>th</sup> dated at Granize not above forty versts from the Danube. He speaks with great commendation of the bravery and ardour of the Russian troops

Императрица имъетъ обычай оставлять матери какой-нибудь предметъ на память ребенку о чести, сдъланной при его крещеніи, и потому госпожа Воронцова передала леди Каскартъ отъ имени Ея Императорскаго Величества великольпный брилліантовый фермуаръ, а графъ Панинъ отъ имени Великаго Князя передалъ другой фермуаръ, хотя и меньшій по сравненію, однако весьма значительной цънности.

Я не знатокъ въ драгоцънныхъ камняхъ, но, сравнивая эти подарки съ брилліантами, полученными мною отъ французскаго короля, которые, какъ сказалъ мит господниъ де-Пюнзіё, были равны съ брилліантами, данными посламъ; я полагаю, что брилліанты Императрицы имъютъ двойную цънность противъ тъхъ, по митнію моему, немогущихъ сравниться и съ фермуаромъ, подареннымъ Великимъ Княземъ.

# оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 80-го іюля (10-го августа) 1770 г.

№ 26. (№ 53. Извлеченіе). Сегодня вечеромъ я получилъ письмо отъ генерала Бауера, отъ 9-го числа, написанное изъ Граница, въ сорока верстахъ отъ Дуная; онъ говоритъ съ величайшей похвалой объ храбрости и усердіи русскихъ войскъ, и дъй-

рой графъ Панинъ и вст придворныя лица содъйствовали ей въ тъхъ отличіяхъ, конми ей угодно было почтить насъ при этомъ случат.

and indeed they have given signal instances of those qualities and of a perseverance not to be conquered, against an enemy more formidable than Turks or Tartars as the prussians can witness.

The Empress has created General Roumanzoff a Knight of Saint George of the first class, and he is as yet the only one: general Bauer and three or four more are made knights of the second, and I understand a good many others are received into the two lower classes.

This order so given must be a real encouragement to military merit, and if I remember right the emolument it carries amounts in all to £8,000 a year, which the Empress has set apart for that purpose: a very noble benefection and very useful in a service where the establishment is so low with respect to pay, and the expences officers are exposed to are so high.

(Russia. Lord Cathcart. M 100.)

#### No 27.

## Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, August 3 (14), 1770.

(Nº 54. Extract.) This court has no accounts from the Morea or Archipelago, but on Sunday night arrived a brigadier from General Roumanzoff with accounts that on the 21<sup>th</sup> he had attacked the Ottoman army com-

## Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 3-го (14-го) августа 1770 г.

№ 27. (№ 54. Извлеченіе). Дворъ этотъ не имбеть извъстій изъ Морен вли Архипелага, но въ воскресенье вечеромъ прибыль бригадиръ, присланный генераломъ Румян-

ствительно они блестящимъ образомъ заявили эти качества и непреодолимую стойкость, сражаясь съ врагомъ болъе значительнымъ чъмъ турки и татары, о чемъ могутъ засвидътельствовать пруссаки.

Императрица пожаловала генерала Румянцова кавалеромъ Св. Георгія первой степени и до сихъ поръ этотъ орденъ полученъ имъ однимъ; генералъ Бауеръ и еще три или четыре человъка пожалованы кавалерами второй степени того же ордена, и, какъ слышно, многія лица получили ордена низмихъ степеней.

Орденъ этотъ, будучи пожалованъ такимъ образомъ, долженъ служить дъйствительнымъ поощреніемъ военному достоинству и, если не ошибаюсь, пенсіи, сопряженныя съ нимъ, простираются общимъ числомъ до 8,000 ф. ст. въ годъ, которые Императрица отложила для этой цёли; благодвяніе великодушное и весьма полезное на службъ, гдъ установленное жалованье такъ незначительно, а расходы, необходимые для офицеровъ, такъ многочисленны.

manded by the grand vizir in an entranched camp within twenty five versts of the Danube (which river they crossed a few days before by order of the Sultan, upon the faith of his astrologers who had foretold that if they pass upon a certain day they would be successful) that the engagement lasted from six in the morning till three in the afternoon, that the Turks then gave way, and left the Russians masters of the camp, tents, baggages, provisions and all the artillery amongst which are 130 pieces of large cannons in good order.

This army is said to have consisted of 150,000 men, 36,000 of whom were jannissaries and was commanded by the grand vizir, the grand master of the artillery, eight pashas and the Aga of the jannissaries.

The Khan of Tartary with his corps was detached in the intention of falling upon the rear of the Russians and their baggages, but was repulsed by a Russian detachment.

The Russians have lost no general or officer of note, very few men, and only a captain subaltern killed and wounded.

The brigadier Ozeroff since made major general and commander of the order of Saint George says he imagines he saw about 5,000 Turks who were slain.

The pursuit was ordered and it was not known whether the bridge of

цовымъ съ извъстіемъ, что 21-го числа онъ напаль на турецкую армію, расположенную, подъ начальствомъ великаго визиря, въ укръщенномъ лагеръ, въ двадцати пяти верстахъ разстоянія отъ Дуная, (черезъ который они перешли нъсколько дней передъ тъмъ по приказанію султана, повърнявшаго астрологамъ, предсказавшимъ, что войско его побъдитъ, если только переправится черезъ Дунай въ извъстный день) что сраженіе продолжалось отъ шести часовъ утра до трехъ часовъ пополудни, послъ чего Турки отступили, оставивъ русскимъ весь свой лагерь, палатки, обозъ, провіантъ и всю артиллерію, между которой оказалось 130 пушекъ большаго калибра и въ совершенной исправности.

Говорять, что армія эта состояда изъ 150,000 человікь, въ томъ числі 36,000 янычарь и находилась подъ начальствомъ великаго визиря, главнокомандующаго артиллеріей, восьми пашей и аги янычаровъ.

Татарскій ханъ со своимъ корпусомъ быль отділень въ намітреніи напасть на русскій арьергардь и на обозъ, но его отброснять одинь изъ русскихъ отрядовъ.

Русскіе не потеряли убитыми и ранеными ни одного генерала или офицера высшихъ чиновъ, весьма не многихъ солдатъ и только одного капитана.

Бригадиръ Озеровъ, нынъ пожалованный генералъ-маіоромъ и кавалеромъ ордена Св. Георгія, говоритъ, что онъ, какъ полагаетъ, видълъ до 5,000 турокъ убитыхъ.

Было предписано преследовать непріятеля, но было неизвестно въ порядке ли

Isaaci was in order, or whether the Turks had not past upon radeaux, in which case there will have been confusion and loss in repassing.

At any rate after this blow the grand signior may get new astrologers and a new vizir, but he will have difficulty to get a new army this campaign, and without that General Ronmanzoff will have little farther molestation.

Te Deum was celebrated yesterday at the Casan church the Empress was present and the foreign ministers had the honour to pay their compliments to her Imperial Majesty on the occasion.

P. S. Since writing I am informed the Empress has sent General Roumanzoff a marshal's staff, and made him a present of an estate of 5,000 slaves, worth £ 2,000 per annum.

It is thought that upon the news of this event Bender and Ibrailoff will surrender: the possession of the latter will secure every thing on this side the Danube to the Russians, for the remainder of the war, as the Turks could not take it in two months, if properly garnisoned and could not leave it behind them.

The Russians attacked the Turks in five squares: with cavarly in the centre: their artillery must have done great execution, and that of the

мость подъ Исакчей или не перешли ли турки на плотахъ, въ каковомъ случат при обратномъ переходт они должны были понести потерю и подвергнуться безпорядку.

Какъ бы то ни было послъ такого удара султанъ можетъ избрать новыхъ астрологовъ и новаго великаго визиря, но ему будетъ трудно получить въ этотъ же походъ новую армію, а безъ этого генералу Румянцову предстоитъ не много затрудненій.

Вчера въ Казанскомъ соборѣ былъ отслуженъ молебенъ въ присутствіи Императрицы, и иностранные министры имѣли честь поздравлять Ея Императорское Величество съ этимъ событіемъ.

Р. S. Съ тъхъ поръ какъ я написалъ это письмо, я узналъ, что Императрица послала генералу Румянцову фельдиаршальскій жезлъ и подарила ему имъніе съ 5,000 душъ, приносящее до 2,000 ф. ст. ежегоднаго дохода.

Полагають, что при получении извъстий объ этомъ событии Бендеры и Ибранловъ сдадутся: обладание послъднимъ обезпечить России на остальное время войны всю страну по сю сторону Дуная, такъ какъ турки не могли бы овладъть имъ въ предолжении двухъ мъсяцевъ, если бы онъ былъ снабженъ хорошимъ гарнизономъ, и не могутъ оставить его за собой.

Русскіе напали на турокъ пятью отрядами съ кавалеріей въцентръ. Ихъ артиллерія должна была чрезвычайно отличаться, между тъмъ какъ турецкая дъйствоTurks been very ill served, which is the only way of accounting for the very uncommon difference betwixt the loss of the two armies.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

### **M** 28.

## The Earl of Rochford to Lord Cathcart.

Whitehall, 14 September, 1770.

(№ 20. Extract.) It will be worth your Excellency's attention, in case You should find His Majesty's renewal of the negotiation of the Treaty attributed to the great successes of Russia, to make it clear from dates, that those proposals were dispatched before the news of the decisive victories by sea and land were received, and it will be still more so, in case (when the affair of Falkland Islands comes to be known), the court of Petersburg shall construe the prospect of an approaching war with Spain to have influenced his Majesty, whereas that intelligence was communicated by the Spanish ambassador only on the 30th of August.

(Russia. Lord Cathcart. № 100.)

#### **No.** 29.

# Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, August 10 (21), 1770.

(№ 55. Extract.) . . . . . As to the affairs of Poland, Count Panin has

вала весьма плохо, что составляеть единственный способъ объяснить необычайную разницу между потерей обонхъ войскъ.

# Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ.

Уайтголь, 14-го сентября 1770 г.

№ 28. (№ 20. Извлеченіе). Въ случать если бы вы замътили, что возобновленіе Его Величествомъ переговоровъ о трактатъ приписывается значительнымъ успъхамъ Россіи, вашему превосходительству слъдуеть обратить вниманіе на то, чтобы съ помощью чиселъ объяснить, что настоящія предложенія были высланы прежде полученія извъстія объ ръшительныхъ побъдахъ на морт и на сушт, а особенно будеть заслуживать ваше вниманіе то обстоятельство, если когда станетъ извъстно дтло объ Фалкландскихъ островахъ: Петербургскій дворъ заключить изъ этого, что на Его Величество повліяло приближеніе войны съ Испаніей, между тъпъ какъ извъстіе это было сообщено Испанскимъ посломъ не ранте 30-го августа.

## Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 10-го (21-го августа) 1770 г..

№ 29. (№ 55. Извлеченіе). Что касается до польскихъ дълъ, графъ Панинъ

desired leave to delay his answer, till he has had a return to some letters sent by the Empress to Warsaw.

I believe I may assure your Lordship that the intention here goes on, and not the less warmly for the late success. I likewise flatter myself the orders gone to the army in Poland are more moderate, especially as far as the properties of the Princes Czartoriski are concerned, though the ideas entertained of this minister, and indeed of the whole nation is as unfavourable and unpromising as ever. All accounts from general Weimarn conspire to make Count Panin continue to believe that there is a fixed plan to amuse this court and ours, and the distress of the nation is obvious from the following circumstance.

A number of the magnates offered the crown to the Emperor for Duke Albert of Saxony, and the other day, the elder Solkoffski a man of great consideration from every reason, went to Berlin and offered it to the King of Prussia, for one of his brothers, praying him to put himself at the head of the republic, and bring about an abolition of all the dissident's privileges. This proposal was met with a very short answer from his Prussian Majesty, who sent an account of it hither on Sunday, of which my friend confidentially informed me yesterday, and added that this embroiled state of things (every man setting up for himself, and offering the crown to whom

проснать позволеніе отложить свой отвіть до полученія имъ отвіта на нісколько писемъ, посланныхъ Императрицей въ Варшаву.

Мить кажется, я могу увършть васъ, милорать, въ томъ, что здёсь остаются върны тому же намъренію и что жарь его не остыль подъ вліяніемъ недавняго успъха. Я также льшу себя вадеждой, что приказанія, отправленныя польской армія, болье умъренны, осебенно насколько дёло касается имъній князей Чарторижскихъ, хотя утвердившееся здёсь митьніе какъ объ этомъ министръ, такъ и обо всей націи вообще по прежнему неблагопріятно и не объщаеть ничего хорошаго. Вст навъстія, сообщаемыя генераломъ Веймарномъ, содъйствують тому, чтобы поддерживать въ графъ Панинть мысль, будто бы существуеть опредъленный планъ для занятія этого и нашего дворовъ, а между тъмъ бъдствія народа усиливаются слъдующимъ обстоятельствомъ.

Нъкоторые магнаты предлагали корону императору для Альберта, герцога саксонскаго, а на следующій день старшій Сулковскій, человекъ пользующійся по многимъ причинамъ общимъ уваженіемъ, отправился въ Берлинъ и предложилъ ее королю прусскому для одного изъ его братьевъ, прося его стать во главу республики и объявить уничтоженіе всёхъ привилегій диссидентовъ. На это предложеніе последоваль весьма краткій ответь его прусскаго величества, который былъ сообщенъ имъ сюда въ воскресенье, объ чемъ мой другъ конфиденціальнымъ образомъ уведомиль меня вчера, прибавивъ, что столь запутанныя обстоятельства (когда кажhe pleased,) had obliged Count Panin to send a courier, to ask general Weimarn some questions, before he would determine the mode of proceding.

I am confidentially told, he thinks of manifestos, instead of declarations desired, as seemingly more spontaneous and lose the effect of a concert or negotiation with the Princes Czartoriski, but nothing is fixed. He has every sort of good advice from Mr Saldern, both with regard to moderation and acceleration, which he recommends for one strong reason amongst others; that in the Treaty with the Porte, there may be no question of Poland, which must happen if things are not previously adjusted.

It is a pity to think, that all now he has noted to be done for this object, might have been done had the Princes Czartoriski pleased, in the end of the year 1768, and two years calamities saved. Your Lordship will observe, that pains are taken to endeavour to disunite the King of Prussia from this court, both by the Empreror, and those who prompted Mr Solkoffski, and that the idea seems to be considered as not impracticable: how far it will turn out so, time must show. There is no courier yet arrived from the army upon the Danube, with the detail of the late victory. A pestilential fever is in Bender, which may produce bad consequences when the town is taken.

дый рёшаль дёло по своему и предлагаль корону кому вздумается) вынудили графа Панина отправить курьера съ тёмъ, чтобы предложить генералу Веймарну нёсколько вопросовъ прежде чёмъ принять какое-либо рёшеніе, касательно предстоящаго образа дёйствій.

Мнт конфиденціально передавали, что онъ помышляєть о манифестт витего желаемых декларацій, какъ объ мтрт, по видимому, болте быстрой, при чемъ утратились бы послідствія соглашенія или переговоровъ съ князьями Чарторижскими, но ничего еще не ртшено. Онъ получаєть всикаго рода полезные совтты отъ Сальдерна, какъ относительно умтренности, такъ и относительно поситыности, на которой онъ настанваеть, въ виду весьма уважительной причины, а именно: чтобы при заключеніи трактата съ Портой уже не было ртчи о Польшт, что должно произойти въ случат, если до ттхт поръ дтло это не будеть ртшено.

Весьма жаль подумать, что все, что онъ предполагаеть теперь дёлать въ видахъ достиженія этой цёли, могло бы быть сдёлано, если бы только то было угодно князьямъ Чарторижскимъ въ концѣ 1768 г. и такимъ образомъ можно было избёжать двухътътнихъ бёдствій. Вы замётите, милордъ, что какъ Императоръ, такъ и лица, научающія Сулковскаго, стараются разъединить короля прусскаго съ этимъ дворомъ и что мысль эту разсматривають не невозможной къ выполненію, время покажетъ, насколько митніе это справедливо. Отъ дунайской арміи еще не было курьера съ подробностями о послёдней побёдѣ. Въ Бендерахъ появилась злокачественная горячка, что можетъ вызвать гибельныя послёдствія по взатім города.

By the last accounts from general Panin his first parallel was 400 toises from the place, and he was going on with the second at the distance of 150, without having been much disturbed.

P. S. Since writing I am informed that a courier arrived last night, and another to day from Count Roumanzoff: it is said they not only brought the details of the victory of the 21<sup>st</sup> but accounts, that general Bauer had taken 1,500 jannissaries in an entrenchment near the mouth of the Pruth, with twenty pieces of cannon and a very considerable booty; that part of (the name torn out) Issacci... was in the possession of the Russians and the bridge broken up, the Turks having past in boats upon radeaux.

It is likewise said that a very considerabable number of Tartars are so situated as to make it necessary for them to capitulate, but for these particulars I must refer your Lordship to Monsieur Pouschkin's accounts.

(Russia. Lord Cathcart. № 100.)

### № 30.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, August 13 (24), 1770.

(Nº 56. Extracts.) The last accounts from Mareshal Roumanzoff were of the 24<sup>th</sup> and from Count Panin of the 31<sup>st</sup>.

The first acquaint this court of the success of Prince Repnin against

Говорять также, что значительное число татаръ находятся въ такомъ положения, что капитуляція для нихъ неизбъжна, но относительно этихъ подробностей вы, милордъ, должны обратиться къ отчетамъ Пушкина.

# Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 18 (24) августа, 1770 г.

№ 30. (№ 56. Извлеченіе.) Посліднія извістія отъ фельдмаршала Румянцова были отъ 24-го, а отъ графа Панина отъ 31-го числа.

Первый изъ нихъ сообщаеть здешнему двору объ успехе князя Репнина при

По последнимъ извъстіямъ, полученнымъ отъ генерала Панина, его первая параллель составляла 400 саженъ отъ города и онъ приступалъ ко второй, на разстояніи 150 саженъ не потерпъвъ значительной потери.

Р. S. Съ тъхъ поръ какъ я началъ письмо я узналъ, что отъ графа Румянцова вчера вечеромъ прибылъ одинъ курьеръ, а сегодня другой; говорятъ, что они привезли не только подробности о побъдъ 21-го числа, но также навъстіе объ томъ, что генералъ Бауеръ взялъ въ плънъ 1500 янычаръ въ укръпленіи, близъ устья Прута, при чемъ взято двадцать пушекъ и весьма значительная добыча, что Исаакчи (часть слова вырвана) уже во власти Русскихъ и мостъ сломанъ, а турки переправились въ лодкахъ и на плотахъ.

Ismael, and of general Bauer against that part of Isaacci which is on this side the Danube.

The latter has gained an immense booty, has taken 1,500 jannissaries, and I believe been the occasion of the loss of a great many lives from the precipitation with which the latter divisions of Turks were obliged to pass the Danube.

The former has secured 10 or 12 thousand oxen for the use of the army, and detachments are sent to possess themselves of the provisions at Kilia Nova and at Belgorode before they are embarked on the Black Sea for the use of the Turks.

If Marshal Roumanzoff can get bread he will certainly not want other provisions, and a great deal may be trusted to his own abilities and to those of his quarter master general, major general Bauer in that difficulty.

The Turks themselves seemed a little apprehensive with respect to that material article, but they are not patterns of foresight or of military economy, and I believe much may be expected from the merchants of Ismael and their correspondents.

General Panin (who has bread to the first of October) on the 11<sup>th</sup> day of his trenches was conducting his third parallel, and had repulsed a vigorous sortie: 150 Turks had thrawn themselves into his works but none came out alive.

Изманят и объ дъйствіяхъ генерала Бауера противъ той части Исаакчи, которая расположена по сю сторону Дуная.

Сей послъдній овладъль огромной добычей и взяль въ плънъ 1500 янычарь, при чемъ, я полагаю, весьма многіе поплатились жизнью за ту поситимность, съ которой послъднія турецкія дивизіи принуждены были переправляться черезъ Дунай.

Князь Репнинъ захватилъ отъ 10 до 12 тысячъ быковъ для продовольствія армін, и посланы отряды съ тімъ, чтобы овладіть запасами въ Новой Килів и въ Білгороді, прежде чімъ ихъ нагрузять для отправки на Черное море къ турецкому войску.

Если фельдмаршалу Румянцову удастся достать хліба, онъ, конечно, не будеть нуждаться въ прочихъ припасахъ и можно вполит ожидать отъ его собственныхъ способностей и отъ способностей его генералъ-квартирмейстера, генералъ-маіора Бауера, разръшенія этого затрудненія.

Турки, какъ кажется, сами интенть опасенія касательно этого существеннаго вопроса, но ихъ предусмотрительность и военная экономія далеко не примърны и я полагаю, что они многаго ожидають отъ Измаильскихъ купцовъ и ихъ корреспонтовъ.

Генералъ Панинъ (который имъетъ хлъбный запасъ до 1-го октября) на одинятый день работы на траншеяхъ проводилъ третью парадлель и оттолкнулъ Prince Henry of Prussia, who is at Stockholm, has asked leave to come hither, and I can now tell your Lordship what I before suspected, that it is for his reception that the Chancellor's house is repaired, and furnished, as a friend of mine this morning, according to his promise, informed me: the Emperor's answer, and the Empress Queen's to the King of Prussia's message was as follow; "We are accustomed to give the "due faith to His Prussian Majesty's assurances, and on this occasion, "will not suspect he has any intention to possess himself of the territory of "Dantzick, but only to punish the Town for having given him offence".

(Russia. Lord Cathcart. № 100.)

#### **No.** 31.

### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, August 24 (September 4), 1770.

(Nº 58. Extract.) I have a letter from an engineer in the trenches before Bender of the 9th instant the 20th day of the siege.

The latest received here are of the 11th and a courier is hourly expected.

The garrison is numerous and determined: the sallies have been frequent and strong, but the Russians had advanced so near and their mines

# Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 24 августа (4 сентября) 1770 г.

№ 31. (№ 58. Извлеченіе.) Я получиль письмо отъ инженера, работающаго на траншемув подъ Бендерами, написанное 9-го числа, т. е. на двадцатый день осады.

Последнія навестія, полученныя адесь, были отъ 11-го, и ежечасно ожидають прибытія курьера.

Гарикзонъ многочисленъ и ръшителенъ: выдазки были весьма часты и сильны,

сильную вылазку: 150 турокъ напали на его работы, но ни одинъ изъ нихъ не остался живъ.

Принцъ Гейнрихъ прусскій, находящійся въ Стокгольмѣ, просиль позволенія прибыть сюда, и теперь я могу подтвердить вамъ, милордъ, то, что я уже подозрѣвалъ, что домъ канцлера передѣлывають и меблирують именно въ виду его пріѣзда, объ чемъ, согласно съ дяннымъ мнѣ объщаніемъ, одинъ изъ монхъ пріятелей увѣдомиль меня сегодня утромъ. Отвѣтъ императора и императрицы королевы на посланіе короля прусскаго заключался въ слѣдующемъ: «Мы привыкли относиться съ «должнымъ довѣріемъ къ словамъ его прусскаго величества и при этомъ случаѣ «не станемъ подозрѣвать его въ намѣреніи овладѣть Данцигской территоріей, а при«пишемъ ему единственно желаніе наказать городъ за нанесенное ему оскорб«леніе».

were in such forwardness that it was believed the town could hold out but a very few days after the last accounts came away.

In the mean while this court had the pleasure of learning from general Panin that the three hords of Bessarabian Tartars surrendered to him.

I believe it is expected that those of Crim Tartary will follow their example.

Those circumstances with what has passed on the Danube, when Bender falls will make very smooth water for Russia during the remainder of this campaign; and it is to be hoped will accelerate a peace.

(Russia, Lord Cathcart, Nº 100.)

#### **№** 32.

### The Earl of Rochford to Lord Cathcart,

Whitehall, 2 October, 1770.

(Nº 22.) The news received from Mr. Wroughton, and since confirmed to me, by Count Burzinski, that the Russian commander in Lithuania, has actually sequestered the estates of the Princes Czartoriski, and other principal persons, as well as those of Count Burzinski himself, occasioned (as your Excellency will easily imagine) great surprise here, after your letter Nº 55, had given us reason to believe that the court of Petersburg notwithstanding its great successes, were disposed to pursue moderate

# Отъ графа Рошфоръ лорду Каскартъ.

Уайтголь, 2-го октября, 1770 г.

№ 32. (№ 22.) Извъсте, полученное отъ господина Раутона и съ тъхъ поръ подтвержденное мит графомъ Бурзинскимъ объ томъ, что русскій губернаторъ въ Митавъ, дъйствительно секвестроваль имънія князей Чарторижскихъ и другихъ знатныхъ лицъ, въ томъ числъ и самого графа Бурзинскато, причинило здъсь (какъ ваше превосходительство легко поймете) величайшее удивленіе, послъ того какъ ваше письмо, подъ № 55, подало намъ поводъ предполагать, что петербургскій дворъ, не смотря на свои блестящіе успъхи, былъ расположенъ преслъдовать умъ-

но русскіе подошле такъ близко и мины ихъ проведены на такое разстояніе, что, какъ полагали, городъ не могъ выдержать болве изсколькихъ дней послі полученія здісь этихъ извісстій.

Въ это время адъшній дворъ имълъ удовольствіе узнать отъ графа Панина, что ему сдались три орды бессарабскихъ татаръ.

Крымскіе татары посл'єдують их прим'єру, что, как'ь я полагаю, теперь ожидають. Эти обстоятельства, вм'єст'є съ происшедшимъ на Дуна в посл'є паденія Бендерь, значительно облегчають дізло для Россіи на все остальное время похода и можно надізяться ускорять заключеніе мира.

measures, and go on as possible with the work of pacification. I was the more surprised, when Count Burzinski assured me, that Prince Wolkonski, on being asked, had assigned as the reason of this step, the old affair of the senature consilium since, whatever sensations Russia might justly have. when that measure was taken up, it was necessarily to be concluded, that, when she accepted His Majesty's good offices between the two courts, that resentment was given up, and ways of gentleness and conciliation adopted. At the same time, it cannot but appear as a great want of confidence in your Excellency, and in our court, to have given orders for so violent a proceding, not only without communicating them, or the reasons of them, but even misleading you, to suppose them very different. Your Excellency will therefore take the first opportunity of acquainting Count Panin with the light, in which this measure appears to us here, and representing to him, that, if the court of St Petersburg is determined to persevere in the execution of these orders, it does not become his Majesty's dignity to employ his good offices any longer, when they must be, at least rendered useless, if not disgraced, and will add, that your Excellency has instructions, in that case, not to speak to him any more on the subject of polish affairs, or receive any communication concerning them.

With regard to the idea mentioned in your Excellency's letter, of the

ренный образъ дъйствій и насколько возможно ускорить дъдо умиротворенія. Я еще болъе удинияся, когда графъ Бурзинскій увърнять меня, что на вопросъ о причинъ подобной меры князь Волконскій отвечаль, что поводомь къ тому послужило старое дъло senatus consilium, ибо каковы бы не были справедливыя чувства Россія въ то время, когда это случилось, следовало непременно предполагать, что, приниман посредничество его величества между обонии дворами, она тъмъ самымъ уже отказалась отъ всякаго злопамятства в склонилась на кроткія меры взанинаго соглашенія. Въ тоже время нельзя не увидъть сильнаго недостатка довърія къ вашему превосходительству и къ нашему двору въ томъ обстоятельствъ, что при предписанія столь энергической міры вамь не только не было сообщено ни объ ней, ни объ причинахъ ее вызвавшихъ, но даже вы были введены въ полное заблужденіе на этотъ счеть и предполагали меры эти совершенно иными. Вследствие сего ваше превосходительство при первомъ удобномъ къ тому случат сообщите графу Панину въ какомъ свете разсматривають здесь эту меру и объясните ому, что въ случае осли петербургскій дворъ рішился преслідовать исполненіе этихь приказаній, то достоинство его величества не допускаеть его прилагать свои услуги въ дълъ, гдъ онъ окажутся но меньшей мере безполезными, если не совершенно пренебреженными, и прибавите, что вашимъ превосходительствомъ получены предписанія: при таковыхъ обстоятельствахъ не говорить съ никъ болъе объ польскихъ дълахъ и не получать отъ него никакихъ сообщеній по этому предмету.

Empress making known her gracious intention by manifestos, rather than by declarations, I cannot help expressing my fears, that, if the plan is not previously concerted with some leading persons, with the Czartoriski or others, who shall engage themselves to carry it into execution, the effect of such acts will be lost, by the general diffidence of the Polish nation, and that whatever may be the provocation to Russia, which she has not explained to us, this act of severity against the Czartoriski, cannot but encrease that diffidence.

(Russia, Lord Cathcart, Nº 100.)

## № 33.

# B. Hawke, J. Buller and Count J. Fox to the Right Honorable Earl of Rochford.

Admiralty-Office, 2 October, 1770.

Having received a letter from captain Goodall, commander of his Majesty's ship the Winchelsea, dated the 3<sup>d</sup> of last month at Leghorn, giving an account of his having delivered to Count Orloff, the Russian admiral, commodore Proby's letter relative to the three English vessels that sailed in their fleet, furnished with Mediterranean passes and of his proceedings in consequence thereof; also inclosing a summary account of the transactions of the Russian fleet, from the time of their arrival on the coast of Greece, in March last, to the battle of Chesma, on the 5<sup>th</sup> of July

Что касается до иден, упомянутой въ письмъ вашего превосходительства, обътомъ, чтобы Императрица обнародовала свои милостивыя намъренія посредствомъ манифеста, предпочтительно передъ деклараціей, я не могу не выразить опасенія, что въ случав если планъ этотъ не будетъ предварительно условленъ съ нъкоторыми мицами, стоящими во главъ націи, какъ напр. съ Чарторижскими и другими, которыя бы обязались содъйствовать его выполненію, результатъ таковыхъ дъйствій былъ бы утраченъ, вслъдствіе общаго всей польской націи недовърія, и въ чемъ бы не состояль поведъ къ раздраженію Россіи, чего, впрочемъ, она намъ не объяснила, это заявленіе строгости относительно Чарторижскихъ не можеть не усилить этого недовърія.

Отъ Гауке, Буллера и Фокса къ достопочтенному графу Рошфоръ. Адмиралтейство, 2-го октября 1770 г.

<sup>№ 33.</sup> Получивъ письмо отъ капитана Гудоль, командующаго кораблемъ его величества «Уинчельси», изъ Леггорна, отъ 3-го числа прошлаго мъсяца, съ извъстіемъ объ томъ, что онъ передаль русскому адмиралу графу Орлову письмо командора Проби, относящееся до трехъ англійскихъ кораблей, снабженныхъ пропусками для Средиземнаго моря и совершающихъ плаваніе витстъ съ ихъ флотомъ и о последующихъ за темъ его действіяхъ, со включеніемъ подробнаго отчета о дей-

following, together with lists of the two fleets: we send your Lordship herewith copies thereof, for his Majesty's information.

(Russia. Lord Cathcart. № 100.)

#### No. 34.

# S. G. Goodall to Philip Stephens Esquire.

Winchelsea, Leghorn 3 September, 1770.

(Copy. Extract.) Agreeable to instructions received from commodore Proby, to acquaint my Lords Commodores of the admiralty upon my arrival at Leghorn, of my proceedings up the Levant; I am to desire you will be pleased to inform them that I left Mahon 15<sup>th</sup> June last, and having called in at Malta for intelligence I joined the Russian fleet under the command of Count Orloff on the 11<sup>th</sup> July, between the island of Scio, and coast of Ionia; and having communicated to him commodore Proby's letter concerning the delivery of the Mediterranean passes in the possession of three English vessels taken into their service and, he expressed great concern at having given the least uneasiness on that account, assured me no improper use had in the least degree been made of them, and that he should most readily comply with the desire of the British court in every particular.

One of these vessels, the Czernichirs, Captain Dishington, had been sent

ствіяхъ русскаго флота со времени прибытія его къ берегамъ Грецін, въ прошломъ мартъ, до битвы при Чесмъ, 5-го саъдующаго іюля, вмъстъ со списками обоихъ флотовъ, посылаю вамъ, мидордъ, копіи съ нихъ для сообщенія его величеству.

# С. Д. Гудоль господину Филипру Стефсису.

Уинчильзе, Леггориъ, 3-го сентября 1770 г.

№ 34. (Копія. Извлеченіе.) Согласно полученному мной отъ командора Проби предписанію увідомить милордовь командоровь адмиралтейства, по прітізді моемъ въ Леггорнъ, о дійствіяхъ монхъ на востокі, прошу васъ потрудиться передать имъ, что я выіхаль наъ Магона 15-го іюня и, заххавъ въ Мальту за свідініями, я прибыль къ русскому флоту, подъ начальствомъ графа Орлова, 11-го іюля между островомъ Сіо и Іоническимъ берегомъ; когда я передаль ему письмо командора Проби, относящееся къ выдачі пропусковъ для плаванія по Средиземному морю, принадлежащихъ тремъ англійскимъ кораблямъ, взятымъ на ихъ службу, онъ выразиль величайшее сожалініе въ томъ, что подаль этимъ поводъ къ малійшему безпокойству, увітриль меня что им въ какомъ отношеніи не злоупотребиль ими и что онъ весьма охотно исполнить во всіхъ подробностяхъ желаніе британскаго двора.

Одинъ изъ этихъ кораблей, «the Czernichirs», капитанъ Дишингтонъ, быль от-

away eight days before, to Mahon, whose pass I suppose lieutenant governor Johnson has taken care to secure. The other two, Count Orloff came to a resolution to discharge entirely from the Russian service, the time for which they were engaged being nearly elapsed and I accordingly took them under my protection, viz.: the Count Orloff, captain Arnold and the Count Panin, captain Bode. As to their passes, the ships being discharged from the Russian service I thought it highly improper to take them away, being the only security they had against the barbary corsairs in their passage through the Mediterranean.

Four days before I joined the Russians, they had totally destroyed the Turkish fleet in the neighbourhood of Smyrna and as most of the ships companies escaped to that place I had dreadful accounts of the ravages committed there by them; such as their having cut the throats of all the Greeks in that city to the number of eighteen hundred, and had endeavoured to murder the other christians.

To prevent which the christians were all confined, but threatened with instant death the moment the Russian fleet should approach Smyrna.

These reports made me desirous to get certain intelligence of the situation of our factory there, and I had come to a resolution to go thither; but as the port was in a manner blocked up by the Russian fleet; the

правленъ назадъ тому недълю въ Магонъ, гдѣ, полагаю, что губернаторъ, лейтенантъ Джонсонъ, нозаботился о сохранения его наснорта. Что же касается до обомхъ другихъ, графъ Орловъ ръшился вполит уволить ихъ отъ русской службы, такъ какъ срокъ, который они обязались прослужить, почти истекъ, вслъдствіе чего я взяль ихъ подъ свое покровительство, имена ихъ: «графъ Орловъ» — капитанъ Арнольдъ и «графъ Панинъ» — капитанъ Боде. Относительно же ихъ пропусковъ, такъ какъ корабли уволены отъ русской службы, то я нашелъ чрезвычайно неприличнымъ взять ихъ, ябо они составляють единственную ихъ гарантію противъ корсаровъ при проходѣ чрезъ Средиземное море.

Четыре дня передъ тъмъ, какъ я прибылъ къ русскимъ, они соверженно уничтожили турецкій флотъ въ окрестностяхъ Сипрны и, такъ какъ большая часть кораблей кампаніи спаслись въ этомъ городѣ, я слышалъ страшные разсказы объ опустошенія, произведенномъ ими тамъ, напр.: они перерѣзали всѣхъ грековъ, находившихся въ этомъ городѣ, числомъ до тысячи восьинсотъ, и пытались умертвить прочихъ христіанъ.

Во избъжаніе этого, всъ христіане находились въ плъну подъ угрозой бычь убитыми тотчасъ по приближеніи къ Смириъ русскаго флота.

Эти слухи внушили инъ желаніе освъдомиться объ состояніи нашихь тамошнихь упцовь и первоначально я ръшился туда отправиться; но такъ какъ портъ быль экоторымъ образомъ блокированъ русскимъ флотомъ, ибо и турки съ своей сто-

Turks having likewise got several ships ready to sink in the narrow part of the entrance on the first appearance of a man of war's approach, and as I had great reason to believe from what I had heard on different occasions, that they were much exasperated against the English, whom they looked upon as the chief support of the Russians, I thought it more prudent to endeavour to convey a letter to our consul there (a copy of which I have inclosed) and accordingly hired a Greek boat for that purpose.

Having waited for an answer three days in vain, and receiving intelligence on the fourth that the plague was in Smyrna I immediately sailed for Leghorn with the two ships before mentioned under my convoy.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

### **M** 35.

A summary account of the transactions of the Russian fleet from the time of their arrival on the coast of Greece in March 1770, to the battle of Chesma on the coast of Natolia on the 5<sup>th</sup> of July following.

In the beginning of March 1770, Admiral Spiridoff with four sails of the line, four frigates and some transports arrived at Porto Vitello in the gulf of Calamata in the Morea; at his arrival he was joined by a very

роны вмёли на готовё нёсколько кораблей для того, чтобы спустить ихъ въ самую узкую часть прохода при первомъ появленіи военнаго судна; и такъ какъ судя по тому, что я слышаль при нёсколькихъ случаяхъ, я имёлъ основаніе предполагать, что турки чрезвычайно озлоблены противъ англичанъ, въ которыхъ видятъ главную поддержку русскихъ, я счелъ боле осторожнымъ попытаться переслать нашему тамошнему консулу письмо (копію съ котораго прилагаю) и въ этихъ видахъ я нанялъ греческую лодку.

Тщетно прождавъ отвъта въ теченіе трехъ дней и узнавъ на четвертый, что въ Смирит чума, я немедленно пустился въ путь къ Леггорну, имъя подъ своимъ покровительствемъ оба вышеупомянутые корабля.

№ 35. Общій Отчеть о дійствіяхь русскаго флота со времени прибытія его къ берегамъ Греціи, въ марть 1770 г., и до битвы при Чесмі на берегахъ Натоліи, 5-го числа слідующаго іюля.

Въ началъ марта 1770 года адмиралъ Спиридовъ съ четырьмя линейными кораблями, четырьмя фрегатами и нъсколькими транспортными судами прибылъ въ Порто-Вителло, въ Каламатскомъ заливъ въ Мореъ; по прибытіи его, къ нему приссединилось большое количество Грековъ и въ Мореъ обнаружилось общее возстаніе

considerable body of Greeks, and a general insurrection of that nation took place in Morea; having dispersed arms and ammunition among them. and landed some officers and men to assist them, he sailed from thence to Coron, the strongest place in the Morea, near Cape Sapiensa, which place by the assistance of the Greeks, was invested by sea and land on the 11th March: in the mean time the Greeks with the few Russians that were landed at Porto Vitello, made themselves masters of the island parts of the Morea without much difficulty, most of the Turks in those parts having upon this occasion thrown themselves into their strongholds of Napolis, Coron, Modon and Navarino, which places are strong and regular fortifications, erected by the Venetians when they were in possession of the Morea, and are all sea porto. The siege of Coron from the strength of the place having all the appearance of being drawn out to an inconvenient length, was turned into a blockade; and Navarino at six miles distance from it and where there was an excellent port, invested; this place held out till a practicable breach was made. Navarino being reduced, the siege of Modon in the neighbourhood of Coron was formed; the latter place being still blockaded. On the 18th of April during the siege, arrived at Navarino in a ship of the line, Count Orloff, and took upon him the command both by sea and land, under the title of Lord Admiral, General and Commander in Chief; immediately the blockade of Coron was withdrawn, and the besiegers before «so in the ori-

этой націн; раздавъ имъ оружія и военные снарады и высадивъ на берегъ на номощь шиъ несколько офицеровъ и солдатъ, онъ оттуда направился въ Коронъ, самое укръщенное мъсто во всей Мореъ, расположенное близъ мыса Сапіенца, который съ номещью грековъ быль окружень съ моря и съ сущи 11-го марта; между тамъ греки съ несколькими русскими, высадившимися въ Порто-Вителло, овладъли внутренними частями Мерен безъ особаго затрудненія, такъ какъ всё турки, находившіеся въ этой странъ, устремелись въ свои кръпости Наполисъ, Коронъ, Модовъ и Наваринъ, которыя все сильно и правильно украплены венеціанцами въ то время, какъ они владъли Мореей, и снабжены мерскими портами. Осада Корона, по видимому, продолжавшаяся слишкомъ долго, вследствіе твердости этого города, была обращена въ блокаду: Наваринъ, въ шести миляхъ разстоянія отъ Корона, съ отличной гаванью, быль обложень; городь этоть держался до техь порь, пока не было пробито значительной бреши. Когда Наваринъ сдался, былъ осажденъ Модонъ, въ окрестностяхъ Корона, остававшагося блокированнымъ. Во время осады, 18-го апръля, прибыль въ Наваринъ на линейномъ кораблъ графъ Орловъ, взявшій на себя начальство какъ на морф, такъ и на сушт въ званіи генераль-адмирала и главнокомандующаго; блокада Корона была немедленно снята, и осаждавийе Коронъ получили подкращление, посла которего число ихъ составило семьсоть русскихъ и месть тысячь грековъ. Городъ почти сдался, когда турки, получивъ свължніе объ незначи-

ginal» Coron reinforced, which by this additional strength then consisted of seven hundred Russians, and six thousand Greeks; the place was near reduced, when the Turks having got intelligence of the small force of the Russian and despising the Greeks, poured into the Morea in great numbers from Albania and Romania; seven thousand of them advanced to the relief of Modon; the first intelligence the Russians had of them was from their advanced post at that place, whom they had attacked; Prince Dolgoruki. an officer of distinguished merit, who commanded the siege immediately drew out his troops to meet them at the first onset the Greeks ran away without firing a musket; the Russians gallantly beat off their enemy, but four hundred of them being killed, the Prince being wounded, retreated with the rest to Navarino, which place Count Orloff came to a resolution, to abandon, and likewise all the Morea, not only from Navarino not being tenable, the breach not having been repaired; but also being convinced from the general and particular behaviour of the Greeks, that there was no confidence to be put in them, no assistance to be expected from them, having found them on all occurrences, a base, dastardly, perfidious people, formed for slavery, and terrified at the name of Turk, another motive was his having received intelligence at this critical time that a Turkish fleet was assembled near him at Napolis Romania, for the relief of the Morea, the dispersing or destroying of which became essentially necessary before any thing further

тельной силь русскихъ и презирая грековъ, ворвались въ огромномъ числъ въ Морею вать Албанін и Романін; изъ нихъ семь тысять двинулось на освобожденіе Модона. Русскіе первые узнали объ нихъ отъ своего авангарда, расположеннаго въ этомъ мѣстъ, в на который они напали; князь Долгорукій, извъстный своимъ искусствомъ офицеръ, командовавшій осадой, тотчась же двинуль имь на встрічу свои полки; при нервой же стычкъ греки побъжали, не давъ ни одного выстръла; русскіе храбро сразились съ врагомъ, но такъ какъ четыреста человъкъ было убито, а князь былъ раненъ, то они отступили въ Наваринъ, городъ, который графъ Орловъ рёшился покинуть, также какъ и Морею, не только потому, что Наваринъ вследствіе незадёланной бреши не могъ держаться, но и потому что, судя по общему поведенію грековъ, въ особенности же въ данномъ случат, онъ пришель къ тому убъжденію, что имъ нельзя доверяться и нельзя разсчитывать на ихъ помощь, ибо они во всехъ обстоятельствахъ заявили себя низкимъ, трусливымъ и хитрымъ народомъ, испорченнымъ рабствомъ и трепещущимъ передъ однимъ именемъ турокъ; вторая причина, побудившая Орлова къ такому решенію, заключалась въ известін, полученномъ имъ въ это трудное время о томъ, что неподалеку отъ него, близъ Наполи-де-Романія, быль собрань для освобожденія Морен турецкій флоть, разсвять или уничтожить который становилось существенно-необходимо, прежде чтит приступить къ какомулебо дальнейшему предпріятію; поэтому, когда остатокь войска быль уже ва судахь,

could be undertaken; accordingly the remainder of the troops, being embarked, the fortifications of Navarino were blown up, and the squadron sailed to join Admiral Elphinstone who had arrived about this time at Maina in the neighbourhood of Porto Vitello with three ships of the line, two frigates, three armed vessels, and a transport; on the squadron's arrival at Maina they found that Admiral Elphinston was sailed in pursuit of the Turkish fleet, upon which they re-embarked four hundred soldiers he had left there as a re-inforcement, and a military chest (this was their last transaction in the Morea) and then sailed after him.

The Russians lost in the Morea about eight hundred men, all their cannons and baggage before Modon, and a great quantity of sea stores, and, that they had disembarked at Navarino, which they had intended for a place of Arms.

Admiral Elphinston arriving at Maina on the 25th of May and receiving intelligence of the Turkish fleet being on that coast, immediately sailed in quest of them, four or five days afterwards he fell in with, and gave chace to them in the gulf of Napolis Romania, under the fortifications of which place with much difficulty they escaped, after having maintained a running fight with two or three of the Russian ships; the Russians came to an anchor at the mouth of the Port and continued the engagement, but having discovered the strength of the Turkish fleet, and suffered

Наваринская крѣпость была взорвана, а эскадра отплыла съ темъ, чтобы соединиться съ адмираломъ Ельфинстономъ, прибывшимъ около этого времени въ Маину, въ окрестностяхъ Порто-Вителло, съ тремя линейными кораблями, двумя фрегатами, тремя вооруженными кораблями и однимъ транспортнымъ судномъ; по прибытіи эскадры въ Маину оказалось, что адмиралъ Ельфинстонъ находился въ плаваніи, преслѣдуя турецкій флотъ, и потому они, посадивъ на свои корабли четыреста солдать, оставленныхъ имъ тамъ въ видѣ подкрѣпленія, и взявъ съ собой военные запасы (это было послѣднимъ дѣйствіемъ ихъ въ Мореѣ), отплыли вслѣдъ за нимъ.

Русскіе потеряли въ Морет около восьми сотъ человъкъ, вст пушки и принасы, бывшіе въ дълт при Модонт, и большое количество морскихъ снарядовъ, выгруженныхъ ими въ Наваринт, гдт они предполагали устроить складочное мъсто для оружія.

Адмиралъ Ельфинстонъ прибывъ въ Манну 25-го мая и узнавъ, что турецкій флотъ находится недалеко отъ этихъ береговъ, немедленно отплылъ съ цёлью его отъискать; четыре или пять дней спустя онъ нашелъ его и гнался за нимъ до залива Наполи-де-Романія, подъ укръпленіями котораго турки съ большимъ трудомъ спаслись, выдержавъ на ходу перестрёлку съ двумя или тремя русскими кораблями. Русскіе стали на якоръ при самомъ устьъ гавани и продолжали сраженіе, но, замътивъ силу турецкаго флота и пострадавъ отъ кръпостныхъ пушекъ, также какъ и

from the cannons of the fortifications as well as the shipping, they cut their cables and proceeded to sea, in order to join their other squadrons; The Turkish fleet then consisted of twelve ships of the line, two frigates, several gallies and small vessels, under the command of the Captain Pasha Ibrahim; immediately upon this motion of the Russian squadron, the Turks having got intelligence of the smallness of their force, weighed and followed them. Two days afterwards, being the 5th of June, Admiral Elphinston upon doubling Cape St. Angelo, fell in with Count Orloff's squadron, the Turkish fleet being then within three or four leagues of them; on the first sight of this additional strength, the Turks altered their course, and endeavoured to get away, which after some distant firing they effected on the 6th and 7th by the help of their row gallies.

The Turks having thus escaped, wandered about the islands in the Archipelago, and at length went to the island of Scio, where they were joined by four sail of the line more, from Constantinople, under the command of a Vice Admiral *Hali Bey*, a famous algerine corsair, who likewise brought them the Sultan's positive orders to find out the Russia fleet and destroy them. The Russians loosing sight of the Turks searched for them all over the Archipelago, during which time they were joined by another ship of the line which they left at Genoa; it was the latter end of the month before they got certain intelligence of their enemy. On the 4th July their

отъ корабельных орудій, они перерізали канаты и пустились въ море съ цілью соединиться съ остальной аскадрой. Въ это время турецкій флотъ состояль изъ двівнадцати линейных кораблей, двухъ фрегатовъ, ніскольких галеръ и мелкихъ судовъ, подъ начальствойъ капитана-паши Ибрагима; немедленно послії этого движенія русской аскадры, турки, узнавъ объ ихъ малочисленности, послії довали за ними. Два дня спустя, 5-го іюня, адмираль Эльфинстонъ, обогнувъ мысъ Св. Анджело, встрітиль эскадру графа Орлова, въ то время какъ турецкій флотъ находился отъ нихъ на разстояніи трехъ или четырехъ миль; едва только турки замітили это подкріпленіе, они тотчасъ же измітили направленіе и постарались удалиться, что, послії нісколькихъ дальнихъ выстрівловъ, имъ удалось исполнить 6-го и 7-го съ помощью ихъ весельныхъ галеръ.

Спасшись такимъ образомъ, турки странствовали около острововъ Архипелага и наконецъ приплыли къ острову Сіо, гдт къ нимъ присоединились четыре линейныхъ корабля изъ Константинополя, подъ начальствомъ вице-адмирала Али-бея, знаменитаго алжирскаго корсара, который передалъ имъ положительное приказаніе султана отъискать русскій флотъ и уничтожить его. Русскіе, потерявъ турокъ изъ вида, искали ихъ по всему Архипелагу и въ это время къ нимъ присоединплся другой линейный корабль, оставленный ими въ Генуъ; лишь въ концъ мъсяца получили они достовърныя свъдънія объ непріятель. 4-го іюля флотъ ихъ, вытажая изъ Смирн-

fleet being off, the gulf of Smyrna saw the Turkish fleet in the evening between the island of Scio and the coast of Natolia. The next morning the wind being northerly they bore down to them, the Turks in the mean time irresolute, at length determined to receive them at anchor, and accordingly anchored their ships, being sixteen sails of the line, in a semicircle a stern of one another, with springs upon their cables, before the little Port of Chesma in Natolia opposite Scio.

The Russians at eleven o' clock attacked them under sail in three divisions of three sails of the line each; the first commanded by Admiral Spiridoff, the second by Count Orloff, and the third by Admiral Elphinston. Admiral Spiridoff's division, with two of Count Orloff's were the only ships that could get to close action. Admiral Spiridoff being engaged with the Turkish Vice Admiral's ship set her on fire, and in endeavouring to tack from her, his ship missing stays, fell on board her, and almost instantly blew up; the Admiral and some few others with much difficulty escaped in boats that were in readiness to assist them; the Turks in the interim, upon seeing their Admiral's ship on fire, cut their cables and pushed into Chesma where most of them run on shore in the utmost confusion. The Russians pursued them and blocked up the port; the next day they sent in Captain Greig with four ships of the line, two frigates and two fireships, who after

скаго залива, увидътъ вечеромъ турецкій флотъ между островомъ Сіо и берегами Натоліи. На слъдующее утро дуль съверный вътеръ, и, пользуясь имъ, они двинулись къ непріятелю; между тъмъ турки сначала сомитвались, но наконецъ ръшились принять ихъ стоя на якоръ и потому поставили на якорь свои суда въ количествъ шестнадцати линейныхъ кораблей, расположенныхъ въ линію, полукругомъ кормани одинъ къ другому со ширингами вокругъ канатовъ, у небольшой Чесменской гавани, въ Натоліи, противъ Сіо.

Въ одиниадцать часовъ русскіе напали на нихъ тремя отрядами, каждый по тря линейныхъ корабля, первый—подъ начальствомъ адмирала Спиридова, второй—графа Орлова, а третій—адмирала Ельфинстона. Отрядъ адмирала Спиридова вибстъ съ двумя кораблями графа Орлова одинъ только могъ вступить въ дъйствіе. Адмиралъ Спиридовъ, сразившись съ кораблемъ турецкаго вице-адмирала, зажегъ его и въ то время, какъ собственный его корабль пытался отцъпиться отъ горящаго судна, missing stays упалъ на него и мгновенно вспыхнулъ; адмиралъ и нъсколько другихъ лицъ съ большимъ трудомъ спаслись на приготовленныхъ для нихъ лодкахъ; въ это время турки, увидя корабль своего адмирала охваченный огнемъ, переръзали свои канаты и направились въ Чесму, гдъ большая часть изъ нихъ высадились на берегъ въ величайшемъ смятеніи. Русскіе преслъдовали ихъ и блокировали гавань; на слъдующій день они выслали капитана Грейга съ четырьмя линейными кораблями, двумя фрегатами и двумя брандерами, которые, послъ нъкотораго сопротивленія, сожгли всъ

some resistance burnt every one of them except one ship of sixty guns and five gallies, which they took.

Upon this occasion there was burnt fifteen sails of the line, five half gallies, two frigates, six xebecquines, a number of galliots, row boats etc, and three french ships loaded with provisions for the fleet, in all about forty sails. The Turks lost a great number of men, the Russians very few, except those that were blown up in the Admiral's ship, (where they likewise lost a valuable military chest) neither did any of their ships receive much damage.

By the most authentic accounts, the Turks manifested upon this occasion, as in the former ones, extreme ignorance of maritime business, and great pusillanimity. This by one stroke the whole maritime force of the Ottoman power was destroyed, excepting four caravels that were coming from Constantinople to join the fleet, and which on the 16<sup>th</sup> the day I parted from the Russians, I left them in chase of, they having discovered them between the islands of Metelline and Scio.

The present situation of affairs in the Levant.

Notwithstanding report to the contrary, I left the Russian fleet in the most perfect health; they are proceeding to blockade the Dardanelles, and to make themselves masters of the island of Lemnos, as a place of arms,

турецкія суда кром'є однаго шестидесяти-пушечнаго корабля и пяти галеръ, которыя они взяли.

При этомъ случат было сожмено пятнадцать линейныхъ кораблей, пять полугалеръ, два фрегата, шесть шебекъ, много галліотовъ, весельныхъ судовъ и три французскихъ корабля, нагруженныхъ провіантомъ для флота, всего около сорока судовъ. Турки потеряли значительное число людей, русскіе весьма немногихъ, кромъ тъхъ, которые сгоръли на адмиральскомъ кораблъ (гдъ они также потеряли большой запасъ военныхъ снарядовъ) и ни одинъ изъ ихъ кораблей не былъ сильно поврежденъ.

Судя по самымъ достовърнымъ извъстіямъ, турки въ этомъ случать, какъ и въ предъндущихъ, доказали чрезвычайное незнаніе морскаго діла и бельшую трусость.

Такимъ образомъ однимъ ударомъ была уничтожена вся морская сила Оттоманской державы, за исключеніемъ четырехъ каравелъ, направлявшихся изъ Константинополя для соединенія съ флотомъ и за которыми 16-го числа, въ день моего отъвада, русскіе погнались, увидъвъ ихъ между островами Метелиномъ и Сіо.

Настоящее положение дъль на востокъ.

Не смотря на противоположныя тому извъстія, я оставиль людей русскаго флота въ отличномъ здоровьи. Русскіе намъреваются блокировать Дарданельскій проливъ и овладъть островомъ Лемносомъ, какъ складомъ оружія удобнымъ по близости къ Константинополю и потому что островъ этотъ имъетъ двъ хорошихъ гавани.

both for its vicinity to Constantinople, and from there being two good ports in it.

The plague was at Scio, Alexandria and Smyrna, and was reported to have been on board the Turkish fleet, but without any foundation.

Trade is entirely at a stop in the Levant; the French have suffered greatly; the Turks much exasperated with them for bringing them into the war; they plunder, and use them extremely ill: at Mystra in the Morea they had a very advantageous trade, which is ruined, nor is a french vessel to be seen in the Levant.

The christians of all denominations are imprisoned and ill used; the day I sailed we had an account that upon the first intelligence received at Constantinople of the destruction of their fleet by the Russians, the Turks murdered all the christians that they could meet with, that there was great insurrection in that city, and that as they were in want of provisions, and the plague in the adjacent parts, there was great probability of a general famine and pestilence among them, the country being deserted, and the towns and sea coasts filled with them.

The Turks likewise are much exasperated against the English, believing them not only to be the cause of the Russians coming into their seas, but that most of the officers and men on board the Russian ships were English, notions which I am told have been industriously propagated among them by the French.

Въ Сіо, Александрів в Смирнъ была чума и говорили, что она появилась нежду турецкимъ флотомъ, но слухъ этотъ оказался неосновательнымъ.

Торговля на востокт находится въ совершенномъ застот; французы много пострадали; турки чрезвычайно ожесточены противъ нихъ за то, что они вовлекли ихъ въ войну; они грабятъ и обращаются съ ними непоитрио дурно; въ Мистръ, въ Морет они имъли весьма выгодную торговлю, которая разорена, и на востокт не видно пи одного французскаго корабля.

Христіанъ всёхъ націй беруть въ плінь и сильно угистають; въ день мосго отплытія мы узнали, что при первомъ извёстіи объ уничтоженіи турецкаго флота русскими въ Константинополі турки умертвили всёхъ христіанъ, которыхъ только могли найти, что въ городі этомъ появились сильныя возстанія и что такъ какъ жители нуждались въ припасахъ, а въ окрестностяхъ была чума, то по всей віроятности имъ угрожаєть голодъ и чума, тімъ боліе что города и морскіе берега переполнены населеніемъ, сбіжавшимся изъ внутреннихъ частей страны.

Турки по всей въроятности не менъе оздоблены противъ англичанъ, которыхъ не только считаютъ причиной появленія русскихъ на ихъ моряхъ, но подагаютъ, что большая часть офицеровъ и матросовъ на русскихъ корабляхъ англичане; митніе это, какъ я слышалъ, старательно внушено имъ французами.

The only armament the Turks have now consists of about thirty or forty vessels from ten to thirty guns, fitted out at Dulcinea in the Adriatic, and called from thence dulcinots, and were designed to join the Turkish fleet, they are pirates by profession both in war and peace, but have now commissions from the *grand* signior, and are commanded by the pacha of Scutari; they are dispersed about the Morea, and will plunder every thing they can meet with.

The Russians have likewise a number of small armed vessels, but Count Orloff professes great respect to the trade of the christian powers, and is cautious to whom he grants commissions.

There was an insurrection of the Greeks at Candia (about the same time with that of the Morea) who had been successful against the Turks, without having received any assistance from the Russians. It is supposed the Turks have murdered thirty thousand Greeks in the Morea since the Russians quitted it.

Two or three days after I arrived at Messina, where I was detained by contrary winds, I had intelligence from Malta, that two french frigates of thirty guns each, and two xebecquines of twenty four guns each, were arrived there, in their way to the Levant, to protect their trade.

Теперь вся морская сила турокъ состоить лишь изъ тридцати или сорока кораблей, имъющихъ отъ десяти до тринадцати орудій, вооруженныхъ въ Дульцинен, въ Адріатическомъ морт, почему и называются дульцинотами и назначавшихся для присоединенія къ турецкому флоту. Это пираты по ремеслу, какъ въ военное, такъ и въ мирное время, но нынт ими получены патенты отъ султана и они состоять подъ начальствомъ скутарискаго паши; они разстяны по Морет и будутъ грабить все, что только встрътится имъ.

Русскіе также интють иткоторое число мелкихь вооруженных кораблей, но графъ Орловъ оказываеть полное уваженіе торговат христіанскихъ державь и весьма осторожень въ выборт тёхъ лицъ, кому выдаеть патенты.

Въ Кандів произошло возстаніе между греками, (около того же времени какъ и въ Морен) одержавшими верхъ надъ турками безъ всякой помощи со стороны русскихъ. Полагаютъ, что турки умертвили до тридцати тысячъ грековъ въ Мореъ, съ тъхъ поръ, какъ русскіе удалились оттуда.

Два или три дия по прітадт моемъ въ Мессину, гдт я быль задержанъ противными втрами, я получиль навтстія изъ Мальты о прибытіи туда двухъ французскихъ фрегатовъ, по тридцати орудій, и двухъ шебекъ—по двадцать четыре орудія, направляющихся на востокъ для защиты ихъ торговли.

## A List of the Turkish Fleet.

# Sultanas from 80 to 90 guns and 800 men each.

| Ships names.                         | Commanders.                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Comadante                         | Ibrahim Captain Bacha.                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2.</b>                            | Hali Bey Vice Admiral.                  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                    | Anarace Rear Admiral.                   |  |  |  |  |  |  |
| 4. Capitana                          | Mustapha.                               |  |  |  |  |  |  |
| 5. Real                              | Muleng Achmet.                          |  |  |  |  |  |  |
| 6. Padrona                           | Achmet.                                 |  |  |  |  |  |  |
| Caravals from 60 to 70 guns          | s, from 600 to 70 men each.             |  |  |  |  |  |  |
| 1.)                                  | Emir Mustapha.                          |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                   | Chaliembe.                              |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                   | Barbarasson.                            |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                   | Aly Candisto.                           |  |  |  |  |  |  |
| 5. Names unknown                     | Melichin.                               |  |  |  |  |  |  |
| 0.                                   | Mustapha.                               |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                   | Hussein.                                |  |  |  |  |  |  |
| 8.                                   | Capulan Pacha.                          |  |  |  |  |  |  |
| 9.                                   | Sephir Bey.                             |  |  |  |  |  |  |
| 10.                                  | Mechmet Verdy.                          |  |  |  |  |  |  |
| Frigates 2 of 40 guns; xebequins 6 o | f 22 gans; gallies 2 large and 8 small. |  |  |  |  |  |  |

## Списокъ турецкаго флота.

Султаны отъ 80 до 90 орудій и по 800 человікъ на каждомъ.

Командиры.

Имена кораблей.

| 1.   | Комадантъ                               | Ибрагимъ Капитанъ-паша.            |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 2.   |                                         | Али - бей Вице-адмиралъ.           |
| 3.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Анарацъ Контръ-адмиралъ.           |
| 4.   | Капитана                                | Мустафа.                           |
| 5.   | Реаль                                   | Муленгъ-Ахметъ.                    |
| 6.   | Падрона                                 | Ахметъ.                            |
| Кара | велы отъ 60 до 70 орудій и с            | отъ 600 до 700 человъкъ на каждой. |
| 1.   | )                                       | <b>с Эмиръ-Мустафа.</b>            |
| 2.   | ·                                       | Халіембе.                          |
| 3.   |                                         | Барбароссонъ.                      |
| 4.   |                                         | Али-Кандишъ.                       |
| 5.   | Wannania                                | Мелихинъ.                          |
| 6.   | Названія неизвъстны                     | Мустафа.                           |
| 7.   |                                         | Гуссейнъ.                          |
| 8.   | 1                                       | Капуланъ-паша.                     |
| 9.   | 1                                       | Зефиръ-бей.                        |
| 10.  | j                                       | Мехметъ-Верди.                     |

Фрегатовъ 2 по 40 орудій; шебекъ 6 по 22 орудія, галеръ—2 большихъ и 8 малыхъ.

The above ships had all brass guns; their largest ships carry six guns each for marble balls, two of which carry balls of two hundred weight, the other four, balls of one hundred weight; the rest of their guns are of different bores on the same deck from 32 pdrs to 6 pdrs. On board of each ship is generally one hundred Greeks and christian slaves, who rig their ships and are called their seamen; the rest are all Turks, a kind of sea soldiers who do duty upon deck, and only assist aloft in furling their salis. The ship the Russians took, of 64 guns which I saw, was tolerably well built, but much two short for the number of her guns. I am told the rest of their fleet were fine ships, but with that defect. Their rigging is extremely clumsy and inconvenient. Upon the whole, their ignorance of seaships and manoeuvres, their almost total ignorance of the management of artillery on board of ships; their want of discipline, together with many other defects, render them but feeble ennemies at sea in proportion to the apparent strength of their ships. Their marine abilities seem to be entirely confined to their gallies, in the management of which they are bold and dexterous.

Вст исписленные здтсь корабли снабжены мъдными пушками; наибольшіе корабли заключають по шести орудій для мраморныхь ядерь, изъ которыхь два орудія мечуть двухъ-сотъ-фунтовыя ядра, а четыре — сто-фунтовыя, остальныя же орудія на одномъ и томъ же судит различныхъ калибровъ отъ 32 до 6 дюймовъ. На каждомъ кораблъ обыкновенно находится до тысячи грековъ и христіанъ-невольниковъ, обязанность которыхъ состоить въ такелаже судовъ и которые называются матросами; остальные матросы турки, върнъе морскіе солдаты, работають на палубъ и только помогають укрыплять паруса: 64-хъ пушечный корабль, взятый русскими и виденный мной, быль довольно хорошо построень, но слишкомь коротокь по количеству пушекъ. Я слышалъ что остальной ихъ флотъ состоялъ изъ прекрасныхъ кораблей, но вст они интли этотъ недостатокъ. Такелажъ ихъ чрезвычайно тяжелъ и неудобенъ. Вообще ихъ незнаніе морскаго діла и маневровъ, ихъ почти полное незнаніе -артиллерійскаго дёла на корабляхь, отсутствіе дисциплины, все это вибств со многими другими недостатками дълаетъ ихъ врагами слабыми на морв сраввнительно съ кажущейся силой ихъ кораблей. Ихъ морскія способности, кажется, направлены на один галеры, въ управлении которыми они сиблы и ловки.

# Russian Line of Battle. \*)

| Ships Names.                         | Guns. | Men.       | Commanders.                                | Frigates.                    | Guns.    | Men. | Commanders.               |
|--------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|------|---------------------------|
| Europa Eustaphy Treswetitely         | 66    | 520        | Adm¹ Spiridoff.<br>Cap¹. Cruss.            | St. Nicolas .<br>Nadiegsda . |          |      | Palicuchy.<br>Palivanoff. |
| St. January Trekierarchoff Rostislaw | 66    | 520        | Count Orloff.<br>Cap <sup>t</sup> . Greig. | Postillon Grom               | 1        |      | Aphonin.<br>Perepechin.   |
| Netrognmenia<br>Swetoslaw            | 84    | 750<br>520 | R.A.Elphinston<br>Cap' Roxburgh.           | Africa<br>Paulo              | 32<br>20 |      | Kleopin.<br>Stepanow.     |

Endorsed. In Lords of Admiralty's, 2 October 1770. № 8.

## Русская боевая линія. \*)

| Названія ко-<br>раблей. | Орудій.  | Людей.     | Командиры.                | Фрегаты.          | Орудій. | Людей. | Командиры.  |
|-------------------------|----------|------------|---------------------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| Европа<br>Евстафій      | 66<br>66 | 520<br>520 | ЈАди. Спиридовъ.          | Св. Николая.      | i       | 1      | •           |
| Трехъ-Святителей        | ı        | 1          | Хинтевскій.               | Надежда           | 32      |        | Поливановъ. |
| Св. Януарій             | 66       | 520        | 2-я дивизія.<br>Борисовъ. | ,<br>Почтальонъ . | 20      | -      | Афонинъ.    |
| Трехъ-іерарховъ.        |          |            | 1 1                       | Громъ             |         |        |             |
| Ростиславъ              |          |            | З-я дивизія.              |                   |         |        | _           |
| Не тронь-меня           | ŀ        | 1          | (Кадм. Эльфин-            |                   |         |        |             |
| Святославъ              |          |            | Кап. Роксбургъ.           | Paulo             | 20      |        | Степановъ.  |
| Саратовъ                | 66       | 520        | Баржъ.                    |                   |         |        |             |

Включено въ дѣло № 3 Лордовъ Адмиралтейства отъ 2-го октября 1770 г.

<sup>\*)</sup> Ср. ст. Ал. Соколова: «Архипелагскія кампаніи 1769—74 г.», въ Запискахъ Гидрограф. деп. ч. VII, 1849 г.

#### **N** 36.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, August 27 (September 7), 1770.

(Nº 59. Extract.) I understand that the Tartars who have submitted, include the whole except those of the Crim: they have acquainted the Khan that they have renounced the Turkish yoke and invited him to do the same, offering upon that condition to continue under his command, otherwise declaring their resolution to chose a Khan for themselves.

The Khan is gone home by the passage general Panin granted to those people, and it is believed will follow their example with his Crimean subjects.

This circumstance is of great advantage to general Panin in this present moment who has a very desperate garnison to deal with: he has ruined the defences of the place and is advanced very close to the glacis.

All deserters, and indeed all reports agree that the place is mined; if it is, the mines do not seem to extend in front of the works as is usual, and I have heard that general Panin has advanced his mines very far in order to blow up the works before him, to prevent the loss of men and

## Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

Каменный-Островъ, 27-го августа (7-го сентября 1770 г.).

№ 36. (№ 59. Извлеченіе). Я слышаль, что татары покорились всё кромё крымскихь; они объявили хану, что отказываются отъ татарскаго ига и пригласили его сдёлать тоже самое, предлагая ему при этомъ условіи сохранить надъ ними начальство, между тёмъ какъ въ противномъ случай они объявили, что рёшились избражь другаго хана.

Ханъ возвратился къ себѣ на родину, пользуясь пропускомъ, гарантированнымъ этимъ народамъ графомъ Панинымъ, и полагаютъ, что онъ послѣдуетъ ихъ примѣру виѣстѣ съ своими крымскими нодданными.

Обстоятельство это весьма выгодно для генерала Панина, который въ настоящую минуту имъетъ дъло съ отчаяннымъ гаринзономъ. Онъ уничтожилъ укръпленія, защищавшія этотъ городъ, и подошелъ весьма близко къ гласису.

Всѣ дезертиры и вообще всѣ слухи утверждають, что подъ городъ подведены мины; въ случаѣ, если это справедливо, то, по видимому, мины не расположены вдоль фортификацій, какъ-то дѣлается обыкновенно, и я слышалъ, что генералъ Панинъ провелъ свои мины весьма далеко съ тѣмъ, чтобы взорвать фортификаціи передъ собой и тѣмъ избѣжать потери людей и тѣхъ гибельныхъ послѣдствій, которыя бы появились

discouragement which the effect of the enemy's mines might occasion were he to make an assault without having ruined them, if they exist.

The last letters from him arrived yesterday and are of the 16th.

Both armies are extremely healthy.

This court has as yet received no authentic account of the sea engagement supposed to have happened on the 5<sup>th</sup> in the Archipelago in which it is believed the Turks were defeated. But privately they suspect, that Rear Admiral Elphinston was blown up with the great Turkish ship which engaged him.

General Panin's greatest want is engineers. The whole now turns upon one I recommended, who has as yet no higher commission than captain of miners. If he escapes the danger, and resists the fatigue, I doubt not he will take the place: if he was to drop, I am afraid his loss could not be supplied.

(Russia. Lord Cathcart. № 100.)

#### **Nº** 37.

# Lord Cathcart to Mr Wroughton (at Warsaw.)

(Extract. Copy.) It is declared to me, that this court is desirous to pacify Poland, and to take the necessary steps, when the King of Poland employs ministers upon whom she can rely, though she will not open herself to the

# Отъ лорда Каскартъ господину Раутонъ (въ Варшавъ).

№ 37. (Копія. Извлеченіе). Мить объявлено, что дворъ этотъ желаетъ умиротворить Польшу и принять нужныя къ тому мітры, въ случать только если король польскій употребить поэтому ділу министровъ, на которыхъ Россія можетъ пола-

отъ минъ непріятельскихъ, если бы онъ сдълалъ приступъ, не взорвавъ ихъ предварительно на воздухъ, если только онъ существуютъ.

Последнія письма отъ него получены вчера и писаны 16-го числа.

Объ армін нользуются совершеннымъ здоровьемъ

Дворъ этотъ до сихъ поръ еще не получалъ достовърныхъ свъдвий объ норскомъ сражени, которое, какъ полагаютъ, происходило 5-го въ Архипелагъ, приченъ думаютъ, что турки были разбиты. Но на основания частныхъ извъстій подозръваютъ, что контръ-адмиралъ Эльфинстонъ сгорълъ виъстъ съ главнымъ турецкимъ кораблемъ, съ которымъ сражался.

Генералъ Панинъ всего болве нуждается въ инженерахъ. Теперь все дъло дежитъ на одномъ человъкъ, рекомендованномъ мною и до сихъ поръ имъющимъ лишъ званіе капитана минёровъ. Если онъ избъжитъ опасности и устоитъ противъ усталости, я не сомиъваюсь въ томъ, что онъ получитъ повышеніе. Въ случав же если бы онъ погебъ, я опасаюсь, что потеря эта будетъ незамънима.

Princes Czartoriski, whom in the present instance, she looks upon as private men at the head of a party, adverse to her, and with which she will not treat. This you are at liberty to impart to those lords. Upon the whole of this matter, it appears to me, that the King of Poland has but two things to do, either to give up the support of Russia, adhere to his uncles, and share the consequences with them, or to persuade them to retire from business, and make their retreat as honourable and advantageous as possible; in the first, firmness will be necessary; in the second. so great a concession, when not to be avoided, in order to carry the benefit wished for, must be made in the openest and handsomest manner. I will not presume, even confidentially to you, to speak my opinion upon that question as far as it concerns his Polish Majesty, but it is evident that, in the first position, there can be no pacification in Poland, and that in the second, there may be, and, I apprehend, the pacification is the object of the King our Master, though it is impossible to bring Russia to treat with Prince Czartoriski's party for that purpose. Happily, the blame, of what is blamed is laid upon the uncles, and upon the nephew.

Endorsed. In Lord Cathcart's N 60. (Dated Kamenoi Ostroff, 31 August (11 September), 1770, and adressed to the Earl of Rochford).

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

гаться, но что она не согласна объясняться съ Чарторижскими, разсматривая ихъ въ настоящую минуту частными лицами, стоящими во главъ партіи ей враждебной, и съ которыми, въ виду этихъ соображеній, она не хочеть вести дъла.

Вамъ предоставдяется сообщить это названнымъ лицамъ. Вообще касательно этого предмета мий кажется, что королю польскому предстоить выборь между двумя средствами, т. е. или отказаться оть поддержки Россіи, держаться своихъ дядей и дблить съ ними могущія возникнуть оть того послідствія; или же убіднть ихъ отказаться оть занатія ділами, устроивь при этомъ ихъ удаленіе какъ можно почетние и выгодиве. Въ первоить случай потребуется твердость, во второмъ — если уступка неизбіжна для достиженія желаемой отъ нея пользы, то ее слідуеть выполнить самымъ открытымъ и великодушнымъ образомъ. Я не возьму на себя даже конфиденціальнымъ образомъ высказать вамъ свое мийніе но поводу этого вопроса насколько онъ относится до его польскаго величества, но очевидно, что въ первомъ случай — въ Польши не межеть быть умиротворенія, а во второмъ — оно можеть имёть місто, а я полагаю, что умиротвореніе составляеть піль короля, нашего повелителя, хотя не предстоить возможности склонить Россію вести объ томъ переговоры съ партіей княза Чарторижскаго. Къ счастію осужденіе за то, что заслуживаеть его, относится въ дадамъ и ихъ племаннику.

Вилючено въ № 60 лорда Каскартъ (съ Каменнаго Острова, 31-го августа (11-го сентября) 1770 г. на имя графа Рошфоръ).

discouragement which the effect of the enemy's mines might occasion were he to make an assault without having ruined them, if they exist.

The last letters from him arrived yesterday and are of the 16th. Both armies are extremely healthy.

This court has as yet received no authentic account of the engagement supposed to have happened on the 5<sup>th</sup> in the Archipelage which it is believed the Turks were defeated. But privately they sust that Rear Admiral Elphinston was blown up with the great Turkish which engaged him.

General Panin's greatest want is engineers. The whole now turn one I recommended, who has as yet no higher commission than car miners. If he escapes the danger, and resists the fatigue, I doubt will take the place: if he was to drop, I am afraid his loss could supplied.

(Russia. Lord Cathcart. M 100.)

### № 87.

# Lord Cathcart to Mr Wroughton (at Warsaw.)

(Extract. Copy.) It is declared to me, that this court is desiry. Poland, and to take the necessary steps, when the King of Pi ministers upon whom she can rely, though she will not open 'a

отъ минъ непріятельскихъ, если бы онъ сдѣлалъ приступъ, не взо рительно на воздухъ, если только онъ существуютъ.

Последнія письма отъ него получены вчера и писаны 16-го Обе армін пользуются совершеннымъ здоровьемъ

Дворъ этотъ до сихъ поръ еще не получаль достовърныхъ с сраженів, которое, какъ полагаютъ, происходило 5-го въ Архъ маютъ, что турки были разбиты. Но на основаніи частныхъ г что контръ-адмиралъ Эльфинстонъ сгорълъ виъстъ съ главни лемъ, съ которымъ сражался.

Генералъ Панинъ всего болъе нуждается въ инженерах житъ на одномъ человъкъ, рекомендованномъ мною и до ставаніе капитана минёровъ. Если онъ избъжитъ опасности лости, я не сомнъваюсь въ томъ, что онъ получитъ повыр бы онъ погибъ, и опасаюсь, что потеря эта будетъ незам

# Отъ лорда Каскартъ господину Рауговъ

№ 37. (Конія, Извлеченіе). Мих объявлено, что творить Польшу и принять пужныя къ тому ихры, польскій употребить поэтому джлу министровь, на к

1770 r., ARIVOTA 31 (CERTIFEPS 11). Princes Czartoriski, whom in the present instance, she looks upon as prithe men at the head of a party, adverse to her, and with which she not treat. This you are at liberty to impart to those lords. Upon hole of this matter, it appears to me, that the King of Poland has things to do, either to give up the support of Russis, adhere to es, and share the consequences with them, or to persuade them from business, and make their retreat as honourable and advanpossible; in the first, firmness will be necessary; in the second, Oncession, when not to be avoided, in order to carry the beor, must be made in the openest and handsomest manner. I e, even confidentially to you, to speak my opinion upon far as it concerns his Polish Majesty, but it is evident Position, there can be no pacification in Poland, and that may be, and, I apprehend, the pacification is the object ter, though it is impossible to bring Russia to treat with arty for that purpose. Happily, the blame, of what stheart's & 60. (Dated Kamenoi Ostroff, 31 August

.B 1t8 de /ards there y, and ish fleet t his son t they are ı had given Spiridoff in tine but had ic as any can in that I know

95

s Polish Majesty te. A Great Lady and, in Denmark, n my success over

эторыми Русскіе, выйдя гь собранія военнаго соего эскадрой возвратятся адрой направится къ Даря. Что нао всего оттомань корабля и что 6-го числа урецкаго флота, достался въ еще другаго офицера для пемоть карантинь въ одномъ изъ ся съ величайшей похвалой о ъ дълъ адмираломъ Спиридовымъ. ь, но имъль возможность отпрадостовърнымъ, чемъ какое бы то ю мив извёстно на службъ Импекромъ Роксбурга, весьма умнаго н

ланій его польскому величеству, какъ случай, происшедшій на дняхъ. Одна кихъ лицъ своего двера: -«Въ Англін, і есть у меня друзья, радующіеся мони

recented to distributions, becoming the se III, CHARREN TO LIES RAPIN OF PARRICUL, I Business Resident Property Pro Cash Manuals Major Manual William Con-THE PARTY, MARRIED COURTS LAND & PLANS Starnie; ha de piènes un annuelle To James and American I had Melly to Midway - or a letters were El, 10 es cultars manie com MENT IN COM I AND RESPONDENCE man state and an arrange of see, the to minute chart - to MS — des Monte Marie Mere, s Mar, Marie Marien, 2012 to

same substantial to making

A SECTIONAL SE MANUEL

#### No 38.

### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, September 3 (14), 1770.

(Nº 61. Extract.) I have the honour to inclose to your Lordship a copy of a letter I have this day dispatched and have included the particulars of the important news received the day before yesterday though I doubt not your Lordship will have had them by other channels long before this can reach you.

The courage, conduct and resolution shown by the Russian Admiral and his officers and sailors upon an occasion so new to them, must have added greatly to the satisfaction the Empress received from the complete success of every part of the operation.

I cannot help being very uneasy till I hear what the fate of the christians at Smirna to which the Turks retired has been; and I am led to believe that the retardment of the Constantinople letters for three weeks is more likely to be owing to some tumults there than to the continuance of the plague.

Admiral Elphinston's orders cannot but be discretionary: in the mean while it is evident he is more than a match for the remaining four Turkish men of war, and will at least be able to prevent any thing from passing the Dardanelles which alone must extremely distress Constantinople.

### Отъ дорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменныё-Островъ, 3-го (14-го) сентября 1770 г.

№ 38. (№ 61. Извлеченіе). Честь интью переслать вамъ, милордъ, копію съ писемъ, отправленныхъ мной сегодня, со включеніемъ подробностей важныхъ извъстій, полученныхъ здёсь третьяго дня, хотя я не сомитьваюсь, что вы, милордъ, узнаете объ этомъ другимъ путемъ задолго до полученія вами настоящихъ строкъ.

Храбрость, распорядительность и решительность, оказанныя русскимъ адмираломъ, офицерами и матросами при столь новыхъ для нихъ обстоятельствахъ должны значительно усиливать удовольствіе, доставленное Императрице полнымъ уситехомъ всёхъ ихъ действій.

Я не могу не испытывать сильнаго безпокойства до тёхъ поръ, пока не узнаю объ судьбе христіанъ въ Смирне, куда турки отступили, и полагаю, что отсутствіс писемъ изъ Константинополя въ теченіе последнихъ трехъ недёль вероятите следуеть объяснить какими-лябо безпорядками, чёмъ продолженіемъ чумы.

Дальнъйшія движенія к.-адмирала Эльфинстона не могуть не быть предоставлены его разумінію; но въ настоящую минуту уже очевидно, что онъ безь всякаго труда одержить верхъ надъ остальными четырьмя турецкими кораблями и во всякомъ случав никого не пропустить черезъ Дарданельскій проливъ, что уже само по себъ должно причинить большія бъдствія Константинополю.

General Panin has written to the Empress, that his effective infantry do not amount to the supposed number of the garnison; that for that reason, unless she orders it, he will not attempt a storm, but if she does, he will be the first man to enter the place. They certainly misjudged the strength of it.

There are no letters from Bender later than the 16<sup>th</sup> of last month. (Russia. Lord Cathcart. N 100.)

### № 39.

## (Lord Cathcart to Mr Wroughton at Warsaw.)

Kamenoi Ostroff, September 3 (14), 1770.

(Extract. Copy.) As accounts of the success of her Imperial Majesty's arms by land find more expeditious channels to you than my letters I seldom trouble you upon that subject we being both a good deal occupied, but cannot help acquainting you of a very important account arrived the day before yesterday which may not have reached you.

My letters of the 16<sup>th</sup> of July from Constantinople which are the last we have and were received near a month ago mentioned a report of a battle betwixt the united Russian fleet and that of the Turks in the canal betwixt Chio and Natolia, with this circumstance that two of the largest

Генералъ Панвиъ написалъ Императрицъ, что его дъйствующая вифантерія менье многочисленна чъмъ предполагаемое число гаринзона, что по этой причинъ онъ не ръшится на штуриъ иначе какъ по приказанію Императрицы, но въ случат таковаго повельнія онъ первый войдеть въ городъ. Они, конечно, онибаются насчеть силы города.

Изъ Бендеръ нътъ писемъ позднее 16-го числа проилаго мъсяца.

# Отъ дорда Каскартъ господину Раугонъ (въ Варшаву).

Каменный-Островъ, 3-го (14-го) сентября 1770 г.

№ 39. (Копія. Извлеченіе). Такъ какъ извѣстія объ успѣхахъ оружія Ел Императорскаго Величества на сушѣ всегда достигають до васъ болѣе скорымъ путемъ, чѣмъ мон нисьма, я рѣдко безпокою васъ по поводу этого предмета, тѣмъ болѣе что у каждаго изъ насъ много занятій, однако не могу не сообщить вамъ весьма важнаго извѣстія, полученнаго третьяго дня, и быть можетъ еще не дошедшаго до васъ.

Письма, полученныя мною отъ 16-го числа изъ Константинополя, составляющія посліднія иміжній константинополя, составляющія посліднія иміжній константинополя, поредавали слухь о сраженій между соединеннымъ русскимъ флотомъ и флотомъ турецкимъ въ каналіз между Хіо и Натоліей съ прибавленіемъ того обстоятельства, что два са-

ships had grappled and were blown up and that it was believed victory had declared its self in favour of the Russians.

This action was said to have happened the 5th of July new stile, and this court have with impatience expected farther accounts.

The night before last arrived an estafette from the Marquis de Cavalcabo at Malta with the following particulars.

Three English ships in the service of Russia having an English captain belonging to the Russian navy on board going to Port Mahon for stores cast anchor off Malta and sent for the Marquis not being permitted to land any of their men for fear of the plague.

The Marquis learnt from the Captain that on the 5th the Russian fleet attacked that of the captan pasha as above, and sunk and took three of his ships: that the captan pasha's ship took fire upon which he bore down on the Admiral, and his mast falling across him set him also on fire. The Russian sailors stripped the Turkish ensign from the burning mast but could not disengage themselves. That Spiridoff, Count Foedor Orloff and some of the officers and crew were saved in boats, and that immediately after both ships blew up. That the Turks then retired into a harbour in Natolia, where they were followed by fire ships which set fire to them, and burned the whole except one which the Russians afterwards took. That

ныть больших в корабля, сразивнись, были взорваны на воздухь и, какъ полагають, нобъда склонилась на сторону Русскихъ.

Дъло это, какъ говорили, случилось 5-го іюля новаго стиля и эдівній дворъ съ историтність ожидаль дальнійшихъ извістій.

Третьяго дня вечеромъ получена изъ Мальты эстафета отъ маркиза де-Кавалькабо, заключающая слёдующія подробности.

Три англійских ворабля, находящісся на русской службе и состоящіс подъ начальствомъ Англичанива, капитана русскаго флота, на нути къ порту Магону, куда они шли за провіантомъ, бросили якорь близъ Мальты и послади за маркизомъ, такъ какъ имъ не позволено было высадить экипажа изъ опасенія чумы.

Маркизъ узнадъ отъ капитана, что 5-го числа русскій флотъ напалъ на флотъ капитанъ-паши, какъ уже сказано выше, причемъ русскій флотъ потопилъ и взялъ въ плёнъ три корабля; что корабль капитанъ-паши загорёлся и въ это самое время бросился на корабль адмирала, на который упала горящая мачта, вслёдствіе чего и этотъ корабль загорёлся. Что русскіе матросы сорвали съ горящей мачты турецкое знамя, но сами не могли спастись. Что Спиридовъ, графъ Федоръ Орловъ и изкоторые офицеры и лица экипажа спаслись въ лодкахъ и что немедленно вслёдъ за тёмъ оба корабля взлетёли на воздухъ. Что послё этого Турки удалились въ гаванъ ь Натоліи, куда за ними послёдовали брандеры, которые и подожгли ихъ всёхъ, юмё одного, вслёдъ за тёмъ взятаго Русскими. Что Турки, покинувъ корабли,

the Turks left the ships and established two very considerable batteries which the Russians landing took possession of and the Turks fled towards Smyrna. That upon holding a council of war it was resolved that the Counts Orloff with Spiridoff and his squadron should return to besiege Napoli de Romagnia, and that Elphinston with his squadron should proceed towards the Dardanelles to execute the commission he was charged with. That there remained no more than four ships of war of the whole Ottoman navy, and that on the 6th a large convoy with provisions destined for the Turkish fleet had fallen into the hands of the Russians. That Spiridoff had sent his son and another officer to carry the news to his Sovereign and that they are performing quarantine in some Italian port, and that Elphinston had given the highest encomiums to the courage and conduct of Admiral Spiridoff in this affair. The Marquis is himself obliged to perform quarantine but had liberty to send this letter which to me appears as authentic as any can afterwards be received, as the Empress has no English captain that I know of but Roxburgh who is a very sensible distinct man.

The greatest proof I can give of my wishing well to his Polish Majesty is, my informing your confidentially of a very late anecdote. A Great Lady said before several of her court: «I have friends in England, in Denmark, «in Sweden and in many parts of Germany who rejoice in my success over

расположились въ двухъ весьма значительныхъ батареяхъ, которыми Русскіе, выйдя на берегъ, овладѣли, а Турки бѣжали въ Смирну. Что послѣ собранія военнаго совъта было рѣшено, что графы Орловы съ Спиридовымъ и его эскадрой возвратятся осаждать Наполи-ди-Романіа, а Эльфинстонъ со своей эскадрой направится къ Дарданелламъ для исполненія возложеннаго на него порученія. Что изо всего оттоманскаго флота оставалось не болѣе какъ четыре военныхъ корабля и что 6-го числа большой транспортъ съ провіантомъ, назначавшимся для турецкаго флота, достался въ руки Русскихъ. Что Спиридовъ послалъ своего сына и еще другаго офицера для передачи этихъ извѣстій Государынѣ, что они выдерживаютъ карантинъ въ одномъ изъ итальянскихъ портовъ и что Эльфинстонъ отзывался съ величайшей похвалой о храбрости и распорядительности, заявленныхъ въ этомъ дѣлѣ адмираломъ Спиридовымъ.

Самъ маркизъ принужденъ выдержать карантинъ, но имъль возможность отправить это письмо, которое миз кажется не менте достовърнымъ, чтиъ какое бы то ни было дальнъйшее извъстіе, такъ какъ насколько мит извъстно на службъ Императрицы нътъ другаго англичанина капитана, кромъ Роксбурга, весьма умнаго и основательнаго человъка.

Я не могу лучше доказать своихъ благожеланій его польскому величеству, какъ сообщивъ вамъ конфиденціальнымъ образомъ случай, происшедшій на дняхъ. Одна знатная дама сказала въ присутствіи нъсколькихъ лицъ своего двора: -«Въ Англіи, «Даніи, Швеціи и многихъ частяхъ Германіи ость у меня друзья, радующіеся моимъ

«the enemies of christianity, who have so unjustly made war upon me, «but I have none in Poland»; I have heard that it is thought extraordinary, and has made a strong impression, that the King of Poland neither by his minister, nor by a private letter, has given any marks of personal satisfaction to a Princess, who has distinguished him by her friendship, and upon whose frienship he depends.

Endorsed. In Lord Cathcart's 36 61 (to the Earl of Rochford, dated September 3 (14), 1770.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 100.)

### **Nº** 40.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kamenoi Ostroff, September 7 (18), 1770.

(Nº 62. Extract.) The Empres's stay in the country, and Count Panin's residence in town for some time past has been unfavourable to a certain degree for the regularity with which her affairs have been carried on, and to the unanimity of her councils. This circumstance has been taken advantage of by designing people who have prompted Count Orloff to take a lead in the affairs of Turky and Poland. Some weeks ago he

### Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

Каменный-Островъ, 7-го (18-го) сентября 1770 г.

№ 40. (№ 62. Извлеченіе). Пребываніе Императрицы на дачѣ, а графа Панина въ городѣ, нѣсколько времени тому назадъ было до нѣкоторой степени неблагопріятно правильности веденія дѣлъ и единогласію совѣтовъ Императрицы. Этимъ обстоятельствомъ воспользовались хитрыя личности, убѣдившія графа Орлова стать во главу турецкихъ и польскихъ дѣлъ. Нѣсколько недѣль тому назадъ онъ явился въ совѣтъ и представилъ два приказа, написанныхъ и подписанныхъ Императрицей и заключающія соображенія по поводу этихъ обоихъпредметовъ, а вслѣдъ затѣмъ прочиталъ два пространные меморіала, составленные имъ самимъ. Графъ Панинъ не посвящен-

<sup>«</sup>успъхамъ надъ врагами христіанства, столь несправедливо начавшихъ со мной войну, «но въ Польшъ у меня нътъ ни одного такого друга».

Я слышаль, что здёсь крайне удивлены и поражены темъ, что король польскій ни черезъ посредство своего министра, ни частнымъ письмомъ не заявиль личнаго своего удовольствія монархинъ, отличившей его своей дружбой, и отъ дружбы которой онъ находится въ зависимости.

Включено въ № 61 лорда Каскартъ графу Рошфоръ, отъ 3-го (14-го) сентября 1770 г.

came into council, and produced two orders written and signed by the Empress, recommending considerations relative to those subjects, and afterwards read two long memorials of his own. Count Panin, who was not in the secret, had the spirit to give an opinion in writing against both, which prevented proceeding upon them, but was infinitely hurt with the circumstance and wrote a letter in measured, but determined terms to the Empress informing her, that her business could not be carried on by starts in channels not official, and that if attention was not had to the representation he then made, he must beg leave to lay himself at her Imperial Majesty's feet. I presume he received a satisfactory answer, as he seemed satisfied, but Count Zachar Czernicheff profited so far of the opportunity as to carry the sequester (action) of the Polish estates complained of in Mr Wroughton's letter, and sent his orders to general Kar, without so much as acquainting general Weimar.

General Kar is a man of noble fortune; he is said to have lent Count Zachar six thousand pounds upon being permitted to raise a legion, and there are those who think the count is no enemy to contributions, and especially when general Kar is the receiver. This is the secret of that intrigue, which aided by the behaviour of his Polish Majesty, and his uncles in things too little to be enumerated, but disappointing and gal-

ный въ тайну, имълъ смълость подать письменное мивніе, направленное противъ обонхъ меморіаловъ, что и помъшало приступить къ ихъ выполненію, но былъ чрезвычайно оскорбленъ этимъ обстоятельствомъ и написалъ Императрицъ письмо, гдъ въ сдержанныхъ но ръшительныхъ выраженіяхъ увъдомлялъ ее, что дъла ея не могутъ быть ведены такими порывистыми попытками по неофиціальнымъ путямъ, и что въ случат если на таковое его представленіе не будетъ обращено должнаго вниманія, онъ долженъ будетъ всепокорнтйше просить Ея Императорское Величество его отъ этого дъла уволить. Полагаю, что онъ получилъ удовлетворительный отвътъ, такъ какъ онъ казался удовлетвореннымъ, но тъмъ не менте графъ Захаръ Чернышевъ съумълъ настолько воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы достигнутъ секвестра польскихъ имъній, на который господинъ Раутонъ жалуется въ своемъ письмъ; причемъ онъ выслалъ повелънія генералу Кару, не сообщивъ даже о томъ генералу Веймарну.

Генералъ Каръ человъкъ весьма богатый; говорятъ, что онъ далъ графу Захару Чернышеву шесть тысячъ фунтовъ за позволение собрать легионъ и есть лица предполагающия, что графъ относится далеко не враждебно къ контрибуциямъ, особенно же въ томъ случать, когда ихъ получаетъ генералъ Каръ. Вотъ гдъ заключается тайна этой интриги, которая вмъстъ съ образомъ дъйствий его польскаго величества и его дядей въ обстоятельствахъ слишкомъ незначительныхъ для того, чтобы ихъ перечислять, но тъмъ не менъе раздражающихъ и возбуждающихъ Императрицу, вызвала

ling to the Empress, has produced a step which, though threatened, was not intended.

(Russia. Lord Cathcart. M: 100.)

#### No 41.

# The Earl of Rochford to His Excellency Lord Cathcart.

Whitehall, 19 October, 1770.

(Nº 23. Extract.) I conclude your Excellency has been already apprised by Mr Murray of the determination of the Porte to desire the joint mediation of Austria and Prussia, adding England if they should not be averse to it. I can now inform you, from good authority, that the court of Vienna has taken up this proposal (which I believe your Excellency, will think with me has been procured by her joint intrigues), but in order to screen herself from a denial on the part of Russia, has engaged the King of Prussia to make the proposition that the refusal may be to Him, and to Her. I need not make any reflections to your Exellency on the light in which the implicit acceptance of such an offer by the court where you are, must appear to us here, when the foundation of this advance from the Porte has probably been a misrepresentation of the conduct of Great Britain as too partial to Russia, or how dishonourable it must be to his Majesty

мъру хотя и высказанную въ видъ угрозы, но къ исполнению которой не имълось намърения приступить.

### Оть графа Рошфоръ его превосходительству лорду Каскарть.

Уайтголь, 19-го октября 1770 г.

№ 41. (№ 23. Извлеченіе). Полагаю, что ваше превосходительство уже увъдомлены господиномъ Муррей о принятомъ Портой ръшеніи просить соединеннаго посредничества Австріи и Пруссіи, присоединяя къ нимъ и Англію въ случав если державы эти будуть на то согласны.

Нынт могу сообщить вамъ изъ втрнаго источника, что втискій дворъ приналъ это предложеніе (которое, какъ втроятно ваше превосходительство согласитесь со мной, достигнуто его соединенными интригами), но имтя въ виду оградить себя отъ отказа со стороны Россіи, убталь короля прусскаго сдтлать это предложеніе съ тти, чтобы отказъ былъ высказанъ и ему. Считаю лишнимъ высказывать вашему превосходительству какія бы то ни было разсужденія объ томъ, въ какомъ свттт должно намъ представиться здтсь полное согласіе двора, гдт вы находитесь, на подобное предложеніе, когда основаніемъ къ этой попыткт со стороны Порты, втроятно, послужило искаженное представленіе дтйствій Великобританіи, будто бы пристрастчыхъ къ Россіи, а также и объ томъ, до какой степени унизительно для его величетва быть принятымъ лишь третьимъ и только въ случат согласія обоихъ посредни-

to be admitted only as a third at the good pleasure of two mediators. Much therefore must depend on the situation of things at St. Petersburg, and the manner of that court's behaviour towards us on this occasion. If the Treaty should be actually signed, and Russia should, as in that case is probable, make a condition sine qua non of the intervention of Great Britain, it may, accompanied with a proper carriage of the other parties concerned towards his Majesty, be an inducement to him not to refuse his co-operation; but if on the other hand, the alliance should be still declined, the mediation of Austria accepted, and the invitation of the Empress of Russia should be such as may appear only an idle compliment to the King. Your Excellency will express your fears, that, in the present circumstances, his Majesty's accession to such a mediation may not be thought suitable to his dignity, but you will in all events take the proposal ad referendum only.

(Russia. Lord Cathcart. Me 100.)

#### No 42.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

Kaminoi Ostroff, September 14 (25) 1770.

(Nº 63. Extract.) I lost no time in making out a paper in consequence of my instructions by the messenger Hynd, offering the King's Alliance,

### Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 14 (25) сентября 1770 г.

№ 42. (№ 63. Извлеченіе.) Я, не теряя времени, приготовиль на основанів предписаній, полученных виною черезь курьера Гинде, бумагу, въ которой предлагаю союзь короля и въ тоже время настанваю на немедленномъ его принятів въ выраженіяхъ,

ковъ. При таковыхъ обстоятельствахъ положеніе делъ въ Петербургъ и образъ действій этого двора относительно насъ будетъ имѣть весьма важное значеніе. Если бы трактать быль подписанъ и если, что весьма вѣроятно въ такомъ случать, Россія поставила бы вмѣшательство Великобританіи условіемъ sine qua non, то это обстоятельство, вмѣстѣ съ подобающими отношеніями къ его величеству другихъ завитересованныхъ сторонъ, могло бы побудить его къ тому, чтобы не отказывать въ своемъ содѣйствіи; но если съ другой стороны союзъ будетъ по прежнему отклоненъ, вмѣшательство Австріи принято, а приглашеніе Русской Императрицы будетъ такого свойства, что его можно будетъ счесть за пустой комплиментъ королю, ваше превосходительство выразите опасенія насчетъ того, что при настоящихъ обстоятельствахъ согласіе его величества на подобное вмѣшательство можетъ быть признано несовитьстнымъ съ его достоинствомъ, но вы во всякомъ случать примете предложеніе лишь аd гебегеноции.

and pressing the immediate acceptance of it, in terms which I hope, when a copy of it is transmitted, will be approved of by His Majesty and his ministers; this paper together with a copy of the alterations to be made upon the last project, I gave to Count Panin on Wednesday, and on Thursday paid a visit to Count Orloff, in order to communicate to him a circumstance of so much moment to both Empires; Count Panin read the papers with great attention, and asked the necessary questions upon both. After which he told me, that the consideration was of that consequence, that I could not expect him to say any thing upon it, untill he had his Sovereign's pleasure, but that I knew him too well, and his sentiments in general, not to do him the justice to believe that I should find him as zealous, as any minister of the King's, for whatever could perfect and complete the natural alliance already subsisting between the two crowns: Count Orloff, I found, did not apprehend the points where I had reason to imagine difficulty might lay. I therefore contented myself with showing the superiority of the King's guaranty, compared with the stipulations formerly insisted upon by Russia, and desiring, that in order to prevent delay, if from any cause there should be a chance of their arising, he would use his influence that I might be spoken to at once, with the fullest confidence, upon the Empress's view, assuring him, that I would with equal confidence, explain all I knew of his

которыя, надъюсь, по передачь съ нихъ копін, заслужать одобренія его величества и его министровъ. Бумагу эту витстт съ копіей наміненій, преднолагаемыхъ въ посліднемь проекті, я передаль вь среду графу Панину, а вь четвергь сділаль визить графу Орлову, имъя въ виду сообщить ему обстоятельство, столь важное для объихъ имперій; графъ Панинъ прочиталъ бумаги съ большимъ вниманіемъ и по поводу объихъ сдълалъ мнъ необходимые вопросы. Вслъдъ за тъмъ онъ сказалъ мнъ, что въ виду особой важности этого соображенія онъ не можеть дать мит никакого ответа до техъ поръ, пока не узнаеть волю Государыни, но что мит слишкомъ хорошо извъстенъ его образъ мыслей для того, чтобы я не отдалъ ему справедливости быть увъреннымъ, что онъ будетъ не менъе усерденъ, чъмъ министръ короля въ преслъдованіи всякой міры, клонящейся къ усовершенствованію и дополненію естественнаго союза, уже существующаго между объими державами; я замътиль, что графъ Орловъ не предполагалъ техъ вопросовъ, где, по моему митнію, могли встретиться затрудненія и потому я ограничился указаніемъ превосходства королевской гарантіи сравнительно съ условіями, на которыхъ первоначально настанвала Россія, прося чтобы, въ избъжаніе отсрочекъ, въ случат еслибы таковыя возникли, онъ силой своего вліянія уб'єдиль къ немедленному и совершенно откровенному объясненію со мною касательно видовъ Императрицы, уверивъ его при этомъ, что я съ одинаковой довърчивостью объясню все, что мнъ извъстно о мысляхъ его величества относительно всего дёла и въ заключеніе исчислиль все выгоды немедленнаго исполненія

Majesty's sentiments, relative to the whole consideration, and concluding, by representing the advantages of an immediate execution of the treaty; this step had a very good effect, it was impossible to be more kind, or more hearty than Count Orloff by his manner and expression, appeared to be, as I know that, that evening he and Count Panin had a great deal of conversation, at the Empress's private circle, on that subject, and were both, too, with her; in this interim, Count Zachar Chernicheff, and the Vice Chancellor seemed out of spirits, and out of humour, and at last retired before her Majesty came back into the room; when she returned she seemed much pleased, and walked up to Mr Saldern, and said, with an air of great satisfaction. «You know there are those who are jealous of me, and those who envy me, you will be glad to hear I have a fresh proof, that I have a real and respectable friend»; all this looks well.

(Russia. Lord Cathcart. N. 101.)

### **№** 43.

#### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

Kaminoi Ostroff, September 14 (25) 1770.

(Nº 64. Separate.) In this separate letter I have the honour to acquaint, your Lordship, that I am just returned from assisting at a Te Deum performed before the Empress at the marine church in consequence of reports

### Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

Каменный Островъ, 14 (25) сентября 1770 г.

№ 43. (№ 64. Отдъльно.) Этимъ отдъльнымъ письмомъ имъю честь довести до свъдънія вашего превосходительства, что я сейчасъ вернулся съ молебна, отслуженнаго въ присутствіи Императрицы въ морской церкви по случаю извъстій о по-

трактата. Этотъ пріемъ подъйствоваль весьма хорошо. Невозможно быть любезнье и сердечнье, чьмъ казался графъ Орловъ, на сколько можно судить по его обращенію и выраженіямъ, такъ какъ мнъ извъстно, что въ этотъ вечеръ онъ и графъ Панинъ долго разсуждали объ этомъ предметь въ частномъ кругу Императрицы и оба они говорили съ ней самой. Въ это время графъ Захаръ Чернышевъ и вице-канцлеръ казались разстроенными и недовольными и наконецъ удалились прежде возвращенія Ея Величества въ залу. Вернувшись къ обществу, она казалась очень обрадованной и, подойдя къ Сальдерну, сказала ему съ весьма довольнымъ видомъ: «вы знаете, что есть люди, завидующіе мнѣ, и потому вы будете довольны узнать, что я получила новое доказательство въ томъ, что имъю истиннаго и почтеннаго друга». Это подаетъ большія надежды.

from the fleet of the victory in the Archipelago, by way of Venice, the couriers being still delayed by the quarantine they are obliged to observe.

I understand, that the accounts do not differ essentially from those of the Marquis de Cavalcabo, your Lordship, would find in the copy of my letter to Mr Wroughton, except in this circumstance that the fleet went on together towards the Dardanelles instead of separating as was reported at Malta.

Count Alexis Orloff seeing the Admiral's ship blown up never doubted his brother must have perished in it. He was so struck with the idea, that he fell down, as dead, on the deck and remained some time, when he recovered and recollected himself which was not immediately, he gave himself to fury and despair and ordered his ship, which was the forwardest of the fleet to pierce into the middle of that of the enemy, but the Turks being light and in full sail towards the harbour, where they afterwards were burnt he luckily did not join them, and had the pleasing surprise of seeing his brother and the admiral come on board, who were almost the only persons of the equipage, who were saved in the chaloupe.

The joy of the brothers is easily to be guessed, but the whole crew were so transported with the sudden transition, that they leapt about their necks.

The resolution was then taken, which was next day executed.

бъдъ флота на Архипелагъ, эти извъстія дошли сюда черезъ Венецію, такъ какъ курьеры до сихъ поръ задержаны карантиномъ, которому принуждены подвергаться.

Кажется, извъстія эти не заключають никакой существенной разницы противъ свъдъній, сообщенныхъ маркизомъ де Кавалькабо, которыя вы, милордъ, найдете въ копіи съ моего письма г. Раутону, за исключеніемъ того обстоятельства, что весь флотъ направился къ Дарданельскому проливу, а не раздълился, какъ о томъ было упомянуто, въ Мальтъ.

Графъ Алексъй Орловъ, видя что адмиральскій корабль взлетълъ на воздухъ, не сомнъвался, что при этомъ братъ его погибъ. Это до того поразило его, что онъ замертво упалъ на палубу и пролежалъ такимъ образомъ нъкоторое время. Очнувшись и вернувшись къ сознанію, онъ предался самому бъщеному отчаянію и приказалъ своему кораблю, стоявшему впереди всего флота, проникнуть въ самый центръ непріятельскаго флота, но такъ какъ турки были на полномъ ходу на пути къ гавани, гдъ вслъдъ за тъмъ корабли ихъ были сожжены, онъ къ счастію не могъ ихъ настигнуть и имълъ неожиданную радость увидъть брата и адмирала, прибывшихъ на корабль, спасшись на шлюпкъ вмъстъ съ весьма немногими людьми экипажа.

Не трудно себъ представить радость братьевъ: даже весь экипажъ быль въ тачомъ восхищени отъ этого внезапнаго перехода, что всъ бросались къ нимъ на шею.

Затъмъ было принято ръшеніе, выполненное на другой день. Четыре брандера

The four fire ships were commanded by two English and two Russian volunteers, and escorted by Rear Admiral Greig, who has received every encomium courage and conduct could deserve.

Admiral Elphinston from his position had no share in that operation.

It is true, that he payed the highest compliment to Admiral Spiridoff, who led the van the day before.

The Russians, who were blown up and saved on planks, attacked the Turks, whom they met with floating in the sea after having shared a similar fortune from the same accident happening to the Capitan.

This disposition very much resembles the accounts of the field of battle at Frankfort upon the Oder, where many Russians and Prussians were found dead in one anothers arms.

I cannot help troubling, your Lordship, with a reflection upon the original cause of this great event, which may be productive of so many important consequences.

Just before my arrival here Count Alexis Orloff, who had been seized with a distemper, which all physicians declared mortal, received a palliative cure from a Tartar or Chinese empiric and was enabled to set out with his younger brother for Italy for a more perfect recovery of his health which none of his friends expected.

Не могу не передать вамъ, милордъ, нѣкоторыхъ размышленій о первоначальной причинѣ этого великаго событія, могущаго повлечь за собою столь важныя послѣдствія. Не за долго до моего пріѣзда графъ Алексѣй Орловъ, страдавшій болѣзнью, которую всѣ доктора объявили смертельной, получилъ облегченіе вслѣдствіе леченія татарина или китайца доктора, что дало ему возможность отправиться вмѣстѣ съ меньшимъ братомъ въ Италію для окончательнаго укрѣпленія здоровья и противъ всѣхъ ожиданій его друзей.

Война вспыхнула около того времени какъ онъ прибыль въ Италію; тамъ онъ

находились подъ начальствомъ двухъ англичанъ и двухъ русскихъ волонтеровъ, подъ прикрытіемъ контръ-адмирала Грейга, заслужившаго величайшую похвалу своей храбростью и распорядительностью. Адмиралъ Эльфинстонъ, вслёдствіе занимаемаго имъ положенія, не принималъ участія въ этой экспедиціи. Правда, что онъ отнесся съ величайшей похвалой объ адмиралѣ Спиридовѣ, управлявшемъ авангардомъ на канунѣ этого дня. Русскіе, спасшіеся на доскахъ и остаткахъ съ горѣвшаго корабля, боролись съ турками, которыхъ встрѣчали плававшими на морѣ и застигнутыхъ одинаковой съ ними участью, вслѣдствіе подобнаго же несчастія, случившагося съ Капуданомъ. Это настроеніе напоминаетъ разсказы о полѣ битвы при Франкфуртѣ на Одерѣ, гдѣ было найдено много русскихъ и пруссаковъ, мертвыми въ объятіяхъ другъ др

The war broke out about the time he got to Italy: there he formed the plan which has since been executed, and offered to conduct the operation.

It appeared too romantic to the ministry. The Empress herself is said to have declared it to be so much so, that she would never have proposed such an idea to any one, but that she would not refuse to Count Alexis in whom she had great confidence, what he so earnestly desired and, your Lordship knows what has happened and may be expected from that beginning from all which I infer, that though Count Alexis and his brother have shown themselves possessed of the greatest talents, had he not been ill, and sent to Italy for his health at that critical moment this expedition would never have been thought of, nor would the attention of Russia have been turned to their navy at this juncture.

I received in church in the most secret manner intelligence, that by the intrigues of France, the Porte had formally offered the mediation to the Emperor and the King of Prussia, but as yet know no more.

(Russia. Lord Cathcart. № 101.)

#### **№ 44.**

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, September 17 (28) 1770.

(№ 65. Extract.) . . . in the mean time my object is to have no media-

составиль планъ, выполненный вслёдь за тёмъ, и предложиль руководить этимъ предпріятіемъ.

Это показалось министрамъ черезъ-чуръ романтично. Говорять сама Императрица высказалась въ такомъ смыслѣ, и объявила, что никогда и никому бы не предложила подобной мысли, но что она не могла отказать графу Алексѣю, къ которому питаетъ большое довѣріе, въ дѣлѣ такъ убѣдительно имъ испрашиваемомъ. Вамъ, милордъ, извѣстно, что случилось и чего можно ожидать далѣе, изъ чего я заключаю, что хотя графъ Алексѣй и его братъ заявили обширные таланты, однако, въ случаѣ еслибы онъ не былъ боленъ и не отправился бы для здоровья въ Италію именно въ эту критическую минуту, то никогда бы не возникло мысли объ этомъ предпріятіи и Россія при настоящихъ обстоятельствахъ не обратила бы вниманія на свой флотъ.

Мить сообщали въ церкви подъ величайшимъ секретомъ, что Порта, уступая интригамъ Франціи, формально предлагала посредничество императору и королю прусскому, но до сихъ поръ я не знаю объ этомъ ничего болъе.

# Отъ дорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С. Петербургъ, 17 (28) сентября 1770 г.

№ 44. (№ 65. Извлеченіе.) . . . . между тыть моя цыль состоить въ томъ,

tion or to have this court have recourse to that of England; and I hope one or other of those views will succeed, and that I shall receive an answer, which may produce a treaty soon, though perhaps not immediately.

I am told in great confidence that the King of Prussia, who saw the Emperor and Prince Kaunitz in Moravia, and who communicates this news to this court, says that the court of Vienna is much softened. Your Lordship, may depend upon my doing my utmost in a case where I have no instructions. I dare not speak first, because if I did, it would be known by what channel I have my intelligence, and the difference can be but a very few days.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 101.)

#### **Nº** 45.

#### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, September 21 (October 2) 1770.

(Nº 66. Extract.) The Kaimachan wrote to Mr Finkenstein to offer the King of Prussia the mediation in conjunction with the Emperor. That letter was sent hither, and the answer to the King of Prussia upon it will be concerted to day. Count Panin told me last night, at a ball, that he would communicate in great confidence to me to morrow a translation of a letter the

# Отъ дерда Каскартъ грасу Рошсоръ.

С. Петербургъ, 21 сентября (2 октября) 1770 г.

№ 45. (№ 66. Извлеченіе.) Каймаканъ написалъ г. Финкенштейну, предлагая посредничество королю прусскому витстт съ ниператоромъ. Письмо это было переслано сюда и отвътъ на него королю прусскому будетъ составленъ сегодня. Вчера вечеромъ на балу графъ Панинъ сказалъ мить, что онъ подъ величайшимъ секретомъ сообщитъ мить завтра переводъ съ письма, написаннаго по повелтнію Импе-

чтобы не имъть посредничества или склонить здѣшній дворъ обратиться за содѣйствіемъ Англіи, и надѣюсь, что или та или другая изъ этихъ мыслей осуществится и что я получу отвѣтъ, слѣдствіемъ котораго будетъ скорое, хотя быть можетъ не немедленное заключеніе трактата.

Мит конфиденціально сообщали, что король прусскій, имтышій въ Моравін свиданіе съ императоромъ и княземъ Кауницемъ, передавая эти извъстія здъшнему двору, прибавляеть, что настроеніе вънскаго двора значительно смягчилось. Вы, милордъ, можете быть увърены, что я прилагаю всъ старанія по вопросу, касательно котораго я не имъю предписаній. Я не могу заговорить первый, ибо это открыло бы какимъ путемъ я получаю свъдънія, между тымъ какъ во всякомъ случать вся разница была бы лишь въ нъсколькихъ дняхъ.

Empress had ordered General Roumanzoff to write to the Grand Vizir to desire Mr. Obrescoff may be sent to her army, as a step previously necessary to negociate, and that after that, if the Sultan desirous to put an end to the calamities of war, should think proper to send commissioners to any place agreed upon, she would in the same disposition send others to meet them. This looks like a determination not to make use of mediators, at least for the present.

I have however no reason to suspect, that, when the moment comes, the attention due to Great Britain will not be shown, or that France will ever be admitted.

. Among the reasons, which prevent Count Panin from speaking to me, two are obvious. The uncertainty whether Bender is taken, or the siege raised, and a desire that I should learn by a letter, I shall receive only on Thursday next from Constantinople, how falsely the Porte has dealt with Mr. Murray in the late transaction with the Austrian and Prussian ministers, I am extremely concerned at the delay, but hope all will end well, having had the honour to dine with the Empress at the admiralty, to sit next to her at the table, and to be particularly distinguished by her, and of being assured that the British Nation is at the present moment in the highest esteem here.

ратрицы генераломъ Румянцовымъ великому визирю и заключающаго требованіе, чтобы г. Обрѣзковъ быль отправленъ къ русской армін въ видѣ мѣры, необходимой до открытія переговоровъ, послѣ чего въ случаѣ если султанъ, желая положить конецъ
бѣдствіямъ войны, призналъ бы нужнымъ выслать уполномоченныхъ на то лицъ въ
какое бы то ни было условленное мѣсто, она, преслѣдуя одинаковую цѣль, вышлетъ
имъ на встрѣчу своихъ уполномоченныхъ. Это похоже на намѣреніе не прибъгать
къ содѣйствію посредниковъ, по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту.

Я не имъю, однако, основанія предполагать, чтобы когда наступить удобная къ тому минута Великобританіи не было бы оказано должнаго вниманія или чтобы Франція была допущена къ участію въ дълъ.

Между причинами, препятствующими графу Панину объясниться со мной, двъ совершенно очевидны. Неизвъстность насчеть того, будуть ли Бендеры взяты или окажется необходимость снять осаду съ этого города и желаніе, чтобы я узналь изъ шисьма, которое получу лишь изъ Константинополя, въ будущій четвергъ, до какой степени двулично поступила Порта относительно г. Муррей во время послъднить ея переговоровъ съ австрійскимъ и прусскимъ министрами. Я весьма сожалью объ этой отсрочкъ, однако, надъюсь, что все хорошо окончится, такъ какъ я, имъя честь объдать съ Императрицей въ адмиралтействъ, сндя подлъ нее за столомъ и будучи особенно отличенъ ея милостью, убъдняся въ томъ, что въ настоящую минуту британская нація пользуется здъсь полнъйшимъ уваженіемъ.

I am afraid the reasons that have retarded the taking of Bender will prevent it, I say afraid, because I apprehend the failure of that object would occasion another campaign.

(Russia. Lord Cathcart. № 101.)

#### **Nº 46**.

### Lord Catheart to the Earl of Rechford.

St. Petersburg, September 24 (October 5) 1770.

(Nº 67. Extracts.) Count Ivan Chernicheff gave last night a supper to the Empress on occasion of the victories in the Archipelago at which were present above a hundred people of the first distinction.

I never saw any thing so magnificent, or well ordered as the whole of this entertainment.

There were several tables at which every one was placed according to the tickets they drew, except the ambassadress and myself, who without drawing were placed next the Empress, and the Grand Duke, and I must take this opportunity of doing Count Ivan, and the Countess the justice to remark that there is no instance in which they fail to express their sense of the civilities they received in England, or to show their regard for the nation on every occasion where a British subject of whatever rank comes in their way.

Опасаюсь, что причины, помъщавшія до сихъ поръ взятію Бендеръ, окончательно помъщають ему, говорю «опасаюсь», ибо предвижу, что неудача этого дъла повлечеть за собой новый походъ.

### Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

С. Петербургъ, 24 сентября (5 октября) 1770 г.

№ 46. (№ 67. Извлеченія.) Вчера вечеромъ графъ Иванъ Чернышевъ давалъ по случаю побъдъ на Архипелагъ ужинъ для Императрицы, при чемъ присутствовало болъе ста знатнъйшихъ липъ.

Никогда не случалось мит видъть такого великолтинаго и такъ отлично устроеннаго праздника.

Было нъсколько столовъ, за которые каждый садился сообразно съ доставшимся ему билетомъ, за исключениемъ посольши и меня; не предлагая намъ билетовъ, насъ помъстили подлъ Императрицы и Великаго Князя и, пользуясь этимъ случаемъ, я долженъ отдать справедливость графу Ивану Григорьевичу и графинъ, замътивъ, что они никогда не пропускаютъ возможности показать свою признательность за любезность, оказанную имъ въ Англіи и свое уваженіе къ этой націи, всякій разъ какъ имъ случается имъть дъло съ британскимъ подданнымъ къ какому бы сословію онъ не принадлежалъ.

He (Count Panin) sent me yesterday the copy of a the letter Marshal Roumanzoff is directed to write to the Grand Vizir, which I will transmit by the messenger. I have only three circumstances to add to the idea I had conceived and gave your Lordship before I read it. The letter is supposed to be wrote, not in consequence of an order but by a person having powers in the present circumstances as to take that step without an order. Those circumstances are given as a reason for preferring a direct communication to the channel of a third party: in talking of peace the objects specified are, putting an end to the calamities of war, and securing upon a solid basis the interests and advantages of the numberless nations which are under the protection of the two Imperial Sceptres. Upon the whole I form two conjectures, which I submit to your Lordship, that this measure is meant to get rid of the Kaimachan's negotiations through the courts of Vienna and Berlin, and that it paves the way for the proposal of independency of the Tartars.

There was yesterday a courier from Bender. The Turks had made a very considerable sortie, and were repulsed with great loss, notwithstanding which, and their having information of the various misfortunes of their country they have bound themselves by fresh oaths to defend themselves to the last man.

Вчера изъ Бендеръ прітхаль курьеръ. Турки сділали значительную вылазку, при чемь были отброшены съ большой потерей, но, несмотря на это и на имъющіяся у нихъ свідінія о различныхъ біздствіяхъ ихъ отечества, они вновь поклялись защищаться до послідняго человіка.

Онъ (графъ Панинъ) прислалъ мит вчера копію съ письма, которое поручено фельдмаршалу Румянцову написать великому визирю и которое я перешлю съ курьеромъ. Въ дополненіе къ митию, составленному мной еще до прочтенія письма и сообщенному мною вамъ, милордъ, имъю передать вамъ лишь три обстоятельства. Предполагается, что письмо это написано не вследствіе повеленія, но такимъ лицомъ, которое при настоящихъ обстоятельствахъ имветъ право рашиться на подобную мъру, не получивъ на то повельнія. На эти обстоятельства указывается какъ на причину, въ силу которой прямыя сношенія предпочтительны посред-При разсуждении о миръ, указываемыя цъли заклюству третьяго лица. чаются въ прекращения военныхъ объдствий и въ ограждении на твердыхъ основанияхъ интересовъ и выгодъ безчисленныхъ народовъ, находящихся подъ покровительствомъ обонкъ Императорскихъ скипетровъ. Вообще я прихожу къ двумъ заключеніямъ, которыя и сообщу вамъ, милордъ, а именно, что мъра эта разсчитана съ цълью избъжать переговоровъ Каймакана при посредствъ вънскаго и берлинскаго дворовъ и что это приготовить почву для предложенія независимости татарь.

A very considerable mine was prepared, which was to be charged the day after the courier set out, and to be sprung a few days afterwards; from its effect much was expected.

(Russia. Lord Cathcart. № 101.)

### **30** 47.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, September 28 (October 9) 1770.

(N. 68. Extract.) I will avoid circumstances not absolutely necessary until my report by the messenger, and only inform your Lordship, that last night I communicated to Count Panin the accounts I had from Mr. Murray of the Kaimachan's letter to the ministers of the Courts of Vienna and Berlin, and told him that he might well imagine the King having heard of the success of this intrigue of France at Constantinople, would be impatient to learn what impression so unexpected an event had made here. He answered that he had his Sovereign's permission to acquaint me that what Mr. Murray had wrote, was true with this difference that in the letter of the Kaimachan, there was no mention of the King of Great Britain; that the Court of Vienna had taken no direct step towards this court; that the King of Prussia had wrote a letter with his own hand to make the

Была приготовлена весьма сильная мина, которую предполагалось зарядить на другой день по отъёздё курьера и взорвать нёсколько дней спустя. На дёйствіе ея много разсчитывали.

# Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

С. Петербургъ, 28 сентября (9 октября) 1770.

№ 47. (№ 68. Извлеченіе.) Оставляя обстоятельства не положительно необходимыя до доклада, который я отправлю съ курьеромъ, я только передамъ вамъ,
милордъ, что вчера вечеромъ я сообщилъ графу Панину извъстія, полученныя мной
отъ г. Муррей, касательно письма Каймакана къ министрамъ вънскаго и берлинскаго дворовъ и сказалъ ему, что, какъ онъ можетъ легко понять, король, услышавъ объ успъхъ этой интриги Франціи въ Константинополъ, съ нетерпъніемъ будетъ
желать узнать, какое именно впечатлъніе произвело здъсь столь неожиданное событіе. Онъ отвъчаль, что государыня позволила ему сообщить мнъ что написанное
г. Муррей справедливо съ той только разницей, что въ письмъ Каймакана не было
упомянуто о королъ великобританскомъ; что вънскій дворъ не сдълалъ никакихъ
прямыхъ шаговъ относительно здъшняго двора; что король прусскій написалъ собственноручное письмо, сообщая это Императрицъ и высказывая ей свою готовность

communication to the Empress, declaring himself ready to do whatever might be for her service: that her Imperial Majesty intended to answer that letter with her own hand, and that her answer would contain the following heads: that she wished for peace and would be obliged by the good office of all christian princes in support of the step taken by marshall Roumanzoff towards the Grand Vizir, desiring Monsieur Obrescoff might be delivered up to him, and that a congress might be appointed for the respective plenipotentiaries at Ismael; that when she called for mediators, her inclination and engagements would lead her to invite his Britannic Majesty who had in the beginning kindly interposed his good offices, and offered his mediation here and at Constantinople in order to have prevented hostilities, as his Prussian Majesty had also done; that were she to invite the King of Great Britain at this moment, the Porte would invite France which would stop business, because she never will agree to the mediation of that power, its minister, according to proofs in her hands, being an enemy to her person; that these reasons she desired might be explained to the court of Vienna, with assurances of her regard, and high opinion of the Emperor and Empress Queen, and of her conviction, that not only peace, but a lasting peace was as much the object of their policy, as her own, and that they might be persuaded she had no secret terms to negociate with the Porte, or such as should not be open to them and to all the world, and

сдълать все, что могло клониться къ ея пользъ; что Ея Императорское Величество нам'вревалась собственноручно отв'вчать на это письмо и что ея отв'втъ будетъ заключать следующія статьи: что она желаеть мира и будеть благодарна за услуги всякаго христіанскаго монарха, согласнаго поддержать міру принятую фельдмаршаломъ Румянцовымъ относительно великаго визиря, отъ котораго онъ потребоваль выдачи г. Обръзкова и созванія конгресса для взаимнаго назначенія уполномоченныхъ въ Изманлъ; что, когда она обратится къ посредникамъ, ея расположение в обязательства побудять ее пригласить его британское величество, который съ самаго начала благосклонно предложилъ свои услуги и вмешательство какъ здёсь такъ н въ Константинополъ для предупрежденія враждебныхъ дъйствій, подобно тому какъ поступнав и король прусскій; что въ случать если бы она въ настоящую минуту пригласила короли великобританского, Порта пригласила бы Францію, что остановило бы ходъ дёла, такъ какъ она викогда не согласится на вибшательство этой державы, министръ, которой, согласно имфющимся у ней въ рукахъ доказательствамъ, есть ея личный врагь; что она желаеть чтобы эти причины были объяснены вънскому двору виъстъ съ увъреніями въ ся уваженіе и высокомъ митніи объ императоръ и императрицъ королевъ и въ ея убъжденіи что не только миръ, но прочный миръ составляеть ціль ихъ политики точно также какь и ся собственной и что они могуть быть увтрены въ томъ, что она не намтревалась вести съ Пертой ни-

hoped his Prussian Majesty from these motives would not only approve of declining the invitation of the Porte, but that he would persuade the court of Vienna after this explanation to do so too. I have the pleasure to assure your Lordship in that confidence in which Count Panin told it to me, that this resolution was at that time neither known to the council nor to Count Solms, and first communicated to me for his Majesty's information as a mark of the Empress's unreserved confidence and attention. It appears to me that without mediators it is hardly possible the peace can be made, and that after this explanation France cannot be proposed, and Austria will not accept, so that the pretensions of the King and his Prussian Majesty, who were originally accepted, will remain as they were. Could your Lordship conceive the anxious moments I have passed, while this has been in agitation, you would feel my joy upon the issue, which I flatter myself will be agreeable to his Majesty from this proof it has produced of the Empress's firmness and attachment to him, discouraging to the Emperor to interfere, decisive against the pretension of France, mortifying to the King of Prussia, in as far as he has been a volunteer in it and at the same time so moderate as not to be like to give offence in any quarter, Versailles excepted.

(Russia. Lord Cathcart. Nº 101.)

какихъ тайныхъ переговоровъ, которыхъ она не могла бы объяснить имъ и всему свъту, надъясь что его прусское величество, вслъдствіе таковыхъ соображеній не только одобрить отказь оть предложенія Порты, но после этого объясненія убедить вънскій дворъ поступить такимъ же образомъ. Миъ пріятно сообщить вамъ, милордъ, точно также конфиденціально какъ было инт то сказано графомъ Панинымъ, что это намъреніе въ то время не было извъстно ни совъту, ни графу Сольмсу и прежде всего сообщено мит для передачи его величеству въ доказательство безграничнаго доверія и внимательности Императрицы. По моему мивнію почти невозможно, чтобы мирь быль заключень безь участія посредниковь, а посль этого объясненія пригласить Францію невозможно, Австрія откажется, и такимъ образомъ предложенія короля и его прусскаго велячества, принятыя первоначально, сохранять прежнюю силу. Если бы вы, милордъ, могли себъ представить безпокойство, испытанное мною пока двло это обсуждалось, вы бы поняли мою радость по случаю его исхода, который, надъюсь, будеть пріятень его величеству, вслъдствіе вызваннаго имъ заявленія твердости Императрицы и привизанности къ нему, заявленія, отнимающаго у императора охоту вступаться въ этоть вопросъ, решительнаго противъ притязаній Францін, обиднаго для короля прусскаго, относительно принятаго имъ въ дълъ добровольнаго участія и въ тоже время столь умереннаго, что по всей вероятности этимъ нигдъ кромъ Версаля будеть нанесено оскорбленія.

### **Nº 48**.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, October 5 (16) 1770.

(Nº 70. Extracts.) On Sunday at three o'clock a courier arrived here from General Panin whith the important news of Bender's being taken, and at night another courier brought the keys of the town, and the details of the affair which in general are as follow.

A part of the covered way having been mined upon the principles of Monsieur Belidor, by Monsieur Chardon in the intention of filling up the ditch by the effect of the explosion, General Panin concluded that the whole attention of the besieged would be applied to that quarter, he therefore made his disposition for three assaults to be given at once, the explosion being to be the signal for them all, one across the rubbish, and two others by escalade in different places.

The mine was sprung on the 5<sup>th</sup> at eleven at night with so full an effect that there was immediately a passage across the ditch for a battalion in front, the Russians entered the town in three places, but met with so obstinate resistance that it was a continued combat till 11 next morning, when the seraskier and a few other officiers of distinction who with about 5,000

### Оть лорда Каскарть графу Ромфоръ.

С. Петербургъ, 5 (16) октября 1770 г.

№ 48. (№ 70. Извлеченія.) Въ воскресенье, въ три часа, сюда прибыль курьерь отъ генерала Панина съ важнымъ извъстіемъ о взятіи Бендеръ, а вечеромъ того же дня другой курьеръ привезъ ключи города и подробности дѣла, заключающіяся въ слѣдующемъ.

На основаніи правиль г. Белидора г. Шардонь подвель мину подъ одну часть траншен въ тіхть видахъ чтобы наполнить ровъ дійствіемъ взрыва, послів чего генераль Панинъ, предполагая, что все вниманіе осажденныхъ будеть обращено въ эту сторону, распорядился такимъ образомъ чтобы сділать одновременно три приступа, сигналомъ для коихъ долженъ быль служить взрывъ, причемъ одному отряду предназначалось пройти черезъ развалины, а двумъ другимъ взобраться въ разныхъ містахъ на стіны.

5-го числа, въ 11 часовъ вечера, мина была вгорвана такъ удачно, что числанно открылся проходъ черезъ ровъ, достаточный для цёлаго батальона онтомъ, после чего русскіе съ трехъ сторонъ вступили въ городъ, но встрётили сое упорное сопротивленіе, что завязалось сраженіе, продолжавшееся до 11 часовъ вдующаго утра, когда наконецъ сдался сераскиръ, который вмёстё съ главнёй-

men had thrown themselves into the castle surrendered at discretion, the remainder of the garrison supposed to be about 12,000 men having been put to the sword.

The killed and wounded of the Russians amount to near 3,000 men, amongst the former were Colonel Muller and the brave Baron Stein, commander of the Teutonick Order who was a volunteer, and mounted the ladder the first man: at the top of it he killed three Turks with his own hand, but setting his foot on the rampart he had his head cleft by a sabre, and at the same time pierced by two balls.

He was interred upon Charles the 12<sup>ths</sup> bastion according to a desire he is said to have expressed during the siege.

This success is no less important for the interests of this Empire than glorious for its arms.

Count Panin was obliged to divide his army which was not numerous especialy in infantry and to detach one body to observe Crim Tartary, and another to mask Otchakoff.

He had 30,000 men to deal with at the beginning of the siege, determined and amply provided with every thing.

The siege lasted near three months, in which time the Turks are supposed to have lost 15,000, and they issued pay for 15,000 the day before

шими офицерами и 5000 человъкъ защищался въ цитадели, при чемъ остатокъ гарнизона числомъ до 12000 человъкъ было убито.

Русскіе потеряли убитыми и ранеными до 3000 человѣкъ, въ числѣ первыхъ находились полковникъ Мюллеръ и храбрый баронъ Штейнъ, кавалеръ тевтонскаго ордена, бывшій волонтеромъ и первый взобравшійся на лѣстницу, на вершинѣ ея онъ собственноручно убилъ троихъ турокъ, но въ то самое время какъ онъ вступалъ на стѣну ударъ сабли разрубилъ ему голову и въ туже минуту онъ былъ простръленъ двумя пулями.

Его похоронили на бастіонъ Карла XII, согласно съ желаніемъ, которое какъ говорять было имъ высказано во время осады.

Успъхъ этотъ столь же важенъ для интересовъ имперіи какъ и для славы ея оружія.

Графъ Панинъ былъ принужденъ `раздълить свою армію и безъ того немногочисленную особенно по части инфантеріи и отдълить одинъ корпусъ для наблюденія за крымскими татарами, а другой для прикрытія Очакова.

При началъ осады онъ велъ дъло съ 30000 человъкъ ръшительныхъ и снаб-женныхъ достаточнымъ количествомъ всякихъ запасовъ.

Осада продолжалась около трехъ мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ полагають, что турки потеряли 15000 человѣкъ и наканунѣ приступа они раздавали жалованье

the assault, so that the number within must greatly have exceeded that of the assaillants.

There were about 4,000 pieces of brass cannon in the town and great quantities of ammunition and provisions.

It may now be said that the Empress has gained every object of the campaign which considering the magnanimity of her majesty, and the moderation of her views and principles is much more likely than the contrary event to accelerate a solid and lasting peace.

Her Imperial Majesty at her circle in the evening was pleased to say to me the most obliging things imaginable with respect to the sense she entertains of the friendship shown to her from the beginning of this war by the King and the Nation and to declare to me that she would never lose an opportunity of showing it either to the Nation in general, or to any individual belonging to it.

On Saturday I sent a gentleman to inform myself how Prince Henry of Prussia found himself after his journey, and to know when his Royal Highness would give me leave to pay my respects to him.

His Royal Highness desired to see me at 6 that evening, and when I came did me the honour to receive me alone in his closet gave me a chair by himself and entertained me with the greatest politeness.

<sup>15000,</sup> следовательно, число войска находящагося въ городе должно было иногимъ превосходить число осаждавшихъ.

Въ городъ находилось около 4000 мъдныхъ пушекъ и большое количество амуниців и всякаго рода военныхъ запасовъ.

Теперь можно сказать, что императрица достигла всёхъ цёлей настоящаго похода, что, принимая во вниманіе великодушіе ся величества и умітренность ся видовъ и правиль, гораздо втроятите чтить противоположное тому событіе содтйствуєть достиженію твердаго и прочнаго мира.

Ея Императорскому Величеству угодно было вечеромъ въ кругу своего общества выразить мит самымъ любезнымъ образомъ до какой степени она дорожить дружбой, оказанной ей съ начала войны королемъ и націей, при чемъ она сказала, что никогда не пропустить случая доказать свои чувства по этому предмету какъ всей націи вообще, такъ и всякому отдъльному лицу, принадлежащему къ ней.

Въ субботу я поручаль одному лицу узнать о здоровье принца Гейнриха прусскаго после его путешествія и спросить, когда его королевское высочество позволить мив засвидетельствовать ему свое почтеніе.

Его королевское высочество пожелаль видать меня въ 6 часовъ того же вечера и когда я вошель онъ сдалаль мий честь принять меня одного въ своемъ кабинетъ, гда нодаль мий стуль и разговариваль со мною весьма важливо.

After the gentleman had been dispatched Count Solms who knew of it, came to me and told me that he had mentioned my intention to the Prince upon the road, that his Royal Highness had said he would receive my visit if I offered it, but he must tell me Sir Joseph Yorke had not exacted a return.

I answered that I considered Prince Henry as a brother of the King of Prussia as a grand son of the King's Royal family and as the guest of the Empress, that I had already offered my visit being resolved to do what I thought was incumbent upon me, and that if his Royal Highness followed any rule in which he was pleased to assure me through him (Count Solms) that Sir Joseph Yorke had acquiesced, I should consider the authority of a minister of my own court so experienced, and whose ideas from the vicinity of his residence might have been established upon principles which he knew would not be disapproved of at home, as sufficient for me.

As to any thing farther I shall govern myself by events; in the mean time while his Royal Highness by his appearance as well as his general character seems to be a prince of great merit and of great politeness.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. Nº 101.)

После того какъ я посыдаль къ принцу, графъ Сольмсъ, узнавшій объ этомъ, принелъ ко мит и сказаль мит, что еще дорогою упоминалъ принцу о моемъ намтренін, на что его королевское высочество сказаль, что приметь мое постещеніе такъ какъ я предлагаль его, но при этомъ долженъ соебщить мит, что сэръ Іосифъ Іоркъ не требоваль отъ него отдачи визита.

Я отвъчалъ, что смотрю на принца Гейнриха какъ на брата короля прусскаго и внука царствующаго королевскаго дома и какъ на гостя Императрицы, что я уже предложилъ свое посъщеніе, инъя въ виду исполнить все, что предписывали мит мои обязанности и что въ случать, если его королевское величество станетъ придерживаться какого бы то ни было правила, съ которымъ какъ ему угодно будетъ сообщить инъ черезъ его (графа Сольиса) посредство соображался сэръ Іосифъ Іоркъ, я сочту для себя достаточнымъ авторитетъ столь опытнаго министра моего собственнаго двора, чъи мысли вслъдствіе близости его мъстопребыванія могли установиться на основаніяхъ, которыя какъ ему извъстно будутъ одобрены нашимъ правительствомъ.

Что же касается до дальнъйшихъ случаевъ я буду руководствоваться обстоятельствами, въ настоящую же минуту его королевское высочество какъ по наружности такъ и по репутаціи кажется, принцъ весьма достойный и чрезвычайно любезный.

### **Nº** 49.

### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, October 8 (19), 1770.

(Me 71. Extracts.) Last Wednesday I waited on Count Panin: I talked with him on that part of your Lordship's & 20 which relates to the King's not expecting burthensome succours from the Empress in consequence of the stipulations of the treaty: of his Majesty's intentions as far as his own security permitted it, to assist her fleet upon all occasions, and his reliance that she would concert with him, with equal zeal and good faith, all measures necessary to oppose the hostile steps of the Bourbon Family. He told me, I might depend on it and inform my court in the strongest terms I could make use of; that such was the Empress's sense of the conduct of England towards her, and such her gratitude, that were there no idea of a treaty, his Majesty might depend upon the Empress's hearty concurrence in the sentiments I had expressed to any extent his Majesty could wish or expect. I found him, and had found the Empress and Mr. Orloff so extremely open and warm upon this subject, that I took a liberty I hope his Majesty will pardon as it certainly has, if possible, added to those dispositions so necessary at this moment.

# Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

С. Петербургъ, 8 (19) октября 1770 г.

LYIO MEHYTY.

<sup>№ 49. (№ 71.</sup> Извлеченія.) Въ прошлую среду я быль у графа Панина. Я говориль съ нимъ объ этой части вашего № 20, милордъ, гдт сообщается, что король на основанін условій трактата не ожидаеть оть Императрицы обременительныхъ пособій и где передается намереніе его величества, на сколько то позволяеть его собственная безопасность, помогать ея флоту при всякомъ случав, а также его увъренность въ томъ, что она съ одинаковымъ усердіемъ и искренностью условится съ нимъ касательно всехъ меръ, необходимыхъ для противодействія враждебнымъ попыткамъ бурбонскаго дома. Онъ сказалъ мнъ, что я могу на то разсчитывать и передать своему двору въ самыхъ убъдительныхъ выраженіяхъ, что Императрица такъ высоко цънить поведение Англіи относительно ея и такъ признательна за ного, что если бы даже не было и рѣчи о трактатѣ его величество можеть въ овтътъ на высказанныя мною чувства разсчитывать на политиную взаимность Императрицы въ тъхъ размърахъ, какихъ только можетъ его величество желать или ожидать. Я нашель его, какъ уже прежде того Императрицу и Орлова, до того овеннымъ и сердечнымъ касательно этого вопроса, что я взялъ на себя смъкоторую, надъюсь, что его величество простить, нбо несомивнию, что постутотъ, если возможно, еще усилиль расположение, столь необходимое въ

I told him in a degree of confidence which his expressions extorted from me. with permission to repeat it to the Empress, that her Majesty had more reason than she knew of, for thinking herself obliged to England: I then explained to him the motive of sending the squadron to the Archipelago, the apprehension then entertained in England of what might be the situation of affairs there, and the intention that if either fleet. found an enemy in a neutral power, and were actually attacked in the presence of our squadron; our squadron should not remain inactive spectators of that breach of neutrality; it was easy to show the likelihood of a French squadron taking part against Russia, in circumstances then not improbable, and of the kindness and importance of the King's intentions had it happened, of which I assured him, I was not only not desired to acquaint him, but was not at liberty to communicate it, and could not be justified for doing it, but by the strong and undoubted assurance I had that the Empress's dispositions towards the King were equally friendly, and determined; it had all the effect I could wish. He said he would tell it to the Empress and was sure that if any thing could add to those sentiments, already entertained and established, this communication would; I flatter myself that the total change of circumstances since the date of your Lordship's, by the messenger, removes entirely the objection, your Lordship is

Я сказаль ему съ той откровенностью, на которую меня вызвали его выраженія, позволивь ему при этомъ передать мон слова Императриць, что ея величество ниветь болве основаній считать себя обязанной относительно Англів чемъ ей самой о томъ извъстно; затемъ я пояснидъ причину побудившую къ высылкъ эскадры въ Архипелагь, опасенія возникшія въ Англін касательно возножнаго оборота тамошнихь дель и намерение ея, всяедствие котораго, въ случае если бы одинъ изъ флотовъ встрътиль непріятеля въ нейтральномъ моръ, наша эскадра была обязана не оставаться праздной зрительницей подобнаго нарушенія нейтралитета. Было не трудно доказать возможность нападенія французской эскэдры на русскую при обстоятельствахъ далеко не невъроятныхъ въ то время, а также доброту и важное значеніе намітренія короля въ случать, если бы опасенія эти оправдались; я увітриль, что мнв не только не поручено сообщать объ этомъ, но даже не позволено говорить объ этомъ и поступокъ мой можеть быть извиненъ лишь твердой и несомитинной увъренностью моей въ томъ, что расположение Императряцы къ королю равно дружественно и ръшительно. Ръчь эта достигла желаемаго дъйствія. Онъ сказаль, что передасть мон слова Императриць и убъждень, что это если возможно еще болье усманть чувства, уже утвердившіяся въ ней; надъюсь, что совершенная переміна, происшедшая въ обстоятельствахъ со времени вашего письма, милордъ, присланнаго съ курьеромъ, вполит устраняетъ возражение высказанное въ немъ вами, милордъ, противь собщенія мною кому бы то ни было вышеупомянутыхь подробностей. Онъ

therein pleased to state, against my mentioning the above particular to any one; he concluded by telling me that he hoped as yesterday to put the finishing stroke to the considerations, upon which he was to talk to me in consequence of my paper. By next post I shall send your Lordship an extract of a letter, then to be dispatched to Mr. Wroughton, having on Wednesday entirely finished that subject with Count Panin: the affairs of Poland stand at this moment as they did in October 1768. — Had the Polish ministry then acquiesced, every grievance would have been redressed, and two years devastation of the country saved, their resistance and pretensions now leave no alternative for the pacification of Poland, in the eyes of Russia, but the abandoning the King, or separating him from his ministers, and they have chosen the latter. I have seen copies of late letters from the King of Poland to the Empress, Count Panin, and Mr. Psarski, intended to plead, to move, and to persuade, but in fact so calculated to produce the opposite effects; that I am convinced nothing insinuated by Mr. Saldern, their faithful friend, and advocate, Mr. Psarski, or myself, with the state of things, and dispositions here, has obtained the least credit at Warsaw, and that ideas are formed, and followed there, either upon imagination, or grounds impossible to trace.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. & 101.)

сказалъ мит въ заключение, что надъется какъ и вчера привести къ концу тъ соображенія, по которымъ ему предстояло объясняться со мной по поводу поданной мною бумаги. Съ слъдующей почтой я перешлю вамъ, милордъ, извлеченіе изъ письма, которое тогда будеть отправлено къ г. Раутону. Окончивъ въ четвергъ объясненія съ графомъ Панинымъ по этому ділу, могу сообщить вамъ, что польскія ДЪЛА ВЪ НАСТОЯЩУЮ МИНУТУ ВЪ ТАКОМЪ ЖЕ ПОЛОЖЕНІИ, ВЪ КАКОМЪ ОНИ НАХОДИЛИСЬ ВЪ октябръ 1768 г. Если бы въ то время польскіе министры согласились на то, всъ недоразумънія могли бы быть исправлены и такимъ образомъ можно было избъжать двухлътняго опустошенія страны. Нынъ же ихъ сопротивленіе и претензіи не оставляють въ глазахъ Россіи другаго выбора средствъ для умиротворенія Польши кромъ того, чтобы отступиться отъ короля или отделять его отъ его министровъ и они ръшились на послъднее. Я видълъ копіи съ послъднихъ писемъ польскаго короля къ Императрица, графу Панину и г. Псарскому, клонящіяся къ тому, чтобы упросить, растрогать и убъдить, но въ сущности могущія только вызвать противоположные тому результаты, до такой степени, что я убъжденъ, что ничто изъ внушеній Сальдерна, ихъ върнаго друга и защитника, г. Псарскаго или моихъ собственныхъ прв настоящемъ положения дълъ и здъшнемъ настроения умовъ не произведеть на малъйшаго дъйствія въ Варшавъ, и что тамъ идеи составляются и преслъдуются из основаніяхъ, воображаемыхъ или невозможныхъ къ передачъ.

#### **N** 50.

### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, October 12 (23), 1770.

(Nº 72. Extracts.) Your Lordship may imagine how much I have felt for having had so long in my hands His Majesty's orders to press the conclusion of an affair, which every subsequent circumstance has rendered so much more an object of dispatch than when I received them.

The affair relative to the mediation, which I thank God has ended in a manner extremely disagreeable to the King of Prussia's minister, and I am certain will be extremely disappointing to himself, occasioned the first delay. The uncertainty relative to Bender occasioned the second, and the farther delay since Sunday sevennight, when the news of its being taken arrived, must be imputed to the consequential arrangements immediately necessary to be taken, to the many avocations which Prince Henry of Prussia's Reception has occasioned, and to the very small proportion of time (when compared with the extent of his business) which is at Count Panin's disposal.

I must inform your Lordship of a little anecdote which shows the regard of the Empress, and her court for British subjects. Some English players arrived here from Copenhagen and fitted up a house to act in.

### Оть дорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 12-го (28-го) октября 1770 г.

№ 50. (№ 72. Извлеченія.) Вы можете представить себѣ, милордъ, какъ я сожальть о томъ что такъ давно имълъ въ рукахъ повельніе его величества торопить заключеніе дьла, являющагося въ силу всѣхъ послъдующихъ обстоятельствъ цълью еще болье желательной чъмъ при полученіи мною таковыхъ приказаній.

Дъло о посредничествъ, которое, слава Богу, окончилось, весьма непріятно для министра короля прусскаго, и, я въ томъ увъренъ, чрезвычайно поразило его самого и причинило первую отсрочку. Неизвъстность относительно Бендеръ вызвала вторую, а дальнъйшая отсрочка послъ прошлаго воскресенья, когда дошло извъстіе о взятіи этаго города, должна быть объяснена немедленно за тъмъ послъдовавшими и необходимыми мъропріятіями, многочисленными развлеченіями, причиненными прітздомъ принца Гейнриха прусскаго и весьма незначительнымъ (сравнительно съ количествомъ его занятій) временемъ, находящимся въ распоряженіи графа Панина.

Я долженъ разсказать вамъ, милордъ, небольшой случай, который докажетъ вамъ уваженіе Императрицы и ся двора къ британскимъ подданнымъ. Нъсколько человъкъ англійскихъ актеровъ прітхали сюда изъ Копенгагена и устроили въ од-

They were chiefly encouraged to stay by the Russians, who regularly frequent and applaud them, and indeed seem much entertained though they do not understand the language.

A box had been prepared for her Imperial Majesty, to which she has easy access, and on Saturday she came unexpectedly, seemed to be pleased, and sent Mr. Fawkener who was the only gentleman known to her present, a message by her chamberlain that she thought herself at home when she was amongst English people.

Next morning the manager was sent for by one of her secretaries who showed him 1000 Roubles and bid him take them from a lady who thanked him for having admitted her and her company the night before without tickets.

Her Imperial Majesty's manner gave an addition to her generosity in the eyes of all his Majesty's subjects who could not but feel the compliment intended to be paid the nation.

P. S. I believe I have hitherto forgot to inform your Lordship that the Empress has given General Panin the order of St. George of the first class, and 2500 peasants.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. & 101.)

номъ домѣ театръ, гдѣ даютъ представленія. Они главнымъ образомъ были приглашены русскими остаться здѣсь; русскіе аккуратно посѣщаютъ представленія, аплодируютъ имъ и, повидимому, это доставляетъ имъ большое развлеченіе, несмотря на то что они не понимаютъ языка.

Для Ея Императорскаго Величества приготовлена ложа, которая всегда къ ея услугамъ и въ субботу она неожиданно пріёхала, казалась весьма довольной и послала однаго изъ своихъ камергеровъ сказать г. Фаукенеру, который одинъ изъ всёхъ присутствовавшихъ былъ ей извёстенъ, что когда она находится съ англичанами, то чувствуетъ себя совершенно дома.

На сладующее утро директоръ театра былъ позванъ къ одному изъ секретарей Императрицы, который вручилъ ему 1000 рублей, прося принять ихъ отъ имени одной дамы благодарной ему за то, что накануна вечеромъ ее вмаста съ ея обществомъ впустили въ театръ безъ билетовъ.

Обращение Ея Императорскаго Величества еще болъе усилило цъну ея великодушія въ глазахъ всъхъ подданныхъ его величества, которые не могли не почувствовать любезность, относившуюся ко всей ихъ націи.

P. S. Я, кажется, до сихъ поръ еще не сообщилъ вамъ, милордъ, что Императрица пожаловала графу Панину орденъ Св. Георгія первой степени и 2500 душъ престьянъ.

### Nº 51.

# Lord Catheart to Mr. Wroughton (at Warsaw).

October 12 (23), 1770.

(Copy. Extracts.) I asked Count Panin whether if the Polish ministry either through necessity, or reasoning, should be brought to a desire of proceeding upon the principle now explained, and formerly, as I am assured, recommended by Prince Repnin, and Prince Volkonski, they still would be accepted of as instruments of pacification? To which I was answered, that such matters could better be judged of on the spot than here, and the whole was entirely put into Prince Volkonski's hands. There was nothing left for me but to add every recommendation in my power as ambassador, or as a friend to Russia, to use as little violence and severity as the nature of things, and the conduct on the other side, would permit: this was well taken, but I have no great reliance on the effect it may have.

As to Mr. Saldern, the friend and adviser of the King and his ministers in the worst of times, he has abandoned their cause from a sense. He can be of no use, and that he would rather disserve, than serve them by giving hopes, or concealing his disapprobation of a conduct so contrary to every principle he has endeavoured through Mr. Psarski, to whom I have also communicated every thing, to inculcate. I wish I had tidings more

# Отъ дорда Каскартъ г. Раутону (въ Варшаву).

12-го (23-го) октября 1770 г.

№ 51. (Копія. Извлеченія.) Я спросиль графа Панина, будуть ли польскіе министры приняты орудіями умиротворенія вь томь случав, если они, уступая необходимости или благоразумію, склонились бы къ желанію поступать на основаній принципа ныні объясненнаго, а раніве того какъ я слышаль указаннаго княземъ Репнинымь и княземъ Волконскимь. Онъ отвічаль мні на это, что подобнаго рода вопросы всего удобніве обсуждаются на місті и потому діло это было вполні поручено князю Волконскому. Мні не оставалось ничего боліє какъ посовітовать въ качестві посла и друга Россіи по возможности избітать крутыхъ и строгихъ мітръ, на сколько то позволять обстоятельства и дійствія противоположной стороны. Слова эти были хорошо приняты, но я не много разсчитываю на ихъ дійствіе.

Что касается до г. Сальдерна, друга и совътника короля и его министровъ въ самыя тижелыя времена, онъ отказался отъ ихъ дъла, сознавая что не можетъ принести никакой пользы и окажеть имъ болъе вреда чъмъ помощи, возбуждая надежды или скрывая свое неодобреніе по поводу поведенія, столь противоположнаго всѣмъ правиламъ, какія онъ старался внушить черезъ посредство Псарскаго, которому я также все сообщилъ. Я желалъ бы имъть возможность передать болъе пріятныя извъстія. Какъ я уже выражаль вамъ, по моему митьнію предстоитъ лишь выборъ

agreeable to transmit. — The alternative still seems to me as I formerly stated it to you. The whole is for the present out of your hands and mine, but I must conclude our correspondence on this head, by observing that the means, and not the ends prevent this negotiation. The question now is, what it was in October 1768, and not long before the senatus concilium: The refusal of the Polish ministers at those periods occasioned the intervening calamities of Poland, and their refusal now will prolong them. I sincerely believe Russia would have granted the desires of the dissidents, according to the wish of Poland, but am firmly of opinion that without a voluntary arrangement, and a proper and spontaneous expression of the desire of the dissidents, no power on earth will move her to depart from what she stands engaged to them to support.

Endorsed. In Lord Cathcart's № 72 (to the Earl of Rochford, dated October 12 (23), 1770).

(Russia. Lord Cathcart. 1770. Nº 101.)

#### No 52.

#### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, October 19 (30), 1770.

(Nº 74. Extracts.) The Empress will be firm to the sentiments she has expressed. She was pleased to take me aside on Sunday, and to thank

Надинсано: Въ № 72 отъ морда Каскартъ графу Рошфоръ, октября 12-го (23-го) 1770 г.

### Оть лорда Каскарть графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 19-го (30-го) октября 1770 г.

№ 52. (№ 74. Извлеченіе.) Императрица останется вѣрна чувствамъ, ею высказаннымъ. Въ воскресенье ей угодно было, отведя меня въ сторону, поблаго-

между двумя средствами. Въ настоящую минуту дѣло находится виѣ вашихъ и моихъ усилій, но въ заключеніе нашей переписки по этому предмету я долженъ зашѣтить, что не пѣли, а средства мѣшаютъ этимъ переговорамъ. Теперь вопросъ въ томъ же положеніи въ какомъ онъ находился въ октябрѣ 1768 г., незадолго до senatus consilium. Въ эту эпоху отказъ польскихъ министровъ вызваль всѣ послѣдовавшія за тѣмъ бѣдствія Польши, а теперь отказъ ихъ еще продлить эти бѣдствія. Я искренно вѣрю, что Россія гарантировала бы требованія дисидентовъ, сообразно съ желаніями Польши, но твердо держусь того мнѣнія, что безъ добровольнаго соглашенія и приличнаго и единодушнаго выраженія желаній диссидентовъ никакая власть въ мірѣ не принудить ее отказаться отъ того, что она считаетъ себя обязанной поддерживать.

me for the confidence I lately made to Count Panin, with permission to communicate it to her: she told me I might myself judge of the effect, the knowledge of such an intention must have on her mind at this moment, that I knew her value for the King, and the nation, and her sense of her obligations, and that these were circumstances which I could bear witness she did not desire to keep a secret; I told her Majesty that there were courts of words and courts of deeds, that she would always find in the King an ally whose friendship would go beyond his engagements, and that I was sure his Majesty had relied on finding the same disposition in her; I added that there was now no apprehension that the equality of her Majesty's and the Turkish fleets should be a temptation for neutral powers to join either of them, by way of casting the balance, and that I looked upon those orders as superseded since the battle of Scio, but that I had presumed to acquaint her Majesty with them, though without permission, as I was sure it would please her Majesty, and would show what the King's intentions were, when her success was uncertain, and that his present wishes are not the consequence of that success, or of recent apprehensions of a rupture with Spain.

I learnt from Mr. Psarski that Austria has seized some starosties lying in an angle between Hungary and Moravia, and marked the boun-

Я узналь отъ г. Псарскаго, что Австріей захвачено нёсколько польскихъ вла-

дарить меня за откровенное сообщение недавно сдъланное мною графу Панину, при чемъ я уполномочилъ его передать это ей. Она сказала инъ, что я самъ могу судить объ томъ какъ подъйствовало на нее въ настоящую минуту извъстіе о подобномъ намъренін, что я знаю до какой степени она дорожить королемь и націей и какъ признательна она за ихъ одолженія и что все это составляеть обстоятельства, которыхъ какъ я могъ засвидътельствовать она не желала сохранять въ тайнъ. Я сказаль Ея Величеству, что и жкоторые дворы только говорять, а другіе дійствують, что она всегда найдеть въ королъ союзника, дружба котораго не ограничится размърами его обязательства и что я убъжденъ, что его величество не ошибается, разсчитывая на подобное же расположение съ ея стороны; я прибавиль къ этому, что въ настоящую минуту истъ повода опасаться чтобы равенство между флотомъ Ея Величества и флотомъ турецкимъ соблазнило бы нейтральныя державы присоединиться къ той или другой изъ нихъ, въ виду нарушенія этаго равнов'єсія, и что я разсматриваль эти повельнія отмененными со времени сраженія при Сіо, но что я осибанася сообщить о томъ Ея Величеству, хотя и не имбя на то позволенія, въ увъренности, что это будетъ пріятно Ея Величеству и докажеть ей въ чемъ состояло желаніе короля въ то время, когда ся успъхъ быль невъренъ и что настоящія его желанія не суть последствія этаго успеха или недавнихь опасеній разрыва съ Испаніей.

dary with the arms of the Empress, this act is said to be founded on an absolute claim.

(Russia, Lord Cathcart, 1770, 36 101.)

### **N** 53.

### The Earl of Rechford to Lord Cathcart.

Whitehall, 30 November 1770.

(M. 24. Extract.) I have deferred answering them (Lord Cathcarts letters down to M. 74) from the daily expectation of the return of the messenger, and shall for that reason not go at present into any of the subjects at large; but I cannot help just mentioning to you, that the idea entertained at St. Petersburg of opening the trade of the Black Sea to all nations, appears liable to great objections. The Turks, as your Excellency well knows, have for a long time past not admitted any nation whatsoever to a share of it, and the trading states of Europe have constantly acquiesced under the exclusion. The conquests of Russia do not certainly give them a title to expect this advantage nor is it looked for by them. The obvious view of Russia in this project is to get a short passage into the Mediterranean which, if consented to by the Porte which seems very questionable, would not fail of giving jealousy to the nations which have

дівній, расположенных между Венгрісій и Моравісій, границы конхъ опреділены оружісить Императрицы. Говорять этоть поступокъ основань на безспорномъ правів.

### Оть графа Рошфоръ дорду Каскартъ.

Уайтголь, 30-го ноября 1770 г.

№ 53. (№ 24. Извлеченіе.) Я медлиль отвътомъ на нихъ (письма дорда Каскарть до № 74), ежедневно ожидая возвращенія курьера, и по втой же причинъ въ настоящую минуту не буду вдаваться на въ какія подробности; не могу, однако, не высказать вамъ, что мысль, которой держатся въ С.-Петербургъ относительно открытія торговли на Черномъ моръ для всъхъ народовъ, повидимому, подастъ поводъ къ сильнымъ возраженіямъ. Какъ хорошо извъстно вашему превосходительству турки съ давняго времени не допускали ни однаго изъ европейскихъ народовъ къ участію въ этой торговлъ и всъ торговыя государства Европы соглашались на это исключительное право. Побъды, одержанныя Россіей, конечно, не даютъ туркамъ повода ожидать подобной выгоды и разсчитываетъ на нее въ будущемъ. Цъль Россіи при этомъ проэктъ, очевидно, состоитъ въ томъ, чтобы проложить себъ кратчайшій путь въ Средиземное море, что въ случать согласія Порты, являющагося, впрочемъ, весьма сомнительнымъ, неизбъжно возбудило бы зависть тъхъ народовь, въ чьихъ рукахъ

hitherto carried on the trade of that sea, and might probably inspire a distant fear for their possessions there; and on the other hand without making so great an innovation in the face of commerce in Europe, the navigation of the Black Sea in common with the Turks to the exclusion of all other nations, must be a great and solid accession of wealth and strength to Russia. The improvements of her dominions in that neighbourhood in population and cultivation (especially if effectually secured from any molestation from the Tartars) must naturally be another capital object to her. On the whole, there appears a wide field for the increase of the glory and strength of Russia without breaking in so immediately on the walk of other powers, as cannot but give them uneasiness, to say no more.

With regard to the possession of Oczakoff, and independency of the Tartars, it seems to be a question how far the court of Vienna may acquiesce in it, and whether she may not consider it in the same formidable light, as the possession of Moldavia and Wallachia, since it cannot be doubted, that the Tartars on a future occasion might be made great use of by Russia against the Austrian dominions, or Poland. If Austria should see it in this light, she will probably prevent the peace by her influence at Constantinople, if not, as Lord Stormont expects, take an open part to prevent it, which would put his Majesty's guarantee at a good distance.

до тёхъ поръ находилась торговля на этомъ морё и по всей въроятности могло бы внушить на будущее время опасенія за ихъ владінія, расположенныя въ этой місстности; съ другой стороны, не прибітая къ столь важной перемінів по отношенію ко всей европейской торговлів, плаваніе по Черному морю вмісті съ турками и при мсключеніи всіхъ прочихъ народовъ должно послужить для Россіи значительнымъ и прочнымъ увеличеніемъ силы и богатства. Улучшеніе ся владіній въ этой місстности относительно населенія и обработки (особенно же при дійствительной безопасности отъ покушеній татаръ) должно, естественно, составить для нее вторую весьма важную ціль. Словомъ, здісь открывается широкое поле для усиленія славы и могущества Россіи безъ всякаго посягательства на права другихъ державъ, которое, конечно, возбудило бы ихъ безпокойство чтобы не сказать боліве.

Что касается до владенія Очаковымъ и до независимости татаръ, подлежить еще сомнёнію, изъявить ли на то вёнскій дворъ свое согласіе и не отнесется ли онъ къ этому вопросу въ томъ же смысле какъ къ вопросу о владеніи Молдавіей и Валахіей, ибо, несомнённо, что въ будущемъ Россія при удобномъ къ тому случаё можетъ съ пользою употребить татаръ противъ австрійскихъ владеній и Польши. Если Австрія взглянетъ на дёло съ этой точки зрёнія она по всей вёроятности вліяніемъ своимъ въ Константинополѣ помѣщаетъ заключенію мира, а быть можетъ приметь въ этомъ дёлё прямое участіе, какъ полагаетъ лордъ Стормонтъ, при чемъ была бы устранена возможность гарантіи его величества.

I furnish your Excellency with these reflections to make use of occasionally with Count Panin, and to prepare his mind to those objections, which I hope will have their weight with the Empress and him, in case his Majesty should hereafter be obliged to come to a determination on these points.

(Russia. Lord Cathcart, 1770. N 101.)

### No 54.

### Lord Cathcart to the Earl of Bochford.

St. Petersburg, October 29 (November 9), 1770.

(M. 76. Extract.) Yesterday evening her Imperial Majesty the Grand Duke, and Prince Henry of Prussia went to Zarsko-Selo, and do not return till to morrow.

The most magnificent firework I ever saw was played off: the road from hence was decorated at different stations with representations of buildings in transparent scenery which employed as I am told about forty thousand lamps.

There was a masquarade at the palace, the apartments of which are themselves a sight, and suppers for the whole company.

The Empress and Grand Duke had tables in separate rooms, and there were many others for their court, the foreigners, and merchants.

Передаю эти разсужденія вашему превосходительству съ тімь, чтобы вы при случать воспользовались ими въ разговорі съ графомъ Панинымъ и приготовили бы его нъ тімь возраженіямъ, которыя я надіюсь будуть иміть вліяніе на него и на Императрицу въ случать если бы вслідъ за тімь его величество быль бы вынуждень принять рішеніе по этимъ вопросамъ.

# Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 29-го октября (9-го ноября) 1770 г.

№ 54. (№ 76. Извлеченіе.) Вчера вечеромъ Ея Императорское Величество, Великій Князь и принцъ Гейнрихъ прусскій уѣхали въ Царское Село, откуда возвратится лишь завтра.

При ихъ отътадт былъ сожженъ великолтинтиний фейерверкъ, который когда либо случалось мит видтть; дорога отсюда была украшена на разныхъ станціяхъ изображеніями зданій въ транспарантахъ, на освъщеніе которыхъ, какъ я слышалъ, потребовалось до сорока тысячъ лампъ.

Быль дань маскированный баль во дворць, залы котораго сами по себь составляють эрылище и тамь же быль ужинь для всего общества.

Въ отдълныхъ комнатахъ были поставлены столы для Императрицы и для Великаго Князя и кроит того было еще много столовъ для ихъ придворныхъ, для иностранцевъ и купцевъ. Upon this as upon all such occasions the Empress's countenence and the manner in which she mixes herself with her company is what above all circumstances inspires joy and festivity in her guests.

The British of all ranks are always greatly distinguished by her Majesty, and by her court, and were never more so than last night.

The ambassadress supped with the Empress, and with the Grand Duke.

This arrangement was made to prevent Prince Henry of Prussia's having place over me in the Empress's presence: at all other tables there is supposed to be no ceremony, and I always find means to go in either before him or after him, and to chose my own place at a distance from him, in which I am always assisted by Count Panin, who sometimes places himself by me: of those trifles I shall write to your Lordship more at large by the messenger, because trifles as they are, they are essential: and will now go on to tell your Lordship, that I am confirmed in the opinion I gave your Lordship in my last, of the contents of the paper, and of the source from which they proceed. I find myself equal to the task of overturning by my reply all they advance, and will do it. The King's offer of extending his succours to all European seas, and of his granting his guarantee, are misrepresented, and let down, and his Majesty's demands, equally misrepresented, are treated as exorbitant, and the moment is de-

На этотъ разъ какъ и во всеть полобныхъ случаяхъ привътливость Императрицы и милостивое ея обращение съ обществомъ всего болъе возбуждало радость и веселье ея гостей.

Англичане всъхъ званій постоянно пользуются большимъ отличіемъ Ел Величества и ел двора и накогда это отличіе не было заявлено въ такихъ размѣрахъ какъ вчера вечеромъ.

Посольша уживала съ Императрицей и съ Великимъ Княземъ.

Это распоряжение было сделано для того, чтобы принцъ Гейнрихъ прусскій не заняль въ присутствіи Императрицы міста выше моего: за другими столами предполагается отсутствіе этикета и я всегда стараюсь садиться за одинь изъ этихъ столовь или прежде него или послі и выбираю себі місто на разстояній оть него, въ чемъ мий всегда помогаеть графъ Панинъ, который иногда садится подлі меня; обо всіхъ этихъ безділицахъ напину вамъ подробніе черезъ курьера, мбо хотя это и безділицы, но оні иміють весьма существенное значеніе. Въ настоящую же миннуту скажу вамъ, милордъ, что я утвердился въ мийній изложенномъ мною вамь въ посліднемъ моемъ письмі, относительно содержанія бумаги и того источника, откуда это происходить. Я сознаю, что имію возможность своими отвітами опроверситуть все что будеть ими высказано и сділаю это. Предложенія короля распространить его пособія на всі моря Европы и дать гарантію неправильно объяснены и совершенно опущены, требованія его величества равнымъ образомъ искажены и

clared infavourable for Russia, as coming out of a war where she has by her own efforts succeeded, and not fit to involve herself in new efforts and expenses, before she has had leisure to recover herself, unless she found every advantage she could desire in the treaty now proposed, which, it is alledged, is not the case.

One great object of jealousy, is the guarantee being dependant upon the mediation, and one evasion is, the supposition that Marshal Roumanzoff and the Grand Vizir will fix the terms, and plenipotentiaries make the peace.

To this I propose to answer, that I-know no reason but the desire of facilitating the peace, and preventing a general war, which led his Majesty with so much warmth to interpose his good effices, and to offer his mediation, though if contrary to all example this peace were to be made without mediators, and on terms with which his Majesty had been made acquainted, and had proposed, I know no reason why he should withhold, because it was made without mediators, that guarantee which he would have granted, had been made under his mediation, and that I apprehend it will be found that the guarantee depends not upon the King's mediation, but upon the willingness of the Empress to communicate her terms, and the conformity of sentiments in the two sovereigns upon them.

признаны чрезитрными, а настоящая минута объявлена неблагопріятной для Россів окончившей войну, въ которой она достигла уситка своими собственными усиліями, и потому она не можеть принять на себя новыя усилія и издержки прежде чти отдохнеть, развіз только въ томъ случаї, если бы предлагаемый трактать соединяль въ себіз всіз желаемыя выгоды, чего, какъ доказывается, въ данномъ случаї не усматривается.

Болъе всего возбуждаеть зависть то обстоятельство, что гарантія обусловлена посредничествомъ, и единственнымъ средствомъ уклониться отъ этого авляется то предположеніе, что фельдмаршалъ Руманцовъ и великій визирь назначать условія и уполномоченныхъ для заключенія мира.

На это я намереваюсь ответить, что кроме желанія облегчить заключеніе мера и предупредить общую вейну я не знаю вной причины, побудившей его величество съ такимъ жаромъ вступиться въ это дело и предложить свое посредничество, хотя если бы противно всякимъ примерамъ миръ этотъ былъ заключенъ безъ посредниковъ на условіяхъ, сообщенныхъ его величеству и предложенныхъ имъ, я не вижу причины, на основаніи которой король бы отказалъ потому что миръ заключенъ безъ посредниковъ въ гарантіи, предоставляемой имъ въ случає если бы дело было решено при его посредничестве и я полагаю, что гарантія будеть зависеть не отъ посредничества короля, а отъ готовности Императрицы сообщить свои условія и отъ единомыслія обоихъ монарховъ по этому вопросу.

Count Orloff is honest, and a warm friend to England, but he reckons himself a Russian patriot: he is the mouth of the council in opposition to Count Panin upon this question, and is prompted, applauded and urged on by the mute numbers, the marshal of the diet Count Razoumowski excepted.

An impression has been made on the Empress herself to the disadvantage of our cause by prussian language, of which I suspect she begins to hearken to a good deal from her Royal guest, who, though he professes the highest esteem and good wishes for England, is the King of Prussia's brother. That Monarch, I am told, and I almost wish it may be true, has entertained the absurd idea of endeavouring to persuade Russia to the alliance and guarantee of Austria, the ally of France.

The apprehension of the Empress is extremely quick, that of Mr. Orloff rather slow, but very capable of judging well upon a single proposition, though not of combining many different ideas. I have hopes of undeceiving and convincing both their judgements upon the present question, which, as I think I can depend upon their sincerity and inclinations in favour of England, is a great deal.—In all events I will take care that their answer shall be such as will leave no ambiguity in England with regard to the system and intentions of Russia.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. N 101.)

Графъ Орловъ человътъ честный и горячій сторонникъ Англіи, но въ то же время онъ считаетъ себя прежде всего русскимъ патріотомъ. Онъ служитъ въ совътъ представителемъ оппозиціи графу Панину при обсужденія этого вопроса, пользуясь поддержкой, одобреніемъ и поощреніемъ нъмаго большинства, за исключеніемъ графа Разумовскаго, предсъдателя совъта.

Прусскими наговорами попытались повредить нашему дѣлу въ умѣ самой Императрицы, а ихъ я полагаю она уже слишкомъ много слышить отъ своего королевскаго гостя, который хотя и дѣлаетъ видъ что относится къ Англін съ высочайшимъ уваженіемъ и доброжелательствомъ, но тѣмъ не менѣе онъ братъ короля прусскаго. Мнѣ передавали даже и я желалъ бы чтобы это было справедливо, будто бы этотъ монархъ имѣлъ сумазбродное намѣреніе попытаться склонить Россію къ союзу и гарантіи Австріи, союзницы Франціи.

Императрица соображаеть весьма быстро, графъ Орловъ медлените, однако, весьма способенъ правильно обсудить отдъльное предложение, хотя не можетъ связать нъсколькихъ различныхъ мыслей; я надъюсь вывести ихъ обоихъ изъ заблуждения и убъдить ихъ по поводу настоящаго вопроса, что весьма важно, такъ какъ я думаю, что могу положиться на ихъ искренность и расположение къ Англіи. Во всякомъ случать я постараюсь о томъ чтобы смыслъ ихъ отвъта не оставиль бы въ Англіи ни малъйшей неясности относительно системы и намъреній Россіи.

#### No 55.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 2 (13), 1770.

(Nº 77. Extract.) I have prepared my reply to the note I received from this court, and I am to deliver it to Count Panin on Thursday.

Mr. Orloff is out of town, but I shall certainly see him, and go through the paper with him, before the next council-day, that he may thoroughly understand it, and be less open to the insinuation of the Chernicheffs and who have made great merit by showing their ingenuity and zeal in furnishing him with those objections, and jealousies, your Lordship will find in the Russian note, to all which I hope it will appear I have replied on principles his Majesty will approve; your Lordship will observe, the King of Prussia was not in the secret of the letter to the Grand Vizir, and that he is far from guiding this court; I am persuaded he as yet knows as little of this negociation; the harm Prince Henry of Prussia does, is only by talking Prussian language, which is as formerly lowering and exceptious towards us, and of late very warm in favour of Austria, who takes no step with Prussia, which she does not communicate to France, a circumstance upon which I shall not be silent here.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. Ne 101.)

### Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 2-го (13-го) ноября 1770 г.

<sup>№ 55. (№ 77.</sup> Извлеченіе.) Я приготовиль отвъть на ноту, полученную мной оть этого двора и намъреваюсь вручить ее графу Панину въ четвергь.

Г. Орловъ за городомъ, но я конечно увижу его и разсмотрю вмъстъ съ нимъ бумагу ранъе перваго засъданія совъта съ тъмъ чтобы онъ лучше понялъ содержаніе ея и сталъ бы менъе податливъ внушеніямъ Чернышевыхъ, которые старались всячески заявить свою искренность и усердіе, снабжая графа тъми возраженіями и указывая на тъ поводы къ зависти, кои вы, милордъ, усмотрите въ русской нотъ. На все это я отвъчалъ на основаніяхъ, которыя, надъюсь, заслужатъ одобреніе его величества; замътьте, милордъ, что король прусскій не знаетъ содержанія письма великаго визиря и весьма далекъ отъ того чтобы руководить этимъ дворомъ; я даже увъренъ, что до сихъ поръ ему извъстно лишь немного изъ этихъ переговоровъ; вредъ, причиняемый принцемъ Гейнрихомъ прусскимъ, состоитъ лишь въ томъ, что онъ говорить языкомъ Пруссіи, какъ и въ прежнее время унизительнымъ и оскоройтельнымъ для насъ, а съ нѣкоторыхъ поръ весьма пристрастнымъ къ Австріи, между тъмъ какъ эта держава не дълаетъ ни одного шага относительно Пруссіи, не упоминая о томъ Франціи; обстоятельство, на счетъ котораго я не сохраню здъсь здчанія.

### № 56.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 5 (16), 1770.

(M: 78.) Last night I carried Count Panin my reply to the answer of this court, which I flatter myself your Lordship will be of opinion, when you see it, is full and strong; we had had some reasoning upon it, and what will be the issue I cannot tell, but I can assure your Lordship, that in this conversation, Count Panin had not a word to say in support of the objections, in his own paper, or in answer to the conclusions in mine; I hope before Monday to read it over with Count Orloff, and then I shall have done all that depends upon me; the messenger cannot be despatched next week; I shall have an opportunity equally sure and expeditious of writing to your Lordship Sunday sevennight.

Prince Henry of Prussia did me the honour to send Count Solms to me on Wednesday to let me know he intended to come as yesterday without ceremony and breakfast with Lady Cathcart.

His Royal Highness accordingly came, made his visit with the greatest politeness, and was received with the respect due to his high rank. His Royal Highness had invited Lady Cathcart and me some time ago, with the

# Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) ноября 1770 г.

№ 56. (№ 78.) Вчера вечеромъ я ответь графу Панину свое возражение на ответь этого двора, увидёвъ которое, вы, я надёюсь, милордъ, найдете его достаточно полнымъ и сильнымъ; мы обмёнялись нёсколькими разсуждениями по поводу этого предмета и хотя не знаю еще каковъ будетъ неходъ дёла, но въ настоящую минуту могу увёрить васъ, милордъ, что въ продолжение этого разговора графъ Панинъ не сказалъ ни слова въ поддержание возражений, заключения; надёюсь раньше понедёльника перечитать свою бумагу съ графомъ Орловымъ и тогда мною будетъ сдёлано все, что отъ меня зависить. На будущей недёлё нельзя будетъ отправить курьера; съ воскресенья черезъ недёлю я буду имёть столь же вёрный и скорый случай написать вамъ, милордъ.

Принцъ Гейнрихъ прусскій сділаль мніз честь прислать ко мніз въ среду графа Сольмса съ тімъ, чтобы сообщить мніз, что онъ намізревался быть у меня вчера запресто и завтракать съ леди Каскартъ.

Согласно съ втимъ его королевское высочество прітхалъ, обошелся съ нами чрезвычайно втиливо и былъ принять съ почтеніемъ, подобающимъ его высокому сану. Нъсколько времени тому назадъ его королевское высочество пригламалъ къ principal people of this court, but we thought it right to decline the invitation till he had been here, and to-day I received a very civil invitation to dine with him, which I accepted; I believe His Royal Highness did not. come here upon any ideas of public business, but am more of opinion, that since he has been here, the late affair of the mediation has given rise to such ideas, and that a reconciliation between the two imperial courts is the object, which is so absolutely inconsistent with all notions, I have ever found here, and with Count Panin's language to me (which I last night put him in mind of, and made him acknowledge) that I cannot imagine it can possibly ever be proposed, far less seriously taken into consideration; in the mean time, Prince Henry of Prussia is very guarded, in his steps, very attentive, and I am told waits for letters; the language of Prussia, as I have heard, is that we are unsettled at home, changing administration daily, always in danger of wars with our neighbours, and that Mr. Murray takes it upon him, at Constantinople, as if England had the management of Russia; I have not heard that Prince Henry of Prussia has in public handled any of those topics, but, in private, foundations may be artfully laid by a few words with the Empress, who does not dislike to speak, and act independent of her ministers; Prince Henry of Prussia has also many opportunities, and if Austria is meant to be set up here, England must be

себъ леди Каскартъ и меня виъстъ съ знативними лицами этого двора, но мы сочли за лучшее уклониться отъ этого приглашенія до техъ поръ, пока онъ не быль у насъ, и сегодня я получилъ весьма любезное приглашение объдать у него, на что я согласнися; я полагаю, что его королевское высочество пріфхаль сюда незавнсямо оть всяких политическихь дель, но скорее расположень къ тому мивнію, что со времени его прітада последнее дело о посредничестве подало поводь къ такимъ мыслямъ, и что примиреніе между обонии императорскими дворами составляеть цтль до того несоотвътствующую встиъ понятіямъ, заключеннымъ мною здтсь, и всему, что говориль мит графъ Панинъ (о чемъ я напоминлъ ему вчера вечеромъ и заставиль его вь томъ сознаться), что я даже не считаю возможнымъ такого рода предложение, тамъ менъе серьезное разсмотрвние этого вопроса. Въ настоящую же менуту принцъ Гейнрихъ прусскій очень остороженъ въ своихъ действіяхъ, весьма внимателенъ и, какъ мит передавали, ожидаетъ писемъ; доводы Пруссіи, какъ я слышаль, состоять вь томъ, что наши домашнія дела не устроены, наше правительство подвержено ежедневнымъ перемънамъ, что мы находимся въ постоявной опасности отъ войны съ состании и что г. Муррей поступаетъ въ Константинополт такимъ образомъ, какъ будто бы Англія руководила Россіей. Мит неизвъстно чтобы принцъ Гейнрихъ прусскій оффиціально насался какого либо изъ этихъ предметовъ, но въ частномъ разговоръ не трудно нъсколькими ловкими словами положить основаніе двлу съ самой Императрицей, которая весьма охотно говорить и двиствуеть

supplanted; to all this, your Lordship may be assured, I shall constantly attend; Count Orloff is certainly not Prussian, and I really think the Empress touched with gratitude towards the King, our master and the nation; I shall be impatient till I am able to guess, whether the final answer I am to have, will produce an alliance or not, for, at this time, from what your Lordship already knows, it cannot be concluded for want of fresh instructions.

(Russia, Lord Cathcart, 1770, N 101.)

#### No 57.

#### Lord Catheart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 9 (20), 1770.

(Nº 79. Extracts.) I told Count Panin, in that confidence, with which we generally treat, that when I considered the connection of Austria with France, that of Prussia with Austria, and the conduct of the two last towards England at Constantinople, I could not look, without jealousy, upon any Prussian appearance of negociation, especially during the stay of Prince Henry of Prussia; as any attempt to unite Russia with Austria, in the

независимо отъ своихъ министровъ. Къ тому же для принца Гейнриха ирусскаго весьма много удобныхъ случаевъ, а если имѣется въ виду установить здѣсь вліяніе Австріи, то Англіи предстоить быть устраненной. Вы можете быть увѣрены, милордъ, что на все это я обращу должное вниманіе; несомнѣнно, что графъ Орловъ не любитъ Пруссіи и я считаю Императрицу дѣйствительно признательной королю, нашему повелителю, и націи; съ нетерпѣніемъ буду ожидать возможности угадать будетъ ли клониться къ союзу окончательный отвѣтъ, который я получу, или нѣтъ, ибо въ настоящую минуту, судя по тому, что уже извѣстно вамъ, милордъ, вопроса этого нельзя разрѣшить по недостатку новѣйшихъ извѣстій.

### Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 9-го (20-го) ноября 1770 г.

№ 57. (№ 79. Извлеченія.) Я сказаль графу Панину съ той довтрчивостью, которой постоянно проникнуты наши переговоры, что, принимая въ соображеніе связь Австріи съ Франціей и связь Пруссіи съ Австріей, а также дъйствія двухъ послъднихъ относительно Англіи въ Константинополъ, я не могь видъть безъ зависти признаковъ переговоровъ съ Пруссіей, особенно во время пребыванія здъсь принца Гейнриха прусскаго; ибо всякая попытка соединить въ настоящую минуту Россію

present moment, seemed to me equal to a union with France, and a change of system here, which could not happen without destroying the common interests, which from the natural alliance between his court and mine; that I owned the idea was so absurd, that I was almost ashamed to mention it: but that apperances were too strong for me to wink at. I afterwards spoke to him on the affairs of Denmark, in consequence of your Lordship's letter; he answered with great kindness and sincerity, that I had given very good reasons for what I had said, and that he would, in the greatest confidence, give me some lights for my satisfaction. He told me, that Austria took her measures at the Porte independently of France, and gave as a proof of it, intelligence he had very secretly received by his last letters, that France had remonstrated in strong terms to the Reis Effendi, upon the late step, the Porte had taken, and insisted upon being employed as the power, who had the most to say between the contending parties, and could be of the most use, which remonstrance the Reis Effendi, had taken ad referendum, that Austria and Prussia were agreed in two points, the propriety of putting an end to this war, in order to prevent its spreading, which last both think is the wish of France, and the exclusion of France from any share in the mediation; that those two points were agreeable to Russia, and, he did not doubt, to my court, and the more so, as the present conduct of Austria,

съ Австріей кажется мит равносильной союзу съ Франціей и перемтив здтаней системы, что не могло имъть мъста безъ нарушенія общихъ интересовъ, существующихь вследствіе естественнаго союза этого двора съ мониъ дворомъ; что я сознаю, что эта мысль до того нелена, что мне почти совестно упоминать о ней; но что все признаки къ тому были слишкомъ сильны для того чтобы я мегъ пренебречь ими. После того я, руководясь вашимъ письмомъ, милордъ, говориль съ нимъ о датскихъ дълахъ. Онъ отвъчалъ мит съ большой добротой и искренностью, что я выставилъ весьма основательныя причины для всего мною сказаннаго и что онь съ полной довърчивостью удовлетворить меня, сообщивь мит иткоторыя свъдвијя. Онъ выскаваяъ миъ, что Австрія принимала мъры относительно Порты независимо отъ Франців, въ доказательство чего онъ сосладся на недавно и секретно полученное имъ въ последнихъ письмахъ известие о томъ, что Франція энергически возражала рейсъэффенди противъ последней меры, принятой Портой, настанвая на томъ чтобы действовать въ качествъ державы, которой было всего ближе вступиться между объими сторонами, имъя при этомъ возможность принести наибольшую пользу, что возраженіе это было принято рейсъ-эффенди ad referendum, что Австрія и Пруссія согласны между собой относительно двухъ вопросовъ, а именно: необходимости окончить войну дабы темъ избежать дальнъйшаго ен распространения, что по мненю обых составляеть желаніе Францін, и исключенія Францін из всякаго участія въ посредничествъ; что оба эти вопроса пріятны Рессіи и что онъ не сомитвается въ

though he owned, he believed it was not on principles agreeable to Russia, must sow the seeds of disunion with France, which, sooner or later, would spring up to the advantage of all powers, lovers of peace; that he believed the conduct of Austria towards us, at the Porte, was thought necessary, to prevent the intervention of France; that in that matter he understood Prussia had been passive; that what passed between his prussian Majesty and Austria was between themselves; that he believed it rather beneficial than otherwise for Russia and her allies, and that his negotiation here contained nothing unsystematical to Russia or offensive to those sentiments towards England expressed in his late note to me; and that the King of Prussia had not only by his letter approved of that of the Empress to him, but had undertaken to recommend the reasoning, it contained to the court of Vienna. Of all this he begged, I would be assured on his authority, and assure my court.

In the mean time I shall be vigilant, though the independency of the court of Vienna with regard to France in this matter, and the assurances of Count Panin, that nothing adverse to England, and the friendship of his court for us, is going on here, either through Prince Henry of Prussia or Count Solms, made me easier than when I wrote last.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. № 101.)

томъ, что они точно также пріятны и моєму двору, тімъ боліє что настоящее поведеніе Австрін, хотя онъ сознаеть, что не объясняеть его основаніями, пріятными для Россіи, тімъ не менте должно постять стияна раздора съ Франціей, которыя рано или поздно возрастуть ко благу встуть державъ, любящихъ миръ; что по его митнію образъ дійствій Австріи при Порті относительно насъ былъ признанъ необходимымъ для того чтобы не допустить вмішательства Франціи; что въ ділі этомъ, насколько ему извістно, Пруссія не принимала участія; что сношенія его прусскаго величества съ Австріей остались между ними; что онъ считаеть это скоріє выгоднымъ для Россіи и ея союзниковъ и что переговоры его здісь не заключали ничего противорічащаго системі Россіи или оскорбляющаго ті чувства относительно Англіи, которыя выражены въ его послідней врученной мить ноті; и что король прусскій нетолько письменно выразиль одобреніе въ отвіть на письмо Императрицы къ нему, но даже предприняль убідить вінскій дворь въ тіхъ доводахь, которые въ немъ излагались. Онъ просиль меня вітрить всему этому, полагаясь на его слово, и увітрить въ этомъ же мой дворъ.

Во всякомъ случать я буду бдителенъ, хотя независимость втексаго двора отъ Франціи касательно этого дізла и увтренія графа Панина, что здітсь не имітется въ виду ничего вредящаго Англіи и дружбіт къ намъ этого двора ни черезъ принца Гейнриха прусскаго, ни черезъ графа Сольмса, все это вмітсті взятое внушаеть мить боліте спокойствія чтить въ то время, когда я писалъ свое носліднее письмо.

### **Nº** 58.

#### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 14 (25), 1770.

(Nº 80. Extract.) On Thursday I saw Count Orloff by appointment and went through my whole paper with him.

I never saw more evident marks of very good natural quality than in him in that conversation and having explained every particular to his satisfaction, I left him in the dispositions I would wish.

I had seen the Vice Chancellor on Sunday whom I found astonishingly prejudiced, and astonishingly incapable of supporting any of his opinions, so that if Count Ivan Chernicheff has not had the art to pervert the ideas of the Empress herself, I do not perceive where the difficulties can ay.

His motives I cannot conceive, but a man, who is not consistent, is above motives.

As for Prince Henry, I had the honour of a very long conversation with his Royal Highness on Thursday which I should have been very happy the Empress had overheard.

I do not think it would have made her in love with Prussian politics,

### Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

С. Петербургъ, 14-го (25-го) ноября 1770 г.

№ 58. (№ 80. Извлеченіе.) Въ четвергъ я видълся съ графомъ Орловымъ, заранъе условившись съ нимъ въ томъ, и перечиталъ съ нимъ всю свою бумагу.

Я никогда не встръчалъ такихъ очевидныхъ доказательствъ природныхъ качествъ сердечныхъ какъ тъ, которыя были замъчены мною въ немъ при этомъ разговоръ и, объяснивъ ему вполнъ удовлетворительно всъ подробности, я оставилъ его въ наилучшемъ расположеніи, какого только могъ пожелать.

Въ воскресенье я видълъ вице-канцлера, котораго нашелъ удивительно предубъжденнымъ и удивительно неспособнымъ поддержать свое митніе, такъ что если графу Ивану Чернышеву не удалось повліять на мысли самой Императрицы, то не вижу въ чемъ могутъ заключаться трудности.

Я не могу понять его побужденій, но челов'ять непосл'ядовательный д'айствуеть помимо всяких побужденій.

Что касается до принца Гейнриха, въ четвергъ я имътъ честь вести съ его королевскимъ высочествомъ продолжительный разговоръ и былъ бы весьма счастливъ, если бы Императрица его случайно услышала.

Я не думаю, чтобы это пріобртло ея расположеніе нъ полнтическимъ видамъ

and shall be very glad if after that experiment his Royal Highness should ever be pleased to make me enter the lists with him again.

I think I saw a good deal into the politics and spirit of the court of Berlin, and am hopeful his Royal Highness perceived a little of the politics and spirit of England.

Endorsed. By Mr. Laing.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. & 101.)

#### **N** 59.

#### Lord Catheart to Count Panin.

St. Pétersbourg, Septembre 8 (19), 1770.

La conduite de la France à l'égard de la Russie à la Porte, en Suède, en Pologne, à Vienne et à Venise est trop connue pour avoir besoin que l'on la détaille.

Cette puissance a dernièrement formé l'idée de faire une alliance offensive et défensive avec la Porte, dans laquelle la Suède sera comprise, et vient d'envoyer quatre vaisseaux de guerre au Levant, ayant déjà une flotte dans la Méditerranée employée dans une expédition qui ne saura

Пруссів в буду очень радъ, если послѣ этого опыта его королевскому высочеству угодно будетъ еще разъ вступить со мной въ бесѣду.

Кажется, мит удалось заглянуть въ политику и духъ берлинскаго двора и я надъюсь, что его королевское высочество замътилъ нъчто изъ политики и духа Англіи.

Надинсано: Чрезъ г-а Лайнгъ.

# Отъ лорда Каскартъ графу Панниу.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) сентября 1770 г.

№ 59. Образъ дъйствій Франціи относительно Россіи, при Портъ, въ Швеціи, въ Польшъ, въ Вънъ и въ Венеціи слишкомъ хорошо извъстенъ для того чтобы предстояла необходимость излагать его въ подробностяхъ.

Держава эта возъимъла недавно намъреніе составить наступательный и оборонительный союзъ съ Портою со включеніемъ въ этоть союзъ Швеціи и нынъ выслала на востокъ четыре военныхъ корабля, несмотря на то, что она уже имъетъ на Средиземномъ моръ флотъ, занятый предпріятіемъ, которое не можетъ продлиться durer longtemps, et resserre les nœuds de son amitié et de son alliance avec la cour de Vienne, à laquelle elle inspire toute la jalousie imaginable sur les succès de la Russie.

Toutes ces circonstances ont déterminé le roi, toujours attaché à l'Impératrice par amitié personelle, et par les intérêts naturels et indissolubles de leurs empires, et toujours porté à rendre la tranquillité à l'Europe et à la conserver, à tenir la conduite suivante.

Il a renforcé sa flotte dans la Méditerranée avec ordre au commandant d'envoyer une escadre dans l'Archipel supérieur en force à celle de la France, pour rendre sa neutralité respectable.

Il a ordonné à son ambassadeur à la Porte de l'annoncer aux ministres de leur en expliquer la cause, et de leur offrir la garantie de sa Majesté pour telle paix que la Porte pourra faire sous sa médiation avec la Russie, pourvu qu'elle ait recours aux bons offices de sa Majesté pour entamer immédiatement une négociation: et a aussi chargé son ambassadeur à St.-Pétersbourg de ses ordres de communiquer au ministère de la Russie, l'intelligence secrète mais sûre que sa cour a reçue, et les mesures qu'elle a prises en leur faisant remarquer la conduite amicale que sa majesté a tenue envers l'Impératrice dans toutes les occasions que la guerre présente lui a fournies, qui fait voir à ses amis et à ses ennemis qu'elle regarde l'honneur et les intérêts de sa Majesté Impériale comme inséparablement combinés

долго н скртпляеть узы дружбы и союза съ вънскимъ дворомъ, внущая ему сильпъншую зависть къ уситхамъ Россіи.

Всё эти обстоятельства побудили короля, неизмённо преданнаго Императрицё какъ по личной дружбё, такъ и вслёдствіе естественныхъ и нераздёльныхъ интересовъ ихъ Имперій и всегда готоваго возвратить и сохранить Европе инръ, рёшиться на слёдующій образъ действій.

Онъ увеличиль свой флоть на Средиземномъ моръ, приказавъ командиру выс лать въ Архипелагъ эскадру, которая бы превосходила силою эскадру французскую, въ тъхъ видахъ чтобы придать значение своему нейтралитету.

Онъ повелълъ своему послу при Портъ увъдомить о томъ министровъ, объяснивъ имъ причину втой мъры, и предложить имъ гарантію его величества для мира, который Порта заключила бы съ Россіей при его вмъшательствъ, съ тъмъ условіемъ чтобы она обратилась къ услугамъ его величества для немедленнаго открытія переговоровъ; а также предписалъ своему послу въ С. Петербургъ сообщить русскому министерству секретныя но върныя извъстія, полученныя его дворомъ и мъры принятыя имъ, выставивъ при этомъ на видъ дружественныя дъйствія его величества относительно Императрицы во всъхъ случаяхъ, представленныхъ ему настоящей войной, доказавшія его друзьямъ и врагамъ, что онъ разсматриваетъ честь и интересы Ея Императорскаго Величества нераздъльно связанными со своими

avec les siens propres, et que le moment est venu où il faut que la conduite des deux couronnes fasse voir si elles doivent se regarder comme ayant un même interêt et disposées à faire cause commune dans les événements présents et futurs.

Pour cet effet dans une conjuncture où les puissances du sud déjà combinées cherchent encore à se fortifier par de nouvelles combinaisons dans des vues contraires à la Russie et dangereuses pour la liberté et le repos publiques, l'ambassadeur a ordre de renouveler la proposition de perfectionner l'alliance naturelle qui subsiste entre les deux états par un traité conforme aux principes declarés de la politique de l'Impératrice, sans être sujets aux objections de la Grande Bretagne, qui jusqu'ici en ont éloigné la conclusion également désirée des deux souverains.

La Russie a exigé ou que ses guerres avec les Turques soient des bases de l'alliance ou que par quelque autre expédient la barrière qu'elle veut établir par tous ses traités contre son ennemi naturel et capital soit également fortifiée, se déclarant disposée de passer elle même au delà des stipulations du dernier traité en cas de l'acquiescence de la Grande Bretagne.

Le roi à cette heure propose à l'Impératrice d'étendre à toutes les mers européennes les secours en vaisseaux de ligne qu'il a stipulés jusqu'ici pour la mer Baltique seule.

собственными, и что наступило время, когда является необходимымъ чтобы дъйствія объихъ державъ ръшили вопросъ, должны ли онъ считать себя имъющими одинаковые интересы и готовы ли къ единодушнымъ дъйствіямъ какъ въ настоящихъ такъ и въ будущихъ событіяхъ.

Съ этой целью посреди обстоятельствъ, въ которыхъ южныя державы, уже состоящія въ союзе между собой, стараются усилиться новыми средствами въ видахъ враждебныхъ Россіи и опасныхъ для общаго мира и свободы, послу новелено возобновить предложеніе довершить естественный союзъ, уже существующій между обсими странами, посредствомъ трактата, соответствующаго принципамъ, принятымъ политикой Императрицы и не представляющаго повода къ возраженіямъ Великобританіи, междешимъ до сихъ поръ его заключенію, равно желаемому обоими монархами.

Россія потребовала или чтобы войны ея съ Турціей были признаны основаніями союза или чтобы какой либо иной мёрой огражденіе, которое она съ помощью своихъ трактатовъ хочетъ воздвигнуть противъ своего природнаго и главнаго врага, было бы точно также укрёплено, при чемъ она объявляла свою готовность перейти за предълы условій послёдняго трактата, въ случаё согласія Великобританіи.

Въ настоящую минуту король предлагаетъ Императрицъ распространить на всъ европейскія моря пособіе линейныхъ кораблей, которые онъ до сихъ поръ обязывался выставлять лишь въ Балтійское море.

D'ordonner à son ambassadeur à Constantinople de presser la cession d'Asoff, de la Tartarie Cubane et des autres conquêtes de la Russie de ce côté là avec la navigation de la mer Noire et de garantir tel traité que la Russie pourra faire avec la Porte sous la médiation de sa Majesté; stipulation, qui ne saurait, pour des raisons palpables, entrer dans un traité mais qui sera assurée par la parole du roi plus sacrée que les traités mêmes, et qui serait plus efficace pour la sûreté de la Russie que le secours en argent qu'elle a demandé, parceque le roi, par ses forces navales, pourra toujours rendre sa garantie respectable et utile.

De l'autre côté sa Majesté demande qu'il soit à sa disposition de réclamer ou des secours en troupes de terre ou en vaisseaux de ligne, et que les attaques des puissances européennes sur ses possessions hors de l'Europe soient ajoutées aux cas de l'alliance, sans quoi sa Majesté pourrait être attaquée par elles dans ses colonies et voulant se venger en Europe, pourrait être censé aggresseur et perdrait par là son droit aux secours stipulés par le traité.

L'ambassadeur a l'honneur de faire tenir au ministère de la Russie un papier qui contient les changements nécessaires pour donner l'effet proposé au projet que monsieur le comte de Czernicheff a reçu à Londres du temps de son ambassade pour transmettre à sa cour.

Приказать своему послу въ Константинополѣ настанвать на уступкъ Азова, земли кубанскихъ татаръ и другихъ завоеваній Россіи въ этой странѣ, а также плаванія по Черному морю и гарантировать трактать, который бы Россія заключила съ Портой при посредничествѣ его величества, условіе это, вслѣдствіе очевидныхъ причинъ, не можеть войти въ составъ трактата, но было бы подтверждено королевскимъ словомъ, священнѣе самихъ трактатовъ, и для безопасности Россіи оказалось бы существеннѣе денежнаго пособія, испрашиваемаго ею, такъ какъ король съ помощью своей морской силы всегда будетъ имѣть возможность придать своей гарантіи характеръ внушительный и полезный.

Съ другой стороны его величество требуетъ чтобы ему было предоставлено испрашивать пособія въ видъ сухопутнаго войска или линейныхъ кораблей и чтобы нападенія европейскихъ державъ на его владънія виъ Европы были бы причислены къ случаямъ, требующимъ помощи союзниковъ, ибо въ противномъ случат его величество могъ бы подвергнуться нападеніямъ этихъ державъ на колоніи и, желая отистить имъ въ Европъ, могъ бы заслужить обвиненіе въ наступательныхъ дъйствіяхъ, черезъ что имъ было бы утрачено право на пособіе, условленное трактатомъ.

Посолъ имъетъ честь передать русскому министерству бумагу, объясняющую перемъны, необходимыя для того чтобы достигнуть цъли, предположенной при проэктъ, полученномъ въ Лондонъ г. графомъ Чернышевымъ во время его посольства и для сообщенія своему двору.

Il a ordre de suivre en tout le projet avec les changements marqués et pour ne point perdre du temps dans une affaire aussi pressante, sa Majesté lui a fait l'honneur de lui envoyer des pleins pouvoirs pour le mettre à même de conclure et de signer immédiatement le traité.

Il se flatte, que pour un objet si longtemps désiré et à la fin rendu practicable, l'empressement du ministère de l'Impératrice égalera celui des ministres du roi, et que la Russie, de concert avec la Grande Bretagne, est à la veille de donner une preuve à l'Europe par la promptitude dont cet acte important sera exécuté, que les deux cours sont immuables dans un même système.

Endorsed. In Lord Cathcart's № 80 (addressed to the Earl of Rochford) № 1 in № 80.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. Nº 101.)

#### **Nº** 60.

# Lettre écrite de la main propre de Sa Majesté Impériale au Roi de Banemark.

(Copie.) Monsieur mon frère! Il a plu à Votre Majesté de m'informer par la lettre du 16 Septembre, dont le cachet avait été endommagé par quelque enveloppe dans laquelle apparemment elle avait été mise, du changement qu'elle a jugé à propos de faire dans le département des affaires étrangères par des motifs tenant uniquement à l'administration intérieure

# Собственноручное инсьмо Вя Императорскаго Величества къ королю датскому.

№ 60. (Копія.) Ваше Королевское Величество! Вашему Величеству угодно было увъдомить меня инсьмомъ отъ 16-го сентября, печать котораго была повреждена по всей въроятности какой либо оберткой, покрывавшей его, о перемънъ, которую вы признали за благо совершить въ управленіи иностранными дълами, слъдуя при этомъ побужденіямъ, относящимся единственно до внутренней администраціи владъній вашего величества. Отъ меня, конечно, не укрылась причина, побудившая Ваше Величе-

Ему повелено во всемъ следовать проэкту съ соблюдениемъ, назначенныхъ изменений и дабы не терять времени при ведения столь срочнаго дела его величество сделаль ему честь выслать ему уполномочия съ темъ, чтобы дать ему возможность немедленно заключить и подписать трактатъ.

Онъ надъется, что при преслъдованіи цъли, столь давно желаемой и наконецъ возможной къ достиженію, усердіе министровъ Императрицы будеть равно усердію керолевскихъ министровъ и что Россія за одно съ Великобританіей скоро докажетъ Европъ поспъшностью, съ которой будетъ выполнено это важное дъло, что оба двора меуклонно слъдуютъ одинаковой системъ.

Надинсано: Въ № 80 лорда Каскарта (на имя графа Рошфора) № 1 въ № 80.

des états de Votre Majesté. Assurément le mouvement qui l'a porté à me faire part de cet évènement ne saurait m'échapper: elle a voulu me rassurer sur l'impression, qui pouvait me faire l'exclusion de sa confiance d'un ministre habile et prudent, et dont la sagesse avait acquis la mienne jointe à mon estime pour le mérite distingué du comte de Bernstorff. Assurément Votre Majesté est le maître de faire ce qui lui plait. Je lui suis bien obligée d'avoir prévu mes inquiétudes, et en conséquence des assurances, qu'elle me donne d'entretenir avec moi une parfaite harmonie. Je ne désire pas mieux, mais je suis incapable de feindre. J'ai quarante ans passés, quelque expérience, peut-être beaucoup de constance et un grand respect pour la vérité comme alliée de votre couronne, comme parente de Votre Majesté, comme son amie, je crois du devoir de mon état de lui dire en confidence ce que je pense. Elle pardonnera ma franchise. La vérité fuit les rois; je vous la dirai: daignez lui faire accueil. Je conviens, que je n'espère pas grande réussite de ma démarche. Je ne doute point, qu'il ne se trouve des malintentionnés, des esprits mesquins, et quelques jeunes gens inconsidérés, qui l'expliqueront à leur façon. Ils diront que je prétends maîtriser les volontés de Votre Majesté; que je lui fais la leçon; ils lui inspireront des défiances et par là même ils consolideront leur ouvrage et atteindront leur but de miner la confiance réciproque, qui subsistait heureusement entre nous, et leur permit de jouer leur rôle. Votre Majesté

ство сообщеть мит объ этомъ событія, Ваше Величество желали меня услоковть по поводу впечататнія, которое могло на меня произвести лишеніе довтрія искуснаго н осторожнаго министра, чья мудрость пріобріда мое довіріє соединенное съ уваженіемъ къ отличному достоинству графа Бернсдорфа. Бевъ сомивнія ваше величество властны поступать какъ вамъ угодно. Я весьма признательна Вашему Величеству за то, что вы предвидъли мое безпокойство и за высказанное вами объщание сохранить со мной полижищее согласіе. Я ничего не желаю лучшаго, но я не способна притворяться; мить болье сорока льть, я имею инкоторую опытность, быть можеть значительное постоянство и большое почтеніе къ истипь и потому какъ союзница вашей державы, какъ родственница вашего величества, какъ вашъ другъ, я считаю своей обязанностью съ довърчивостью высказать вамъ свои мысля по этому предмету. Ваше величество простите мою откровенность. Истина бъжить отъ государей; я вамъ ее выскажу; примите ее милостиво. Сознаю, что я не надъюсь на особый уситкъ моей попытки. Я не сомителяюсь въ томъ, что найдутся лица неблагонамбренныя, лица съ скуднымъ умомъ, некоторые легкомысленные молодые люди, которые объяснять по своему мой поступокъ. Они скажуть, что я хочу руководить волей Вашего Величества; что я подаю вамъ наставленія; они будуть внушать Вашему Величеству недоверіе и темъ самымъ докончать свою задачу и достигнуть преследуемую цель подорвать взаимное доверіе, счастливо существовавшее между нами,

emploiera son pouvoir selon son bon plaisir. J'aurai fait moi ce que mon devoir me dicte; voici ce que j'ai à lui dire: le déplacement d'anciens serviteurs zélés, habiles et prudents, leurs remplacements par tels autres est toujours un grand mal pour un état, parceque tout changement par lui même en est déjà un, selon ma façon de penser, dès que le bien public ne demande pas à hauts cris une telle réforme; cette fois-ci nos ennemis communs, faut il les nommer? les français auront beau jeu, ils sauront se prévaloir de la disgrâce du ministère, qui aimait la grande alliance du nord, entre les mains duquel elle s'était formée, pour donner à maintes et maintes affaires non seulement en Danemark, mais partout ailleurs la tournure, qui sera la plus favorable à leurs vues lointaines. Votre Majesté aura donné sans le vouloir le branle à une quantité innombrable d'intrigues, de menées et de méchancetés. Contre qui s'il vous plait? Contre le Danemark et la Russie, dont les intérêts étaient devenus communs, par bonheur ou par malheur, aussi si la bredouille, dans laquelle je les vois chevir, augmentera, ce sera par la Suède, que vous verrez, que ma prophétie commencera à s'accomplir. Le parti français triomphe déjà du seul renom de cet évènement; outre toutes ces considérations ma franchise m'oblige de dire à Votre Majesté, que ceux qui lui ont conseillé un pas aussi précipité n'ont eu guère d'égard pour sa propre gloire. La gloire d'un roi exige une grande constance dans ses projets. Se peut il qu'il y

что дастъ имъ возможность выполнить свою роль. Ваше Величество употребите свою власть какъ будеть вамъ то угодно, но мною будеть исполнено то, что предписываетъ мнъ долгъ. Вотъ что я имъю сказать вашему величеству. Смъщение старыхъ слугь усердныхъ, искусныхъ и осторожныхъ, замъщение ихъ другими всегда составляеть большое зло для государства, ибо по моему интию всякая перемена есть сама по себь зло, если только общественная польза не требуеть самымъ настоятельнымъ образомъ подобной реформы. На этотъ разъ нашимъ общимъ врагамъ, надо ли называть ихъ? Французамъ представляется прекрасный случай, они веспользуются паденіемъ министра, преданнаго великому стверному союзу, и въ чьихъ рукахъ составился этотъ союзъ для того чтобы дать множеству дёлъ, не въ Данія только, но и повсюду, обороть наиболье благопріятный ихъ видамъ въ будущемъ. Вашимъ Величествомъ неводьно будетъ данъ толчекъ безчисленному иножеству интригь, хитростей и враждебныхъ попытокъ. И противъ кого же, позвольте Васъ епросить? Противъ Даніи и Россіи, интересы которыхъ къ счастію или несчастію, слились; поэтому если усилится путаница, которая, какъ я предвижу, возникнеть между ними, вы увидите, что мое предсказание сбудется прежде всего черезъ Швецію. Французская партія уже торжествуеть при одномъ слукть объ этомъ событін. Кром'в всехъ этихъ соображеній, откровенность принуждаетъ меня сказать Вашему Величеству, что лица советовавшія Вамъ столь поспешную меру, вовсе не ниван

en ait dans ceux ci, lorsque les personnes, qui les exécutent et sont au fait des affaires et des principes sont changées souvent, ou appréhendent continuellement de l'être, que les plus expérimentées sont remplacées par ceux dont l'expérience est moindre. Il n'y a que le temps, qui donne cette expérience, aucune qualité, aucun esprit ne saurait y suppléer. Je pourrais citer plus d'un exemple existant dans le monde, qui appuierait mon raisonnement peu agréable mais très vrai au moins, ils feraient voir le délabrement des affaires d'un état, lorsqu'il n'y a point de stabilité pour les personnes en place. La vérité a ses droits sur tous les humains. Les rois sont hommes bien à pleindre effectivement, s'ils ne l'admettent, et si les flatteurs parviennent à fermer l'oreille des souverains, et fascinent leurs yeux, sur ce qui leur importe le plus à connaître. Je veux dire leurs vrais intérêts, qui n'ont qu'un chemin, jamais deux. La confiance des peuples envers leurs souverains n'est point soumise à un fait d'autorité, elle est la récompense d'un règue sage et prudent. Sur ces mêmes vertus se fondent aussi la confiance réciproque d'un état, d'une cour vis-à-vis de l'autre; elle dépend beaucoup aussi des personnes, à qui les souverains confient leurs affaires. J'avoue ingénuement à Votre Maiesté qu'il n'y a personne, en qui j'ai pour tout notre système plus de confiance que dans le comte de Bernstorff, dont les grandes qualités et l'habilité me sont connues et que j'ai suivi et étudié pendant vingt ans. Je le regarde comme

при этомъ въ виду вашей собственной славы. Слава короля требуеть большаго постоянства въ его намереніяхъ. А могуть не быть постоянны намеренія, когда лица, исполняющія ихъ и знакомыя съ ихъ основаніями, часто перемѣняются или опасаются быть смещенными, более опытные люди заменяются теми, чья опытность менъе значительна. Опытность эта пріобрътается исключительно временемъ и никакое качество ни умъ не въ состоянія замінять ее. Я могла бы представять много существующихъ примъровъ, подтверждающихъ мое мизніе, хотя и мепріятное, но за то вполнъ правдивое. Эти примъры показали бы безпорядокъ въ делахъ государства, где него постоянства относительно должностных лиць. Истина имееть права на весь родъ человъческій. Короли весьма жалкіе люди если они не признають ее или если льстецы умѣютъ закрыть уши государей и отвести ихъ глаза отъ того что для нихъ всего необходимъе знать. Я говорю объ ихъ настоящихъ интересахъ, для которыхъ существуеть лишь одна дорога, някогда болбе. Довтріе народовъ къ своимъ государямъ не подчиняется заявленію власти, а составляеть награду мудраго и осторожнаго царствованія. На этих же самых добродітелях основывается взаимное довъріе между государствами и дворами, много зависящее и отъ лицъ, которымъ государи поручають свои дала. Откровенно сознаюсь Вашему Величеству, что нать ин одного лица къ кому бы я относилась по вопросу о всей нашей системъ съ большимъ довъріемъ чемъ къ графу Берисдорфу, замечательныя качества и искусство

l'émule du comte Panin, auquel ma confiance est acquise depuis longtemps par l'importance des services, qu'il me rend et par l'amitié invariable que j'ai pour lui. Puissent ces lignes faire impression sur le coeur jeune et facile de Votre Majesté; puissent son esprit et les qualités avec lesquelles elle est née prendre le dessus sur les machinations de ses ennemis et les miens; puisse-t-elle se dégager des filets nébuleux que l'intrigue et tant d'autres passions voudraient lui tendre pour détruire sa gloire ensemble avec l'objet si vainement tenté et désiré par nos ancêtres, perpétuellement regardé avec un oeil jaloux et satisfait par nos ennemis comme étant d'une conciliation impossible, et que les circonstances heureuses de mon règne et l'habilité de votre ministère avaient cependant améné aux portes de son terme, ouvrage sans contredit le plus important pour l'auguste maison de Holstein, pour nos deux monarchies et pour tout le nord.

En attendant ce changement heureux pour le bien et la tranquillité permanente de nos états, Votre Majesté ne saura trouver à redire que moi et mon fils, qui avance avantageusement en âge, nous mesurions avec circonspection nos pas ultérieurs vers ce grand ouvrage d'après cette vicissitude dans la cour de Votre Majesté, étant au reste....

Endorsed. In Lord Cathcart's № 80 (November 14 [25], 1770.) (Russia. Lord Cathcart. 1770. № 101.)

Въ ожиданіи этой счастливой переміны для блага и постояннаго спокойствія нашихъ владіній, ваше величество поймете, что я и мой сынъ, который входить въ возрасть, будень весьма осторожны относительно дальнійшихъ мітрь, клонящихся къ этой важной задачіт посліт подобнаго измітненія при дворіт Вашего Величества, пребывая впрочемъ...

Надинсано: Въ № 80 лорда Каскартъ (14 (25) ноября 1770 г.).

котораго мит извъстны, такъ какъ я сатадила за его дъйствіями и изучала его характеръ въ продолженіе двадцати лътъ. Я разсматривала его сотрудникомъ графа Панина, которому мое довъріе давно пріобрътено важностью оказываемыхъ имъ мит услугъ и моей неизмънной къ нему дружбой. Да подъйствуютъ эти строки на молодое и мягкое сердце Вашего Величества! Да одержатъ верхъ Вашъ умъ и прирожденныя качества надъ происками Вашихъ и монхъ враговъ! Да освободитесь вы изъ темныхъ сътей, разставляемыхъ вашъ интригами и многими другими страстями для того чтобы уничтожить вашу славу и помъщать достиженію той цъли, къ которой тщетно стремились желанія и усилія нашихъ предковъ, а враги наши съ завистью смотръли на нее и считали это дъломъ невозможнымъ, хотя счастливыя событія моего царствованія и искусство вашего министерства привели, однако, къ желанному концу, что, безъ сомпънія, составляетъ важнъйшій вопросъ какъ для Августъйшаго гольштинскаго дома, такъ и для объихъ нашихъ монархій и для всего съвера.

#### N 61.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 14 (25), 1770.

(M. 81. Extract.) As to the Prince of Prussia I have in former dispatches mentioned the principle upon which I have conducted myself towards his Royal Highness in point of ceremonial.

As to the conversation mentioned in my last, which was tête à tête I find his Royal Highness rather impressed with an idea that there was a great deal to be said in favour of the Turks for the detention of Mr. Obrescoff, and that the giving him up was a great sacrifice.

That it was the plain and undeniable interest of Austria if there were no peace to take the part of the Porte against Russia in order to prevent the irretrivable loss of the Ottoman State, and that the growing naval maritime force of Russia was an object of attention if not of jealousy to the maritime powers of the ocean.

As I was extremely pressed to speak, I did not decline saying, that I thought nothing but force and power could support the imprisonment or detention of the Russian minister.

That if the Russians were willing, and the Turks refused to make peace

### Оть лорда Каскарть графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 14-го (25-го) ноября 1770 г.

№ 61. (№ 81. Извлеченіе.) Что касается до принца прусскаго, я въ предъидущихъ депешахъ сообщалъ тъ основанія, которыхъ я держался въ своемъ новеденіи относительно его королевскаго высочества по вопросу объ этикетъ. Что же
касается до разговора, упомянутаго въ моемъ послъднемъ письмъ и происходившаго
между нами наединъ, я нашелъ что по мнънію его королевскаго высочества можне
сказать многое въ оправданіе турокъ по новоду задержанія г. Обръзкова и что его
освобожденіе составляло большую жертву.

Что въ случать если бы миръ не состоялся, интересы Австріи очевидно и безснорно заключались бы въ томъ чтобы принять сторону Порты противъ Россіи и такимъ образомъ отвратить окончательную погибель оттоманскаго государства и что возрастающая морская сила Россіи служить предметомъ вниманія если не зависти морскихъ державъ, прибрежныхъ океану.

Такъ какъ я быль поставлень въ необходимость отвъчать, я, не уклоняясь, высказаль, что по моему мнънію ничто кромъ силы и власти не могло поддержать заключенія или плъна русскаго министра.

Что въ случать, если русскіе были готовы, но турки отказывались заключить

on reasonable terms, Austria might with more justice, and a good deal more ease force the Porte than Russia to do what was reasonable, and that as to naval force in the Baltic or gulph of Finland it must always be subservient to the dominating power of the ocean, never could be detrimental, but might be useful against a common enemy, and I therefore looked upon every effort of that sort within the Sound as an additional proof of the value of the friendship of England to the powers of the north, and therefore wished success to them.

As I have not the honour to be much acquainted with Prince Henry, I do not know if his Royal Highness meant to tell me his real sentiments or was desirous to learn mine: upon the whole he is pleased to show me personally every particular civilities and has always expressed to me a high esteem for the nation, and his sense of the civilities he has received from all the ministers of his Majesty, with whom he has been acquainted.

Endorsed. By Mr. Laing.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. & 101.)

#### **Nº** 62.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 16 (27) 1770.

(Me 82. Extract.) On Sunday evening her Imperial Majesty was pleased

мирь на благоразумных условіяхь, Австрія могла вынудить Порту съ большей справедливостью и съ гораздо большей легкостью чёмъ Россію къ исполненію благоразумных в мірь, а что касается до морской силы на Балтійскомъ морів и на Финскомі заливів она всегда будеть находиться въ зависимости отъ державы, преобладающей на океані, никогда не принесеть вреда, по можеть быть весьма полезной противь общаго врага и потому я во всякой попыткі этого рода въ преділахъ Сунда вижу новое доказательство того значенія, которое сіверныя державы придають дружов съ Англіей, и на этомъ основаніи желаю вить успіха.

Не имъя чести близко знать принца Гейнриха, я не знаю имълъ ли его королевское высочество намъреніе высказать инъ свои дъйствительныя чувства или только хотълъ разузнать мой образъ мыслей; вообще онъ относится ко мить съ особенной въжливостью и постоянно выражаль мить свое высокое уваженіе къ націи и признательность за любезность, оказанную ему встми министрами его величества, съ которыми ему случилось познакомиться.

Надинсано: черезъ г. Лайнгъ.

# Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 16-го (27-го) ноября 1770 г.

№ 62. (№ 82. Извлечение.) Въ воскресенье вечеромъ Ея Императорскому

to mention to me at her circle the late proof she had received of the King's friendship in granting his permission to Admiral Knowles to enter into her service, and to express very warmly her sense of that obliging mark of his regard.

I told her Majesty that the growth and prosperity of her navy was an object by no means indifferent to the King and the nation, that it was an additional bond to that union which necessity as well as inclination rendered indissoluble, and which he wished to see perfectioned by every act which could strengthen it, being convinced her Imperial Majesty was in the same disposition; to which she replied that she certainly was, and that the good wishes of the King and the nation had been too evidently, and too strongly proved to admit of any doubt, of which she entertained and always would the warmest and most grateful sense.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. X 101.)

### № 63.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 19 (30), 1770.

(Nº 83. Extract.) I have learnt that my paper was not yesterday laid before the council; that the Empress still has it, and has said she will write

Величеству угодно было сообщить мих въ присутствін ен общества о полученном ею вовомъ доказательствъ дружбы короля, позволившаго адмиралу Нольсъ встунить въ ен службу, при чемъ она выразила самую теплую признательность за это обазательное заявленіе его уваженія.

Я сказаль Ея Величеству, что усиленіе и благоденствіе ея флота составлял предметь, къ которому король и нація никонить образоить не могли относиться равиодушно, ибо они служили новымъ звеномъ союза, являющагося ненарушимымъ какъ по необходимости, такъ и вслёдствіе расположенія и который онъ желаль бы довершить всякой итрой, могущей скріпить его, въ увтренности, что Ея Императорское Величество держится одинаковаго образа мыслей; на что она отвічала что безъ сомнітнія мысли ея одинаковы и что благожеланія короля и народа слишкомъ сильно и очевидно доказаны для того чтобы допускать малітинее сомнітніе, о чемъ она сохраняеть и всегда будеть сохранять самое теплое и благодарное восноминаніе.

## Отъ лорда Каскартъ графу Решфоръ.

С.-Петербургъ, 19-го (30-го) ноября 1770 г.

№ 63. (№ 83. Извлеченіе.) Я узналь, что вчера бумага моя не была представлена сов'ту, что вмператрица сохраняеть ее у себя и сказала, что напиметь на поляхъ свои зам'тчанія и передасть бумагу графу Панину съ тімъ, чтобы узнать

her thoughts on the margin, and give it to Count Panin, in order to have the opinion of her ministers, her Imperial Majesty and Count Panin rather avoid one another at this moment, General Panin having asked (on account of his health) his dismission from all his employments, which it is intended to grant; that matter finished, Count Panin will kiss her hand, and thank her in his brothers name, and business will go on as usual. The general has not been made a marshal. He thinks his army has been ill treated, his recommendations neglected, and his successes depreciated. He is warm, his enemies have pushed him, and have succeeded. Your Lordship guesses who his enemies are and the changes they have wrought. They have removed a man very useful to his brother, and to the state, in a civil as well as in a military capacity. This may lead Mr. Panin to think of a retreat, when peace is made, and the Grand Duke of age, and I am afraid will sooner or later, without great attention, produce consequences, which I took so much pains last year, (and was in hopes not without success) to prevent. I flattered myself this matter would have been adjusted so lately as Wednesday evening; but yesterday it was unalterably fixed. I shall be very attentive to the consequences of this event. I have likewise heard that Brailoff has been assaulted, 2,000 men killed, and the siege raised. The Empress will feel from this failure, that the success of her enterprizes is not infallibly certain,

интнія своихъ министровъ. Ея Императорское Величество и графъ Панинъ въ настоящую минуту до некоторой степени избегають другь друга, такъ какъ генераль Панинъ испросиль (по причинъ бользии) отставку отъ всъхъ занимаемыхъ имъ должностей, что и предполагается исполнить; когда это будеть окончено, графъ Панинъ поцвауетъ ей руку поблагодарить ее отъ имени брата и дъла пойдуть обычнымъ порядкомъ. Генерала не производили въ фельдиаршалы. Онъ находитъ, что армія его подверглась дурному обращенію, совъты его были пренебрежены, а успъхи не оценены по достоинству. Онъ горячь, враги его старались удалить его и имъ это удалось. Вы, милордъ, угадаете, кто именно его враги, и какихъ перемънъ они достигли. Они удалили человъка весьма полезнаго своему брату и государству, какъ въ гражданскомъ такъ и въ военномъ въдомствъ. Это можетъ заставить графа Панина подумать объ отставкъ, когда миръ будеть заключенъ, а Великій Князь достигнеть совершеннольтія, и я опасаюсь, что это обстоятельство безь особаго вниманія можеть вызвать тр последствія, которыя я въ прошломъ году такъ старался (съ надеждой на уситяхь) предупредить. Я надъялся, что это дъло будеть окончено не ранъе какъ въ среду вечеромъ; но вчера уже состоялось по этому предмету неизмънное ръшеніе. Я буду весьма внимательно наблюдать за послъдствіями этого событія. Я также слышаль, что къ Бранлову быль сделань приступъ, при чемъ убито 2000 человъкъ и осада снята. Эта неудача заставить Императрицу понять, что успъхъ ея предпріятій не вполнъ върень и быть можеть подобное убъжденіе въ с

and perhaps that conviction may, at this moment, not prove a misfortune, as the part has wherewith to dazzle; and many about her Majesty make their court by every means, which can render prosperity dangerous to their sovereign.

(Russia, Lord Cathcart, 1770, & 101)

#### **Nº** 64.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 23 (December 4), 1770.

(Nº 84. Extract.) I am told, the Grand Vizir has written by order of the Sultan to Marshal Roumanzoff, that the letter is civil, the giving up of Mr. Obrescoff rather declined, and that the Sultan declares he has put his interests into the hands of the courts of Vienna and Berlin.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. № 101.)

#### Nº 65.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, November 30 (December 11), 1770.

(Nº 86. Extract.) .. there is a great ball at court, where last Sunday there was the most magnificent masquerade I ever heard of. Near 5,000 people were present and no crowd appeared in the apartments.

The young noblesse of the convent, and corps de cadets performed a

настоящую минуту не составить несчастія, ибо партія имбеть возможность ослівнить, а многія личности, окружающія Ея Величество, угождая ей, употребляють такія средства, вслідствіе которыхь счастіе можеть оказаться опаснымь для ихь Государыни.

### Отъ лорда Каскартъ графу Ромфоръ.

С.-Петербургъ, 23-го ноября (4-го декабря) 1770 г.

№ 64. (№ 84. Извлеченіе.) Мит говорили, что великій визирь по приказанію султана написаль фельдмаршалу Румянцову, что письмо въжливо, выдача г. Обръзкова итсколько отклоняется и султанъ объявляетъ, что онъ поручилъ свои интересы дворамъ вънскому и бердинскому.

### Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С-Петербургъ, 30-го ноября (11-го декабря) 1770 г.

№ 65. (№ 86. Извлеченіе.) . . . При дворѣ большой балъ, а въ прошлое воскресенье тамъ былъ великолѣпнѣйшій маскарадъ, о которомъ мнѣ когда либо случалось слышать. Присутствовало до 5000 человѣкъ и, несмотря на то, въ залахъ не замѣтно было толпы.

Знатныя дтвицы изъ монастыря и молодые люди изъ кадетскаго корпуса испол-

play, and under allegorical characters made speeches to the Empress, the Grand Duke, Prince Henry and the principal persons of the court, accompanied with very rich presents to each.

They also entertained her Majesty, and 119 persons at 12 tables of ten each, in nitches in an oval saloon prepared on purpose, and after the company was placed, the masques were admitted to walk about as at Renelagh, and a very fine concert of vocal, and instrumental musik was performed by a band placed in a gallery which went round the whole.

The order and magnificence would require a description beyond the bounds of a letter.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. X 101.)

#### N 66.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, December 3 (14), 1770.

(Nº 87. Extract.) Last night the Empress was pleased to do Lady Cathcart, and me the honour to be present at a ball and supper at our house, where she was met by the Grand Duke, Prince Henry of Prussia, and those of her court who generally form her society.

имли театральное представленіе и въ роли разныхъ аллегорическихъ лицъ говорили ръчи Императрицъ, Великому Князю, принцу Гейнриху и главнъйшимъ придворнымъ лицамъ, поднося при этомъ каждому изъ нихъ весьма богатые подарки. 1)

Кром'в того въ овальной зал'в въ нишахъ, устроенныхъ нарочно для этого случая, было приготовлено 12 столовъ каждый на 10 челов'вкъ и когда за ними расположились Императрица и общество, состоявшее изъ 119 челов'вкъ, были введены маски, которыя ходили по зал'в какъ at Renelagh между т'вмъ какъ прекрасный вокальный и инструментальный концерть былъ выполненъ оркестромъ, расположеннымъ на галерев, окружающей залу.

Порядокъ и великолъпіе этого праздника потребовали бы описанія, которое не можеть помъститься въ размърахъ письма.

### Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) декабря 1770 г.

№ 66. (№ 87. Извлеченіе.) Вчера вечеромъ Императрицѣ было угодно сдѣлать леди Каскарть и миѣ честь присутствовать на балѣ и ужинѣ въ нашемъ домѣ, гдѣ она была встрѣчена Великимъ Княземъ, пранцемъ Гейнрихомъ прусскимъ и тѣми лицами ен Двора, которыя обыкновенно составляють ен общество.

<sup>1)</sup> См. Сборникъ т. XIII. стр.

The foreign ministers as far as residents inclusive were invited, it having been previously explained to them that the Empress not chosing to sup at a very large table, it was impossible to place them with her; which circumstance, from some ideas of ceremonial, made the envoys judge it proper to accept of the invitation for the evening, but to decline the supper.

I am assured this is the first instance of her Imperial Majesty's having ever supped in a foreigner's house on any occasion, or having ever appeared in one, out of mask.

It was a favour, though circumstances led me to ask it, which I had no reason to expect, and really did not, but her Majesty was pleased to diviate in this instance from her usual rules, and to take pleasure in showing so particular a distinction to the ambassador of a sovereign for whom she professes the strongest friendship and mutual regard, and for whose subjects she always expresses a determined predilection, which she did me the honour to give me to understand was her motive.

I owe this favour entirely to Count Orloff, whom, near a month ago, I desired to mention my request (if he thought it would be agreeable) and he acquainted me on Sunday, that her Majesty would come, and that I might name the day. It is at least as great a distinction in the eyes of the public, as I have represented it to your Lordship; and I was very glad in entertain-

Иностранные министры включительно до резидентовъ были приглашены, при чемъ имъ было заблаговременно объяснено, что такъ какъ Императрица не желаетъ ужинать за большимъ столомъ, то нътъ возможности помъстить ихъ за однимъ столомъ съ нею; въ виду этого обстоятельства и нъкоторыхъ соображеній этикета посланники предпочли принять приглашеніе на вечеръ, но отказаться отъ ужина.

Меня увъряли, что это быль первый примъръ гдъ бы Ея Императорское Величество ужинала въ иностранномъ домъ по какому бы то ни было случаю или появилась бы иначе какъ въ маскъ.

Несмотря на то, что обстоятельства побудили меня просить о томъ, твиъ не менъе это была милость, которой я не имълъ права ожидать и дъйствительно не ожидаль, но Ея Величеству при этомъ случать угодно было отступить отъ принятыхъ ею правилъ и охотно оказать столь особое отличіе послу государя, къ которому она питаетъ сильнъйшую дружбу и взаимное уваженіе и къ чымъ подданнымъ она постоянно высказываетъ ръшительное предпочтеніе, которое, какъ она сдълала мить честь намекнуть, послужило побудительной причиной ея поступка.

Милостью этой я вполить обязанъ графу Орлову, которому я около итсяца тому назадъ поручилъ передать мою просьбу (въ случать если онъ полагалъ, что она будеть пріятна) и въ воскресенье онъ увъдомилъ меня, что Ея Величество прівдеть и что я могу назначить день. Въ глазахъ всего общества это составляеть по меньшей итръ такое важное отличіе, какимъ я представилъ его вамъ, иплордъ; и я быль

ing Prince Henry of Prussia, (who carries the etiquette very high) to have an opportunity to ask him to meet the Empress and the Grand Duke. I wish. I could tell your Lordship with equal truth, that I make any advances towards bringing this court to a determination upon the propositions before them. I have tried the ground with Mr. Orloff, Count Panin, and even with the Empress herself, as far as I could presume to go. Mr. Orloff, as I had the honour to inform your Lordship in my dispatch by Mr. Laing, was fully convinced by the explanations I gave him in writing which he promised to support in council. Count Panin laid those explanations before the council. where they were read, but no one, though urged, would say a word upon them, except Count Orloff, who said I had given him a copy, which he had given to the Empress. The difficulty lies in the Empress's own breast, and I believe chiefly consists in an unwillingness to involve herself in a new war. which she apprehends would be the immediate consequence in an alliance. and the impossibility of making an alliance with the King (whom she wishes and means to assist,) without incurring that danger. Her Majesty has no one about her, who is capable of suggesting remedies. There is still a coolness between her and her minister, who, after the late opposition he has met with in this, and other matters, excluded by those who have talents only fit to confound, has, I believe, taken the part not to be forward in

весьма доволенъ при разговоръ съ принцемъ Гейнрихомъ прусскимъ, (который чрезвычайно дорожить этикетомъ) иметь случай просить его быть у меня виесте съ Императрицей и Великимъ Кинземъ. Я желалъ бы имъть возможность сказать вамъ, милордъ, съ равной справедливостью, что мною сдвланъ какой либо шагъ къ тому чтобы склонить этотъ дворъ къ согласію на поданныя ему предложенія. Я развідаль положеніе вопроса съ г. Орловымъ, съ графомъ Панинымъ и даже съ самой Императрицей настолько насколько я осм'алился взять ня себя. Г. Орловъ, какъ я им'алъ честь объяснить вамъ, милордъ, въ моей денешт посланной черезъ г. Лайнгъ, былъ вполит убъжденъ письменными объясненіями, поданными мной ему, и объщалъ полдержать ихъ въ совътъ. Графъ Панинъ представилъ эти объясненія совъту и по прочтеніи ихъ никто не сказалъ ни слова, за исключениемъ графа Орлова, который сказалъ, что я передаль ему копію, поданную имъ Императриць. Затрудненіе заключается въ умъ самой Императрицы и я полагаю состоить главнымъ образомъ въ нежеланіи ея встушить въ новую войну, являющуюся по ея митнію немедленнымъ последствіемъ союза, и въ невозможности заключить союзъ съ королемъ (которому она желаетъ и намъревается помочь), не подвергаясь при этомъ подобной опасности. Близъ Ея Величества нёть никого кто бы могь указать на средство выйти изъ этого затруднительнаго положенія. Охлажденіе между ею и ея министромъ продолжается и я полагаю, что послъ сопротивленія, испытаннаго имъ въ послъднее время какъ въ этомъ такъ и въ другихъ вопросахъ, гдъ надъ нииъ одержали верхъ лица, способныя только

pressing any thing, or in giving his opinion, untill it is found necessary to ask it. In this suspense and in the midst of all these feasts and entertainments, I never lose sight of the object, but hope I shall not be blamed for taking no ministerial step, being convinced it would not be attended with any advantage, and might do hurt.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. M 101.)

### Nº 67.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, December 10 (21) 1770.

(N 89. Extract.) In the present circumstances, I continue frequently to remind Count Panin of the conclusive answer England has so long expected from Russia, peremptorily, without pressing it; because, knowing how little that could avail, and how much it might hurt, I think it improper at this moment. In the mean time, I am told, that Count Panin prepares business, gives his own opinion, and, if not followed obeys, and loses no time in carrying into execution whatever the council determines, and the Empress approves; and is resolved to continue that conduct, untill his Sovereign perceives the bad consequences of it to her affairs.

запутать діло, онъ рішняся ни на чемъ не настанвать и не высказывать своего мнівнія до тіхть поръ пока не будеть признано нужнымъ спросить его о томъ. При таковомъ положеніи діла и посреди всіхть втихъ праздниковъ и увеселеній я ни на минуту не теряю изъ вида ціли, но надітюсь, что не подвергнусь осужденію за то, что не прибітаю къ оффиціальнымъ мірамъ, будучи убіжденъ, что это не принесло бы ни малітішей пользы, а могло бы повредить.

## Отъ лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 10-го (21-го) декабря 1770 г.

№ 67. (№ 89. Извлеченіе.) При настоящих обстоятельствах я прододжаю часто напоминать графу Панину объ окончательном отвёте, котораго Англія такъ давно ожидаеть отъ Россіи, но упоминаю объ этомъ, хотя съ твердостью, однако, безъ всякой настоятельности, ибо, зная какъ мало это принесло бы пользы и какъ много могло бы повредить, я считаю подобный образъ действій неуместнымъ въ настоящую минуту. Между темъ мнё разсказывають, что графъ Панинъ изготовляеть дела, выражаеть свои собственныя мнёнія, но въ случаё если ихъ не принимають повинуется и, не теряя времени, приводить въ исполненіе все, что рёшено совётомъ и одобрено Императрицей, намереваясь поступать такимъ образомъ до техъ поръ, пока его государыня не заметить дурныхъ последствій, происходящихъ оть того для ея дёлъ.

I am more and more convinced that the council do little of themselves: that, in matters of consequence, the Empress's own opinion is known previous to their deliberations; but her Majesty's opinion naturally is influenced by the disposition of her mind, which, after a course of such extraordinary success in a war, of which she thinks she has borne the sole burthen, is easily led to two principles, by those of understandings very inferior to her own, and who have no other views than making their court, appearing patriots, and opposing those who stand in their way. Those principles are, an expectation of a solid and lasting peace now, or at the end of another campaign, without the assistance of other powers; and a desire not to involve herself farther than she thinks proper, in the calamities of a war, which probably now, or soon may break out between other powers, from interests in which she has no immediate concern. The first goes against the necessity of an alliance; the second against the propriety of it, unless under such restrictions as (consistent with the Empress's ideas of gratitude towards England, which are sincere, and of a common interest with us, which can never be left out of the consideration) are difficult to apprehend. In that task, I do not know that she makes use of any assistance; and untill she has made some progress in it, her council will not enter into the question.

Я все болье и болье убъждаюсь въ томъ, что дъятельность совъта весьма ограничена и что въ важныхъ делахъ собственное мнение Императрицы известно имъ врежде чёмъ они приступають къ обсужденію вопроса; но митнія Ея Величества естественно зависять отъ настроенія ся мыслей, которыя всябдствіе столь необычайныхъ успъховъ въ войнъ, гдъ, какъ она полагаеть, главная тяжесть была перепосона ою одной, восьма логко склоняются къ друмъ идеямъ, внушаемымъ ей людьми, стоящими гораздо ниже ее въ уиственномъ отношении и не имъющими иныхъ видовъ кромъ подобострастія, прикрываемаго личиной патріотизма и сопротивленія встиъ, итыпающимъ на этомъ пути. Иден эти суть: ожидание твердаго и прочнаго мира нынъ же или по окончаніи следующаго похода, но безъ помощи другихъ державъ и желаніе не вступаться далье чемь она признаеть нужнымь въ бъдствія войны, которая по всей втроятности вспыхнеть въ весьма скоромъ времени между другими державами по поводу интересовъ, не касающихся до нее непосредственнымъ образомъ. Первое изъ этихъ митий отвергаетъ необходимость союза, второе отвергаеть его своевременность, иначе какъ съ ограниченіями, которыхъ (въ виду искренникъ признательныхъ чувствъ Императрицы къ Англів, а также общихъ съ нами интересовъ, коихъ невозможно не принимать въ соображение) весьма трудно заранъе опредълить. Миъ неизвъстно, чтобы при исполненіи этой задачи она пользовалась бы чьей либо помощью; и до техъ поръ пока она не подвинеть этого дела, совътъ ея не приметъ въ немъ участія.

I had accidentally some conversation with Count Ivan Chernicheff, since my last. He told me, that he had not seen my reply, nor even heard of it; which if true, surprises me: but I could perceive he thought the moment lost for ever, when his negociation failed; and that the time is now come for England to wish, and for Russia to apprehend an alliance beyond those natural bonds of friendship, which common interests require. I need not trouble, your Lordship, with the conversation farther, than to say, that it confirmed me in all my ideas. The subject will not bear reasoning; and I have not found any member of the council, with whom I have occasion to converse, capable of maintaining any proposition he had.

I endeavoured one day to lead the Empress herself to the question, in a manner that did not offend her, but I very soon perceived she was resolved not to enter in to it. She is always informed when I revive the subject with Count Panin, who brings it frequently before her.

The following appointment of a most unfit person, though the interest of count Chernicheff, will put the second army as much under his influence, as the first was in Prince Galitzin's time, and perhaps with equal consequence to the public.

Prince Dolgoroocky is appointed to the command of the second army.
(Russia Lord Cathcart 1770. & 101.)

Со времени моего последняго письма я имель случайный разговорь съ графомъ Иваномъ Чернышевымъ. Онъ сказалъ мие, что не виделъ моего ответа и даже не слышаль о немъ; что въ случае если оно справедливо, удивляетъ меня; но я могъ заметить, что съ той минуты, какъ его переговоры не удались, онъ считалъ это дело безвозвратно потеряннымъ; и находилъ, что теперь для Англіи наступило время желать, а для Россіи опасаться союза, переходящаго за пределы естественныхъ узъ дружбы, требуемыхъ общими интересами. Считаю лишнимъ сообщать вамъ, милордъ, дальнейшія подробности этого разговора, скажу только, что онъ подтвердилъ меня ве всёхъ моихъ мысляхъ. Предметъ этотъ не подвергается разсужденію в изъ всёхъ членовъ совета, съ которыми я имель случай разговаривать, я не нашель ни одного, способнаго поддержать какое бы то ни было предложеніе.

Однажды я попытался навести саму Императрицу на этотъ вопросъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя бы не могли ее оскорбить, но я очень скоро замътилъ, что она ръшилась не касаться этого предмета. Ей извъстно всякій разъ когда я возобновляю этотъ разговоръ съ графомъ Панинымъ, который часто напоминаетъ ей о томъ.

Предстоящее назначение неспособитымаго человтка, поддержаннаго происками в Чернышева, поставить вторую армію въ такую же отъ него зависимость въ была первая во времена князя Голицына, и быть можеть это повлечеть за собой ныя же последствія для общества.

інязю Долгорукову поручено начальство надъ второй арміей.

#### **M** 68.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, December 14 (25), 1770.

(M. 90. Extract.) I took an opportunity, on Sunday night, to speak seriously to Count Panin, (and to a person who would immediately relate it to Count Orloff,) upon the extraordinary light, in which it must appear in England, that upon a question so plain, as well as important, as that which I had stated to them, on the 8th of September, I had not been able to obtain an answer from this court; for that I could not call the paper, already given, an answer, for the reasons which appeared in my reply, which had now been near six weeks in hand; that the friendship his Majesty had shown to Russia, the Empress's sense of it, the common interest of the empire, and the present prospect of public affairs, were points understood, from which Russia must draw her own conclusions; and that I hoped they would be just; but that whatever they were, the King in a moment like the present, had a right to be acquainted with them. That his Majesty's gracious speech to his Parliament, and their dutiful adresses, the preparations in England, and the votes of the House of Commons, showed that his Majesty placed his confidence in his own country and in the zeal and unanimity,

### Оть лорда Каскартъ графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 14-го (25-го) декабря 1770 г.

№ 68. (№ 90. Извлеченіе.) Въ воскресенье вечеромъ я восцользовался случаемъ серьезно переговорить съ графомъ Панинымъ (и съ лицемъ, которое немедленно цередасть это графу Орлову) о томъ какъ удивляются въ Англіи, что на вопросъ такой простой и въ то же время такой важный какъ тотъ, который былъ выраженъ мною 8-го сентября, я до сихъ поръ не имълъ возможности получить отвъта со стороны этого двора, ибо я не могъ назвать отвътомъ поданную мнъ бумагу, вслёдствіе причинъ, наложенныхъ въ моемъ возраженін, находящемся въ ихъ рукахъ уже около шести недъль; что дружба оказанная Россіи его величествомъ, сознаніе этой дружбы Императрицей, общіе интересы имперіи и настоящее положеніе общественныхъ дъль составляють несомнънные вопросы, изъ которыхъ Россіи предстояло вывести собственныя свои заключенія, что я надъялся, что эти заключенія будуть справедливы; но каковы бы они ни были король въ минуту, подобную настоящей, имъетъ право узнать ихъ сущность; что милостивая ръчь его величества къ членамъ парламента, ихъ върноподданнические адресы, приготовления, происходящія въ Англіи и выборы палаты депутатовъ доказывали, что его величество дов'ьряеть своей странт и усердію, единодушію и силамъ націи; но что если бы онъ не попытался усовершенствовать свой естественный союзъ съ Россіей встми средствами, and resources of the nation; but that, if he had neglected to endeavour to perfect his natural alliance with Russia by every means, which could comprehend her interest consistently with his own, his policy might have been liable to that censure, which detraction had industriously endeavoured to throw upon it: and that it was hard upon his minister to be kept in suspense with regard to the intentions of Russia, at a time when a vigorous and friendly resolution here would give them additional weight, both at home and abroad, and when even the knowledge of the contrary would enable them to tell their country, that if a formal defensive alliance is not made, when circumstances point it out, and call for it aloud, it is not owing to want of activity and foresight in them. I concluded by desiring that before her Majesty set out for the country, those considerations might be laid before her, and properly inforced. What I said seemed to have a good deal of weight with those I spoke to. Count Panin excused himself upon the multiplicity of objects immediately relating to Russia, which had delayed the first answer. He said that answer sufficiently showed the friendly sentiments and disposition of the Empress, and that my reply, which contained matters too important for a sudden determination, would certainly receive a farther and conclusive answer, and that he would endeavour that no moment should be lost.

(Russia, Lord Cathcart, 1770, & 101.)

соотвътствующими ея интересамъ, а въ то же время и его сооственнымъ, въ такомъ случать его политика подверглась бы тымь обвинениямь, которыя клевета ухищрялась взвести на нее; и что его министру весьма тяжело оставаться въ неизвъстности относительно намъреній Россіи въ такое время, когда внергическое и дружественное ръшеніе, принятое здъсь, усилило бы ихъ значеніе какъ дома такъ и за границей, м даже изв'єстіе о противоположномъ тому событів дало бы виъ возможность сказать своему народу, что если и не заключенъ дъйствительный оборонительный союзъ, когда обстоятельства указывають на его необходимость и громко его требують, то этого нельзя приписать недостатку даятельности и проницательности съ ихъ стороны. Въ заключение я выразилъ желание чтобы до отътада Ея Величества на дачу эти соображенія были бы ей представлены съ должной настоятельностію. Все сказанное мною, повидимому, сдълало большое впечатлъніе на монкъ собесъдниковъ. Графъ Панинъ въ видъ извиненія сосладся на многочисленность предметовъ, непосредственно касающихся Россіи и задержавшихъ выдачу перваго отвъта. Онъ сказалъ, что отвътъ этотъ достаточно доказалъ дружескія чувства и расположеніе Императрицы и что на мое возраженіе, относящееся до предметовъ слишкомъ важныхъ для быстраго ръшенія, безъ сомитнія воспоследуеть дальнейшій и заключительный отвіть, при чемъ онъ постарается чтобы ни одна минута не была потеряна.

#### Nº 69.

### Lord Cathcart to the Earl of Rochford.

St. Petersburg, December 31, 1770 (January 11, 1771).

(Nº 95. Private. Extract.) It is my custom at the end of the year to consider the past, the better to judge of the future, and the following paper, which is no more than heads, I have just hastily thrown together for my own use, seems to me so very different from former views, I have given your Lordship of this court, though easily deducible from the operation of events, upon the characters and situation of affairs I have often described, that I have thought it my duty to send it to your Lordship rough as it is. Your Lordship will read it, as I transmit it, with concern and regret, and will be disagreeably surprized at finding to what a sum gradual and imperceptible changes arising from fixed causes have already amounted.

The Empress seems not sensible of the real situation and danger of her affairs; too much elevated, and too secure from past successes; not sufficiently assisted in business by her ministers; taking too great a share upon herself, and greatly interrupted from various causes.

Count Panin, minister of Russia, naturally indolent, at present disgusted and affecting an indifference; which circumstance falling in with

### Оть лорда Каскарть графу Рошфоръ.

С.-Петербургъ, 31-го декабря (11-го января) 1770 г.

№ 69. (№ 95. Частное. Извлеченіе.) Я имтю обыкновеніе въ концт года оглядываться на прошлое для того, чтобы лучше судить о будущемъ и следующая бумага, состоящая изъ простыхъ замётокъ, торопливо набросанныхъ мною для моего собственнаго употребленія, кажется мнё до того различной отъ прежнихъ понятій, сообщенныхъ мною вамъ, милордъ, о здёшнемъ дворт, хотя ясно вытекавшихъ изъ хода событій и относившихся къ характерамъ и положенію дёлъ, часто мною описапныхъ, что я счелъ своимъ долгомъ отправить вамъ эту бумагу въ настоящемъ ея неотдёланномъ видъ. Вы прочитаете ее, милордъ, съ такимъ же удивленіемъ и сожалёніемъ съ какимъ я пишу ее и будете непріятно поражены, увидёвъ до какого результата уже достигли постепенныя и незамётныя измёненія, вызванныя опредёленными причинами. Императрица, повидимому, не сознаетъ дъйствительной опасности, въ которой находятся ея дёла, нбо она слишкомъ обнадежена и успокоена прошедшими успъхами, имтетъ лишь незначительную помощь со стороны своихъ министровъ, слишкомъ много беретъ на себя и по разнымъ причинамъ весьма часто отвлекается отъ занятій.

Графъ Панинъ, русскій министръ, отъ природы лѣнивъ, а въ настоящую минуту раздраженъ и показываетъ видъ, будто относится ко всему равнодушно и такъ какъ

his natural disposition, increased by habits, and hate, and perhaps the despair of overtaking the past, by any diligence, create a total stagnation.

Three years ago he had the confidence of the Empress to a superior degree. That credit has gradually sunk, and very fast of late, from his inactivity; and I am afraid he is no longer looked up to.

Count Gregory Orloff indolent and candid, but open to artful and designing men; his time dissipated; without any ambitious intentions, his consideration rises in proportion to the decrease of that of the ministers, and as he now and then carries points in favour of friends with the Empress, he has acquired the reputation of a good patron.

Zachar and Ivan Chernicheffs, active, artful, designing; capable to confound, but not to conduct; and endeavour to raise themselves on the ruins of the minister.

The other members of the council insignificant. Mr. Saldern is a man of whom my opinion never has varied. Had it been possible to have animated Count Panin or to rectify ideas elsewhere, he would have done it, at present he talks of (something wanting).

это обстоятельство совпадаеть съ его природнымъ расположеніемъ, усиленнымъ привычками, ненавистью и быть можеть отчаяніемъ вслёдствіе невозможности вернуть прошлое, несмотря ни на какую дёятельность, то все это вмёстё взятое производить полный застой въ дёлахъ.

Три года тому назадъ онъ въ высочайшей степени обладаль довъріемъ Императрицы. Вліяніе это постепенно ослабъвало, особенно въ послъднее время, вслъдствіе недостатка дъятельности съ его стороны, и я опасаюсь, что онъ не пользуется болъе уваженіемъ.

Графъ Григорій Орловъ небреженъ и откровененъ, но доступенъ хитрымъ и интригующимъ личностямъ; образъ жизни его разсѣянный; онъ чуждъ всякимъ честолюбивымъ намѣреніямъ. Его значеніе усиливается по мѣрѣ того какъ ослабѣваетъ вліяніе министровъ, и такъ какъ онъ отъ времени до времени проводитъ передъ Императрицей различные вопросы въ пользу своихъ друзей, то онъ пріобрѣлъ репутацію вѣрнаго покровителя.

Захаръ и Иванъ Чернышевы дъятельны, тонки и хитры; способны запутать дъло, но не руководить имъ; они усиливаются возвыситься посредствомъ паденія министра.

Прочіе члены совъта незначительны; митніе мое о г. Сальдерит никогда не измънялось. Если бы только было возможно воодушевить графа Панина или измънить чьи слъдуетъ митнія, Сальдериъ бы это сдълаль. Въ настоящую же минуту онъ толкуетъ о (недостаетъ слова).

From this situation of affairs, it follows, that no business of any sort is finished; that the Empress is discontented, though circumstances permit no remedy; that every thing foreign and domestic is neglected; and no precautions taken against events which time must roll forwards, and which may be fatal or auspicious according to the degree of foresight which is used.

The Empress advances in years, the Grand Duke approaches to maturity, and no arrangement made to prevent him from stepping out of the character of a child into that of an heir apparent, for whom, it was once declared, his mother held the crown until he was of age; he is now almost of age to wear it; he is of a judgement to distinguish and of a temper to feel and to remember what happens at this period.

Nothing is done with regard to the unsettled court of Denmark; nothing with regard to the miserable republic of Poland; little with respect to Sweden; no determinate answer given to a very plain question from England relative to an alliance and state in the beginning of September, upon which Great Britain had a right to be answered, and upon which Russia ought to have taken her party, and declared it.

The peace interrupted; Turkey left to take its chance, a third campaign expected; and who can say that a fourth may not, in consequence of the same conduct, become necessary?

Вследствие такого положения дель никакое дело не приводится къ концу; Императрица недовольна, хотя обстоятельства не представляють средства этому помочь; все дела какъ иностранныя такъ и домашния находятся въ пренебрежении и не принимается никакихъ предосторожностей на случай событий, нензоежныхъ съ течениемъ времени и могущихъ имъть пагубный или благоприятный исходъ, смотря по степени проницательности, которая будеть оказана въ этихъ обстоятельствахъ.

Императрица старъетъ, Великій Князь приближается къ совершеннолътію, а между тъмъ не принимаютъ никакихъ мъръ для того чтобы не дать ему сбросить съ себя роль ребенка и заявить права наслъдника, для котораго, какъ было однажды объявлено, мать его сохраняетъ корону до времени его совершеннолътія; теперь онъ почти въ годахъ носить эту корону; по уму онъ способенъ оцънить, а по характеру запомнить все, что происходитъ въ настоящую минуту.

Начего не дълается относительно нервшительнаго состоянія датскаго двора; ничего для несчастной польской республики; мало для Швецін; не дается ръшительный отвътъ на весьма простой вопросъ Англія относительно союза, сдъланный въ началъ сентября, на который Англія имъетъ право получить отвътъ, а Россія должна бы ръшиться и высказаться.

Миръ нарушенъ; Турціи представляется новый случай, ожидають третьяго похода; а кто можеть поручиться въ томъ, что следствіемъ такого образа действій не появится необходимость въ четвертомъ?

No confidence in the commander of their first army; the quarter master General Bauer, at open war with him, trusted and favoured by the Empress; and Mr. Orloff hated by the generals, and adored by the soldiers.

General Panin respected, beloved by officers and soldiers, after having taken Bender, the object of the campaign, driven to quit the service, because justice was not done to those of merit, whom he had recommended.

The command of the second army given to Prince Dolgorouky, a man called a beast by all parties.

Both armies disgusted; officers of all ranks retiring and refusing to serve; men harrassed by sickness, fatigue, and bad regulations more destructive than the sword of the enemy; recruiting fatal to a country of vast [extent] not peopled. A fleet in the Archipelago ill constructed, ill commanded and ill paid. Division among the officers, and sickness among the sailors; Dardanelles inattackable; blockade of Constantinople ineffective, infinite expence, violences in Poland; no proper steps towards pacification, though the Czartoriskys are willing to do whatever is desired; great expences and losses from the efflux of money to Poland as well as for the service of the

Никто не довъряетъ главнокомандующему ихъ первой арміи; генералъквартирмейстеръ Бауеръ, въ открытой враждъ съ нимъ, пользуется довъріемъ и милостью Императрицы; а графъ Орловъ ненавидимъ генералами и обожаемъ соллатами.

Генералъ Панинъ, уважаемый и любимый офицерами и солдатами, по взатіи Бендеръ, составлявшемъ ціль похода, былъ принужденъ выйти въ отставку, вслідствіе того, что не отдали справедливости тімъ достойнымъ лицамъ, которыя по его митнію заслуживали наградъ.

Начальство надъ второй арміей поручено князю Долгорукову, человіку котораго всі партін называють звіремъ.

Объ армін раздражены; офицеры всъхъ чиновъ выходять въ отставку; люди измучены болъзнями, усталостью и дурнымъ управленіемъ, болье разрушительнымъ чъмъ непріятельское оружіе; рекрутскіе наборы пагубны для огромной, но мало заселенной страны. Флоть въ Архипелагъ дурно построенъ, дурно управляется и дурно уплачивается. Между офицерами раздоры, а между матросами бользии; Дарданеллы неприступны; блокада Константинополя безполезна. Безконечные расходы, жестокости въ Польшъ; никакихъ шаговъ къ умиротворенію, несмотря на то, что Чарторижскіе согласны исполнить все, что отъ нихъ потребуется; большіе расходы и потери вслъдствіе затратъ въ Польшъ и для содержанія флота; никакихъ средствъ получить денегъ посредствомъ займовъ за границей; никакихъ средствъ получить

fleet: no means to raise money by loans to any extent abroad; no means to raise money at home by additional taxes, as the poor and middling would be crushed before the rich would begin to bleed; dangerous to government were the rich to be squeezed. Treasure not exhausted but very much diminished. Bank resource overstrained, and which may recoil as all the taxes will soon be paid in paper: specie much debased and become extremely scarce. The reimportation of it totally prohibited, to prevent the coinage of the King of Prussia and others, who have taken advantage of the baseness of the Russian coin. Russian coin no longer current in Poland for more than its intrinsic value, consequently one half more than formerly must be exported to answer the same purpose. A want of men of parts, knowledge, and integrity, envy and hatred against foreigners, and an incapacity of all business, civil or military. No union, no love, or confidence amongst them, and a want of that activity and spirit, which in other places prompt men who are dissatisfied to declare themselves so, to oppose measures they condemn, and to disconnect themselves from those whom they consider as enemies to their country. This is a true picture of that Empire which providence has held so high for some time past, and which nothing less than providence can prevent from greater misfortunes without some means invisible to human foresight.— Few people here think deeply or look forward, so that

денегъ внутри государства усиленіемъ налоговъ, такъ какъ бѣдные и средніе классы были бы раздавлены прежде чёмъ богатые начали бы страдать; для правительства опасно раздражать богатыхъ. Казна еще не севершенно истощена, но весьма объднъла. Дъла банка въ безпорядкъ, что еще усилится, такъ какъ скоро всъ налоги будуть выплачиваться бумагами; къ монеть прибавлено много лигатуры и она становится весьма різдкой. Ввозъ монеты изъ-за границы внолні: запрещенъ во избітжаніе чекана короля Прусскаго и другихъ государей, которые воспользовались бы низкимъ чеканомъ Россіи. Монета русскаго чекана въ Польшъ имъетъ обращеніе лишь по дъйствительной своей цънности и, слъдовательно, для достиженія тъхъ же результатовъ приходится вывозить ее въ полтора раза больше противъ прежняго. Недостатокъ людей способныхъ, свёдущихъ и честныхъ. Зависть и ненависть къ иностранцамъ и неспособность ко встыть деламъ какъ гражданскимъ такъ и военнымъ. Никакого согласія, никакой любви и довірія между ними и недостатокъ той дівятельности и энергін, которыя въ другихъ странахъ побуждаютъ людей недовольныхъ высказывать свое недовольство, противодъйствовать мърамъ, ими осуждаемымъ, и отдъляться отъ лицъ, разсматриваемыхъ ими врагами государства. Таково правдивое изображение этой виперіи, итсколько времени тому назадъ возведенной Провиданіемъ на такую степень могущества, и которую одно только провидение можеть спасти отъ величайшихъ несчастій безъ участія средствъ, недоступныхъ человъческой проницательности. Здёсь весьма неиногіе задумываются глубоко или глядять впередъ и потому, чтобы

whatever happens to check the present propensities will probably be the unpremeditated resolution of a moment.

Were one to speculate. Count Alexis Orloff seems the most likely instrument to do his country great service or great prejudice; he is said to be a man of spirit, firmness, resolution and perseverance. His naval plan, and the execution of it, show it; and if he has recovered his health and returns, his character, his reputation, his credit with the Empress, and the support of his brothers seem to put everything in his power, and indeed to call him forth. If he returns to the Archipelago, it is plain there is no idea of that sort. If he should come here (and no one knows his intention) I should imagine the idea, whether it now exists, or not, would soon arise. The endeavours I used last year to prevent this situation of affairs, will lead your Lordship to judge that this year I have spared no pains in the same view; but the evil is of a nature not to admit of a remedy, as it is imperceptible to themselves; and the characters of some, the interests of others, and a sort of temporary convenience to the whole, conspire to continue it until its farther progress produces somewhat, I am persuaded, not now thought of. Your Lordship may depend upon my vigilance, and upon my advising you of any new symptoms I may discover. In the mean time I do

Если перейти къ догадкамъ на будущее время, графъ Алексъй Орловъ представляется самымъ въроятнымъ орудіемъ для того чтобы оказать своей родинъ важную услугу или причинить ей большой вредъ. Говорять, что это человъкъ умный, твердый, ръшительный и неуклонный въ преслъдования своихъ цълей. Его морской планъ и выполнение этого плана подтверждаютъ подобное мнъние; и если только онъ выздоровъетъ и возвратится то его характеръ, репутация, влияние на Императрицу и поддержка братьевъ повидимому ручаются за его власть и призываютъ его къ дъятельности. Если онъ возвратится въ Архипелагъ, очевидно, что ничего подобнаго не имъется въ мысляхъ. Если же онъ приъдеть сюда (а никто не знаетъ его намъреній) я полагаю, что мысль эта, все равно существуеть она теперь или нътъ, но рано или поздно возникнетъ.

Попытки, сдёланыя мною въ прошломъ году съ цёлью предупредить подобное положение дёлъ, убёдатъ васъ въ томъ, милордъ, что и въ настоящемъ году я не жалёлъ никакихъ усилий для выполнения этихъ видовъ; но эло такого свойства, что противъ него не существуетъ лекарствъ, такъ какъ оно незамётно для нихъ самихъ; характеры нёкоторыхъ изъ нихъ, интересы другихъ и нёкотораго рода удобство всёхъ ихъ способствуютъ продолжению эла до тёхъ поръ пока далъчейшее его развитие вызоветъ нёчто о чемъ въ настоящую минуту, я въ томъ тренъ, и не думаютъ. Вы можете разсчитывать на мою бдительность, милордъ, и

ни случилось, остановить настоящія стремленія въроятно будеть діломъ минутнаго и необдуманнаго рішенія.

not alter my conduct or connections, or my opinion that the alliance of this empire will still be thought desirable for England, though the management and prospect are not such as could be wished. I have made this a private letter on account of the very secret nature of its contents.

(Russia. Lord Cathcart. 1770. Ne 101.)

### 1771.

#### No 70.

### Lord Catheart to the Earl of Sandwich.

St. Petersburg, January 11 (22), 1771.

(Nº 2. Extracts.) I told Count Panin the contents of my letter of the 3<sup>d</sup> December from Constantinople. I explained what I had hinted to Mr. Murray as points I imagined the Empress might have in view as terms of peace, the giving up of Mr. Obrescoff, the independency of Tartary, the

### 1771 г.

### Отъ лорда Каскартъ графу Сандунчъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) января 1771 г.

№ 70. (№ 2. Извлеченія.) Я пересказаль графу Панину содержаніе письма, полученнаго мною 3-го декабря изъ Константинополя. Я объясниль то на что было мною указано г. Муррей, какъ на вопросы, которые, по моему мизнію, Императрица разсматривала условіями мира, а именно: выдачу г. Обрѣзкова, независи-

на то, что я буду сообщать вамъ всякій новый признакъ, который мит случится открыть. Въ ожиданіи этого я не отступаю отъ принятаго мною образа дійствій, связей и митнія о томъ, что союзъ съ этой имперіей продолжаеть являться желательнымъ, несмотря на то что обстоятельства и виды въ будущемъ не таковы какихъ бы слідовало желать. Я далъ настоящему письму частную форму вслідствіе весьма секретнаго свойства его содержанія.

port of Oczakoff or a port near it, free navigation of the Black Sea, for commercial purposes, as far as Constantinople. The first point I had from himself, and the others I alledged arose from observation. He owned I was right in my conjecture. I then told him, the new mediators had undertaken the work on a very different plan, and, he might depend upon it, never would propose such articles. No answer has come from the King of Prussia; but I believe, some steps have been taken to prepare this court, that it will be told, those terms cannot be obtained, and therefore might not to be asked. This, however true, will not dispose the Empress favorably towards the mediators intended by the Porte. The Porte has offered to give of Monsieur Obrescoff, in case those powers will pledge themselves that Russia will really make peace; but as no terms have been declared by Russia, nor any proposed by the Porte, the offer seems vague, being too general to admit of a direct and precise answer.

Mr. Saldern will be named, in a day or two, to succeed Prince Volkonsky, as ambassador to the court of Poland. From hence your Lordship will naturally infer, that the Empress's employing a man so much in Count Panin's confidence at this time, and in this business, is a mark of her regard for that minister; and your Lordship may be assured, that, unless Mr. Saldern had the means of pacifying Poland in his hands, nothing

Черезъ нъсколько дней г. Сальдернъ будетъ назначенъ витсто князя Волконскаго на должность посла при польскомъ дворъ. Изъ этого вы, милордъ, естественно заключите, что если Императрица въ такое время и въ подобномъ дълъ обращается къ человъку, состоящему въ такой дружбъ съ графомъ Панинымъ, то

мость Татаріи, Очаковъ или какую либо другую сосъднюю гавань, свободу мореплаванія по Черному морю съ торговой цілью до Константинополя. О первомъ пунктъ я слышаль отъ него самого, а объ остальныхъ я сказалъ, что они явились результатомъ монхъ наблюденій. Онъ сознался, что я правъ въ своихъ предположе-·ніяхъ. Затънъ я сказалъ ему, что новые посредники принялись за дъло на совер: шенно иныхъ основаніяхъ и онъ могъ быть увітренъ въ томъ, что они никогда не предложать подобныхь статей. Оть короля прусскаго не воспоследовало никакого отвъта; но я полагаю, что были приняты иткоторыя мтры въ тъхъ видахъ, чтобы подготовить этотъ дворъ къ тому, что эти условія будуть признаны недостижимыми, а потому ихъ не слъдуеть и требовать. Подобный образъ дъйствій, однако не можеть благорасположить Императрицу въ пользу посредниковъ, избранныхъ Портою. Порта предложила выдать Обръзкова въ томъ случат только, если эти державы поручатся, что Россія дъйствительно заключить мирь; но такъ какъ со стороны Россіи не объявлено условій, а со стороны Порты также ничего не предложено на этоть счетъ, то предложение это кажется весьма неяснымъ, будучи слишкомъ обще для того чтобы допустить прямой и точный отвъть.

would prevail with him to undertake the commission. His success there must give him great weight here, when he returns; but I very much regret his absence for the present, both on account of the use he was to me in the King's affairs, and the loss it must occasion to the dispatch of business in general. He had no hand in the measures, which originally caused the misfortunes in Poland and thereby brought on the Turkish war. He has constantly opposed those principles and recommended a conduct opposite to what has been held, which his Polish Majesty and his ministers well know, so that I flatter myself, that important object will now be carried, which, in the present entangled state, could never have been brought about by any other means. Prince Volkonsky is far from being a man of parts, and, I have heard it said, set out with different instructions and from different quarters.

There is no sort of appearance of any plan or design of innovation, but the ship seems to be going without a pilot, as the Empress does not appear, in the question I am most attentive to, (and, I am convinced, in many others of importance) to be of the same mind either with Count Panin, or to have come to any determination upon it, which satisfies herself.

(Russia, Lord Cathcart, 1771, Nº 102.)

Какъ кажется, не имъется никакого плана или намъренія относительно нововведеній и корабль плаваеть безъ кормчаго, такъ какъ, повидимому, Императрица касательно вопроса, наиболье меня интересующаго (и, я убъжденъ, другихъ важныхъ вопросовъ), не раздъляеть мивнія графа Панина и въ тоже время не приняла еще никакого рышенія, которое бы являлось ей вполит удовлетворительнымъ.

это, очевидно, служить доказательствомъ ея уваженія къ этому министру; и вы можете быть увтрены, милордъ, въ томъ, что если бы г. Сальдернъ не имталь въ рукахъ средства умиротворить Польшу, ничто бы не принудило его взять на себя это порученіе. Усптхъ его тамъ долженъ пріобртсти ему большое вліяніе здтсь по его возвращеніи; но я весьма сожалтю объ его отсутствіи въ настоящую минуту, какъ вслідствіе пользы, оказываемой имъ служот короля такъ и по причинть медленности, которую его отътздъ произведетъ въ веденіи встхъ дтять вообще. Онъ не принималь участія въ мтрахъ, первоначально вызвавшихъ несчастія Польши и причинившихъ турецкую войну. Онъ постоянно возставаль противъ этихъ правилъ и настанвалъ на дтяствіяхъ, противоположныхъ ттять, которымъ слідовали, что хоромо извістно его польскому величеству и его министрамъ, вслідствіе чего я надтюсь, что теперь будетъ исполнено то важное дтло, осуществленіе котораго при нынтинемъ сттесненномъ положенія немогло быть достигнуто никакимъ другимъ путемъ. Князь Волконскій далеко не способный человткъ и я слышалъ, что онъ снабженъ совершенно иными инструкціями, исходившими изъ другаго источника.

#### No 71.

# Duke (Earl of) Halifax to His Excellency Lord Cathcart.

Whitehall, February 22, 1771.

(№ 5.) Your Excellency's several dispatches, of which the receipt has already been acknowledged, leave no room to doubt of your having, upon every occasion, done your utmost to induce the court of Petersburg, to proceed in the great work of the alliance: and I observe with concern, that your endeavours have been unsuccessful, and that important business is still at a stand, by the continued delay of the long expected answer to your reply. Whether this extraordinary protraction be considered as an effect of that general indolence, inactivity, and disunion, which you describe in your dispatch № 95, or whether it is to be attributed to a determined adherence to the favourite idea of making a war with the Porte a casus fæderis, (which seems to transpire in some passages of the Russian ministry's answer to the alterations proposed on our part) in either of those cases, there are, I fear but small and distant hopes of success but if the delay be owing, as your Excellency has had frequent reason to believe, to the apprehension of Great Britain's being likely to be engaged in a war,

# Отъ герцога (графа) Галифакса къ его превосходительству лорду Каскартъ.

Уайтголь, 22-го февраля 1771 г.

№ 71. (№ 5.) Нѣсколько депешъ вашего превосходительства, о полученів которыхъ было уже сообщено, не допускаютъ сомнѣнія въ томъ, что вы при всѣхъ встрѣчавшихся обстоятельствахъ употребляли всѣ усилія съ цѣлью убѣдить петербургскій дворъ приступить къ великому дѣлу союза; но я съ удивленіемъ замѣчаю, что попытки ваши остались безуспѣшны и этотъ важный вопросъ находится въ застоѣ, вслѣдствіе постоянныхъ отсрочекъ давно ожидаемаго отвѣта на поданное вами возраженіе. Слѣдуетъ-ли разсматривать эту необычайную медлительность послѣдствіемъ того общаго нерадѣнія къ дѣламъ, лѣности и несогласій, которыя вы описываете въ вашей депешѣ подъ № 95, или можно принисать ее рѣшительной настойчивости на любимой ихъ идеѣ назначить войну съ Портой сазиз foederis (что, повидимому, замѣтно въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ министерскаго отвѣта Россіи на чэмѣненія, предложенныя съ нашей стороны), во всякомъ случаѣ я опасаюсь, что предтоить лишѣ слабая и отдаленная надежда на успѣхъ. Если же отсрочка эта объясяется, какъ ваше превосходительство часто вмѣли поводъ предполагать, опасеніями асчетъ того, что Великобританіи, вѣроятно, предстоить война, вслѣдствіе послѣд-

in consequence of the late dispute with Spain, the news of our accommodation, which will probably have reached your hands by this time, ought to remove the objection (especially as the duplicates of his catholic Majesty's orders to the Spanish governor are since arrived) and to produce a favourable answer. Till the effect that happy event may have on the court of Russia, is known here, it will be equally unnecessary and impossible to give your Excellency any farther instructions on that matter: I have therefore nothing on that subject in command from the King, but to acquaint you, which I do with great pleasure, that his Majesty approves your conduct, and is well pleased with that zeal, attention, diligence and ability, which are so conspicuous in the course of your Excellency's correspondence, and particularly in your very interesting dispatch above mentioned, in which you give so strong, extensive, but melancholy a picture of the present state of the Russian court and empire. Although I can hardly doubt, that Lord Stormont has apprized you of the court of Vienna's having some weeks since come to a resolution to form an army of observation in Hungary in the spring, yet as it does not appear from your Excellency's letters, that you have received any such intelligence from that minister, I think it necessary to acquaint you, that his late dispatches have mentioned it as certain, that such a measure was for some time in deliberation; that there had been, more than once, reason to believe,

нихъ несогласій съ Испаніей, то извъстіе о нашемъ примиреніи, которое по всей въроятности нынъ уже дошло до васъ, должно удалить это препятствіе (тъпъ болве что съ тъх поръ получены дубликаты приказаній его католическаго величества, выданныхъ испанскому губернатору) и вызвать благопріятный отвътъ. До тъхъ поръ пока здёсь не будеть извёстно дёйствіе, которое окажеть при русскомъ дворё это счастливое событіе, было бы излишне и даже невозможно выдать вашему превосходительству дальнъйшія инструкціи касательно этого льда. Поэтому я не имъю сообщить вамъ никакихъ повельній отъ имени короля, а долженъ только передать вамъ, что в исполняю съ большимъ удовольствіемъ, что его величество одобряетъ вашъ образъ дъйствій и весьма доволенъ тьмъ усердіемъ, винманіемъ, дъятельностью и искусствомъ, которыя такъ очевидны изъ хода переписки вашего превосходительства, а особенно замітны въ вышеупомянутой и весьма интересной депешт вашей, гдт вы рисуете такую яркую, подробную, но въ тоже время унылую картину настоящаго положенія русскаго двора и имперіи. Хотя я почти увъренъ, что лордъ Стормонтъ увъдомилъ васъ о томъ, что вънскій дворъ нъсколько недъль тому назадъ ръшился собрать въ весит армію для наблюденій въ Венгріи, темъ не менте, такъ какъ изъ шисемъ вашего превосходительства не замътно чтобы вы получали подобныя свъдънія отъ этого министра, то и считаю нужнымъ сообщить вамъ, что послъднія его денеши передають за достовтрное, что такого рода мтра обсуждалась въ про-

not only that an army would be assembled in Hungary, with intention to quicken Russia's desire of peace upon moderate terms, but that the court of Vienna would even engage in a war, and endeavour, at any risk, to put a stop to the farther progress of her Imperial Majesty's arms. Lord Stormont however was, from the beginning, of opinion, that the Emperor's disapprobation of this measure, (which is supposed to have been suggested by Prince Kaunitz, at the instigation of France) joined to the Empress Queen's love of peace, and dread of war, to a secret distrust of the King of Prussia, and to the opinion of the ablest military men of Vienna, that it would be impracticable to attack Russia with any prospect of success, would prevent such a resolution from being carried into execution: and I am very glad to inform you, my Lord, that, by his Excellency's last letter of the 30th past, I find, he is now fully persuaded, that, unless some unexpected event should arise, there is no danger, for this year at least, of the court of Vienna's embarking in a war against Russia. He adds, that, as war was only proposed in case of the Russians passing the Danube, and marching towards Constantinople, which the ablest of the military men now deem impracticable; and as their opinion is, that, unless the Turks should seek for battle, the Russian troops will not be able to effect any thing more in this campaign than the taking of Oczakoff, and that the

долженін н'ткотораго времени, и что н'ісколько разъ можно было предполагать не только, что въ Венгрін будеть собрана армія съ намереніемъ содействовать скоръйшему заключению желаемаго Россіей мира на умъренныхъ условіяхъ, но даже что вънскій дворъ приметь участіе въ войнъ и постарается во чтобы то нистало остановать дальнъймій успъхь оружія Ен Императорскаго Величества. Лордъ Стормонть, однако, съ самого начала держался того митнія, что неодобреніе императоромъ этой мъры (которая, какъ полагаютъ, была предложена Кауницемъ по внушенію Франція) витесть съ инролюбивымъ характеромъ ниператрицы-королевы и ея боязнью войны, а также тайное недовъріе къ королю прусскому и митиіе способнъйшихъ военныхъ лицъ въ Вънъ, доказывающихъ невозможность напасть на Россію съ надеждой на успъхъ, все это вибстъ взятое воспрепятствуетъ исполненію этого намъренія и мить весьма пріятно сообщять вамъ, милордъ, что изъ последняго письма его превосходительства отъ 30-го числа прошлаго мъсяца я узналъ, что онъ совершенно убъдняся въ томъ, что если только не произойдетъ какое либо неожиданное событіе, не предстоить по крайней мірів на этоть годь опасности войны вінскаго двора съ Россіей. Къ этому онъ прибавляеть, что такъ какъ война предполагалась чинь въ томъ случат, если бы русскіе перешли за Дунай и направились бы къ энстантинополю, что способитише люди теперь признали неисполнимымъ, и такъ ъ ихъ митніе состоить въ томъ, что если турки сами не будуть искать сраже-, то русскія войска въ продолжевіе этого похода не будуть инсть возножности

Russian fleet can strike no decisive blow, now that the Dardanelles are so fortified, that they cannot be attempted with any prospect of success; the court of Vienna will be induced by these reasons to wait quietly the event of another campaign, especially as the connection between the courts of Petersburg and Berlin appears to be in full force. Your Excellency will, in confidence, communicate this intelligence to Count Panin, for the information of the Empress, who will not fail to perceive the inferences, which result from this account of the views and intentions of the court of Vienna, and which point out the measures, on which her security from the danger of an additional war from that quarter will depend.

Many advices from different quarters agree in a suspicion, the King of Prussia has designs upon such parts of Poland and Polish Prussia, as, by their contiguity, would suit his convenience. And some of them insinuate, that in this his Prussian Majesty will act in concert with the court of Vienna, with whom he is apparently in great harmony. This, if it is not already known to the court of Petersburg, it may be proper for your Excellency to intimate, with caution, to Count Panin: and you will, at the same time endeavour to learn, whether there be any truth in an information which I have lately received from Berlin, that the court of Petersburg had discovered some machinations of the King of Prussia at Warsaw,

сделать инчего кроме взятія Очакова, и что русскій флоть не въ состоянів нанести решительнаго удара въ настоящую минуту, когда Дарданеллы такъ укреплены, что на нихъ невозможно напасть, разсчитывая на успехъ; соображенія эти заставили вънскій дворъ спокойно выждать результата следующаго нохода, особенно же въ виду того обстоятельства, что связь между дворами петербургскимъ и берлинскимъ, повидимому, достигла самого полнаго развитія. Ваше превосходительство сообщите конфиденціальнымъ образомъ эти сведенія графу Панину для передачи Императряце, которая непременно заметить заключеніе вытекающее изъ этого отчета о видахъ и намереніяхъ венскаго двора и указывающее на меры, которыя оградять ее отъ онасности новой войны съ этимъ государствомъ.

Многія извѣстія, полученныя мной съ разныхъ сторонъ, заставляють меня подозрѣвать, что король прусскій имѣеть замыслы противъ той части Польши и польской Пруссіи, которая вслѣдствіе смежности съ его владѣніями, оказалась бы для него всего удобнѣе. Нѣкоторыя лица намекають, что въ этомъ вопросѣ его прусское величество будеть дѣйствовать за одно съ вѣнскимъ дворомъ, съ которымъ король, повидимому, находится въ наилучшихъ отношеніяхъ. Если обстоятельство это еще немавѣстно петербургскому двору, то вашему превосходительству слѣдуетъ осторожно передать о томъ графу Панину. Въ тоже время вы постараетесь узнать насколько справедливо недавно полученное мною изъ Берлина извѣщеніе о томъ, будто бы петербургскій дворъ открылъ нѣкоторые умыслы короля прусскаго въ Варшавѣ и

and some intrigues of his with the confederates which had occasioned a diffidence and coolness between the Empress and his Prussian Majesty.

The intended appointment of Monseigneur Saldern to succeed the Prince Volkonski, as ambassador to Poland, gives great satisfaction here, as from your Excellency's account of his connections, principles, and abilities, there seems to be great reason to hope, that he will be the happy instrument of restoring peace and tranquillity to that distracted country.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

#### № 72.

### Lord Catheart to the Earl of Sandwich.

St. Petersburg, January 18 (29), 1771.

(Nº 4. Extracts.) Your Lordship may depend upon the following particulars, which I have learned in the greatest confidence.

The eyes of this court have lately been opened with respect to Poland, and they were all at once convinced, that they could not annihilate the power of the Czartoriskis, and support the King; which had been often foretold. The Empress desired Mr. Saldern's opinion in writing, and was so much pleased with his ideas, that she desired he might go as ambassador,

интриги его съ конфедератами, что вызвало неудовольствіе и охлажденіе Императрицы къ его прусскому величеству.

Предполагаемое назначеніе г. Сальдерна на м'єсто князя Волконскаго въ званіе посла въ Польш'є доставило зд'єсь большое удовольствіе, такъ какъ на основанія отзыва вашего превосходительства о его связяхъ, правилахъ и способностяхъ, можно, повидимому, над'єяться, что онъ послужитъ счастливымъ орудіемъ возвращенія мира и спокойствія этой несчастной стран'є.

# Отъ дорда Каскартъ графу Сандунчъ.

С.-Петербургъ, 18-го (29-го) января 1771 г.

№ 72. (№ 4. Извлеченія.) Вы можете положиться, милордъ, на слѣдующія подробности, которыя я узналь подъ величайшимъ секретомъ.

Въ последнее время при этомъ дворе открылись глаза относительно Польши и все убедились въ невозможности победить влінніе Чарторижскихъ и поддержать короля, то часто было предсказано. Императрица потребовала, чтобы г. Сальдернъ подаль письменное изложеніе своихъ митній, и мысли его ей до того понравились, что в пожелала чтобы онъ отправился въ качестве посла и самъ привель бы эти въ исполненіе. Онъ былъ весьма недоволенъ этимъ назначеніемъ, но графъ

and execute them himself. He was very averse; but Count Panin represented to him, if he refused that embassy, he would be desired to go to the congress, as the youngest of the three; and that if he refused both he would incur the displeasure of the Empress, and that the Great Duke would lose a faithful servant, and himself a dear friend by his going from Russia, which would be the consequence; and prevailed with him to accede.

From this account your Lordship will judge, that he will be very much the master of his plan; and I will venture to assure your Lordship that, from what I know of him and of his way of thinking, especially on this subject, it will be very different from past and present measures, and very much adapted to the measures of his Majesty, who is so desirous to see that unhappy republic pacified, their swords no longer turned against one another, the dissidents confirmed in the privileges they can hold, the catholics made easy where they have reason on their side, and the necessity of a Russian army, with all its tram of consequences removed.

I know he will keep himself independent of all parties and juntos, in order to conciliate a general union, at least for the moment, when all that is dear and valuable to the whole, is to be settled. I have, at his desire, given a hint of this to Mr. Wroughton, lest the Czartoriskis should trust too much to the appearance this nomination carrys, and imagine they will

Наимиъ представиль ему, что если онъ откажется отъ этого посольства, то онъ межеть быть посланъ на конгрессъ, какъ младшій изъ троихъ; въ случать же если бы онъ отказался отъ обонхъ назначеній, это навлекло бы на него неудовольствіе Императрицы, слёдствіемъ котораго быль бы его отъёздъ изъ Россіи, при чемъ Великій Киязь лишился бы втрияго слуги, а самъ онъ потеряль бы дорогаго друга; съ помощью этихъ деводовъ онъ убъдиль его согласиться.

Изъ этого вы можете заключить, милораь, что онъ будеть совершенно независимъ из своихъ дъйствіяхъ; и, судя потому что инъ извъстно е немъ и о его образъ мыслей, есобению же касательно этого предмета, смъю увърить васъ, милораъ, что дъйствія его будуть севершенно различны отъ прежнихъ и настоящихъ мъръ и вполив соотвътственны мърамъ Еге Величества, столь усиленно желающаго умиротворенія этой несчастной республики, прекращенія междоусобной войны, утвержденія за диссидентами тъхъ привилегій, которыми они могуть пользоваться, удовлетворенія кателиковъ но тъмъ вопросамъ, гдв право на муъ сторонъ, и наконецъ возможности удаленія русской арміи со встан возникшими отъ того послъдствіями.

Я знаю, что онъ будеть держаться независию оть всяких партій и кружковь въ видахъ достиженія полнаго еднодушія, по крайней мітрів въ настоящую минуту, когда предстоить рішить вопросъ о топъ что дорого и цінно для всіхъ. По желанію его я наменнуль объ этомъ г. Раутону во избіжаніе того чтобы Чарторижскіе, слишковь обнадеженные этимъ назначеніемъ, не разсчитывали бы найти въ немъ сторон-

find in him a partisan on their side. I have told him, that as Mr. Saldern will not set out, without proper powers from hence, if he did not find proper dispositions there, his stay at Warsaw would be short, and things, from very bad, would become desperate.

The reputation he has in Poland, supported by his credit with the Empress and her ministers, and by his abilities, firmness, and good intentions, gives me the greatest hopes he will be successful in a commission no other man could undertake with any chance of success. He was with the Empress on Friday. He told her very freely his suspicions of the meetings of the Emperor and the King of Prussia, and their connections; that he could not help thinking that those powers, though Russia had not, have some hankering after Poland-proper, that the incroachment of Austria on one quarter, and the march of Prussian troops into another, were symptoms to be attended to; that Austria was French, and that Prussia, when joined with Austria in the mediation, though not French himself, must coincide with the ideas of France, which are those of Austria; and that he saw no assistance her Majesty had, or could expect, in making peace, or carrying on the war, but by a communication of councils, and a declared and formal alliance with England. He found her Majesty very much in the same sentiments.

ника своихъ интересовъ. Я передалъ ему, что такъ какъ г. Сальдернъ не вытдетъ отсюда, иначе какъ будучи свабженъ нотребными унолномочімии, то въ случав, если онъ не встрътитъ тамъ соотвътствующаго настроенія, пребываніе его въ Варшавъ будеть непродолжительно и діла, ныні затруднительныя, примуть отчаянный оборотъ.

Извъстность, которой онь пользуется въ Польшъ, вліяніе его на Императрицу я ся министровь, а также его способпости, твердость и благонам вренность заставляють меня надъяться, что онь достигнеть уситинаго окончания въ дълъ, за которое никто не могь враться съ надеждой на уситкъ. Онъ видъяся съ Инператрицей въ натинцу. Онъ весьия свободно высказаль ей свои нодозрѣнія но новоду свиданій emberatora cu korojewu byyockawu a anu berbwuliau oteomonië; oglachelu, uto онъ невольно предпелагаеть, что державы эти, хотя Россія и чужда этиль намереніямъ, питаютъ надежду овладёть Польмей, что интриги Австріи съ одной стороны, а движение нрусских войскъ съ другой стороны суть призивки, требующіе внимавія; что Австрія сочувствуєть Францін, и что Пруссія, соединясь съ Австріей для вибшательства, хотя в не питаеть распеложенія въ Франціи. темъ не менее делина согласиться съ ея мыслями, тождественными съ мыслями Австрін, и что какъ при заключенія мира такъ и при веденія вейны онъ не пведвидить для Ея Величества ни въ настоящемъ ни въ будущемъ иной помощи, квеить полнаго соглашенія и самого объявленнаго и формальнаго сепал съ Англісії. По поводу встать втиль выслей онь встратиль полное сочувствие со стороны Ед Величества.

He knows I am to write to press Count Panin, when Prince Henry of Prussia sets out, and thinks that I shall, in consequence of that letter, have my final answer before his own departure.

I can assure your Lordship, in stronger terms than I ever thought myself authorized to use before, that Mr. Saldern is the spring of all the business that is done at this court; I mean, that is well done; and that is the case when absent, as well as present. This is very carefully concealed by one who best knows it to be true; and he himself is above making any show of it, even to those with whom he is most intimate, and who, he might be supposed to wish, should have a high opinion of his utility.

Some late events have accidentally conveyed great light to me upon this point, which, from the above reasons, I had not fully understood, and enabled me not only to confirm, but to add to all I have hitherto advanced in several private letters, which turned upon it. The conversation, from which I have collected the above particulars, has confirmed me in the opinion, that what I wrote in £95, and in my last relative to the state of this court, was perfectly just with respect to the prospect....

The late nomination is a proof, that the eyes of the Empress and her ministry can be opened; and though, in one sense, Mr. Saldern's absence

Въ последнее время несколько обстоятельствъ случайно уяснили мит этотъ вопросъ, бывшій для меня до техъ поръ не вполне понятнымъ по вышеналоженнымъ причинамъ, и это дало мит возможность не только подтвердить, но добавить все сказанное мною по этому предмету въ несколькить частныхъ письмахъ. Разговоръ, изъ котораго я узналъ упомянутыя подробности, утвердилъ меня во митній, что все изложенное мною въ моемъ № 95 и въ последнемъ письме о положеніи этого двора совершенно справедливо относительно видовъ......

Послъднее назначение доказываетъ, что глаза Императрицы и ея министровъ могутъ быть открыты; и хотя съ одной стороны отсутствие г. Сальдерна составить потерю, зато съ другой стороны обстоительство это будетъ полезно, такъ какъ до

Ему извъстно, что я намъреваюсь написать графу Панину съ тъмъ чтобы поторопить его, какъ только убдетъ принцъ Гейнрихъ прусскій, и онъ полагаетъ, что вслъдствіе этого письма я получу окончательный отвътъ ранъе его собственнаго отъъзда.

Могу увърить васъ, милордъ, болье убъдительныть образомъ чъмъ я до сихъ поръ считаль себя въ правъ это сдълать, что отъ г. Сальдерна зависить все что дълается при этомъ дворъ, я разумъю все, что дълается хорошо, и что вліяніе его при дворъ не ослабъваетъ даже во время его отсутствія. Обстоятельство это весьма тщательно скрывается тъмъ лицемъ, кому оно лучше всего извъстно; самъ же онъ не способенъ похвалиться этимъ, даже передъ людьми наиболъе близкими къ нему и которымъ, по видимому, онъ могъ бы желать внушить высокое мнъніе о своихъ заслугахъ.

will be a loss, in another sense it will be an advantage; for much business must be dispatched, before he goes, and much more prepared which might otherwise have lain over from day to day, and continued to be neglected.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Ne 102.)

#### No. 73.

# Lord Catheart to the Earl of Sandwich.

St. Petersburg, January 28 (February 8), 1771.

(Nº 6.) The second of the letters I mentioned in my last to have sent to Count Panin on Saturday, was to urge him, in the strongest manner to obtain a conclusive answer from the Empress to the proposition I had made, by his Majesty's order, as it stood explained by that paper which your. Lordship would receive by Mr. Laing.

I have still reason to believe that the difficulties lay in the Empress's own breast, and that she has not yet determined herself how she is to finish them. I think I can depend upon both the Counts as friends of the alliance, and Count Panin seemed to receive my letter with pleasure, and promised me to lay it before the Empress, assuring me the delay was by no means owing to him. I will send your Lordship a copy when I have an opportunity, and hope it will appear I have not neglected to demand an answer, in the

отътада его делжно быть окончено много, а приготовлено еще больше дъль, которыя въ противномъ случат откладывались бы со дня на день и по прежиему терптам бы отъ пренебреженія.....

# Оть дорда Каскарть графу Сандунчь.

С.-Петербургъ, 28-го января (8-го февраля) 1771 г.

№ 73. (№ 6.) Второе письмо, написанное иною графу Панину въ субботу, о чемъ и сообщалъ въ последній разъ, имело целью самымъ настоятельнымъ образомъ убеждать его испросить у Императрицы окончательный ответь на предложеніе, сделанное иною по повеленою его величества, какъ и было объяснено въ бумаге, полученной вами, милордъ, черезъ г. Лайнгъ.

Я все еще имъю основание преднолагать что затруднения заключаются въ собственныхъ чувствахъ Императрицы и что она еще не ръшвла какимъ образомъ ихъ окончить. Мит кажется, что я могу полагаться на обоихъ графовъ какъ на друзей союза; повидимому, графъ Панинъ съ удовольствиемъ получилъ мое письмо, объщалъ ит передать его Императрицъ, увърявъ меня при этомъ, что онъ нисколько не новатъ въ отсрочкъ. Какъ только представится къ тому случай я переныю вамъ, дордъ, копію съ моего письма и надъюсь, что это докажетъ вамъ, что я старался

strongest terms, after having, ineffectually, taken every opportunity to remind this minister, at different times, how long the question had been before them.

Your Lordship will perceive by the extract of my letter to Lord Stormont. inclosed in my last, that things begin to grow very serious between this court and that of Vienne, and that the latter will form an army of observation in Hungary, and declare war against Russia, if her troops pass the Danube. I have drawn up a paper giving this court intimation of it, acquainting them that they are suspected of ambitious views, and of unwillingness to treat, except upon terms impossible to be obtained. That Austria having an army of observation in Hungary will hold the ballance, and give the law to Russia, first with regard to the theatre of their war, and afterwards with regard to the terms of peace; that it is therefore to be wished, that army should not be formed, and that Russia should appear a free agent, and not forced in whatever she intends to do; that my own court, the court of Vienna, the Porte, and the court of Berlin, know no more of the Empress's intentions and views towards peace than what is contained in Marshal Romanzoff's letter to the Grand Vizir; that jealousy and bad intentions may misinterpret that letter; may collect from it, that perhaps, Russia intends to keep the provinces she has added to her sceptre; to retain in subjection the

испросить отвъта въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ, послъ того какъ я въ различное время тщетно пользовался всякимъ случаемъ напоминать министру о томъ какъ давно вопросъ этотъ подвергнутъ ихъ разсмотрънію.

Изъ приложенной къ последнему письму моему выписки изъ письма моего къ лорду Стормонть вы усмотрите, милордъ, что между этимъ дворомъ и дворомъ вънскимъ дъла принимають весьма серьезный характеръ, и послъдній изъ нихъ собереть въ Венгріи наблюдательную армію и объявить Россіи войну въ случат если войска ея перейдуть черезь Дунай. Я составиль бумагу, въ которой предупреждая этотъ дворъ по поводу этого предмета, въ то же время сообщаю ему, что его подозръвають въ честолюбивыхъ видахъ и въ нежеланіи вести переговоры иначе какъ на условіяхъ, невозможныхъ къ исполненію, что съ той минуты какъ Австрія составить наблюдательную армію въ Венгріи, это доставить ей перевъсъ и возможность предписывать Россіи законы, сначала относительно театра войны, а затъмъ относительно условій мира, что въ силу этого соображенія желательно, чтобы армія эта не была собрана и чтобы Россія поступала самостоятельно, не будучи вынуждаема къ своимъ дъйствіямъ; что моему собственному двору также какъ вънскому, берлинскому и Портъ извъстно относительно видовъ и намъреній Императонцы по предмету заключенія мира лишь то, что заключалось въ письмі фельдмаршала Румянцова къ великому визирю, что зависть и злонамфренность могуть неправильно истолковать это письмо, выведя изъ него то заключение, что быть можеть Россія намъревается Tartar hordes which have submitted; and to carry the theatre of war across the Danube.

It may also be thought, that the offer of a congress, to settle, by treaty. the interests of the nations intrusted to the Imperial sceptres, is vague, and perhaps, illusory, and therefore no temptation to the Porte to deliver up Mr. Obrescoff, though they might make no difficulty to do it, and to adopt the direct mode of negociation, if preliminaries, of which they approved, were explained to them, and they saw a prospect of their being immediately reduced into a treaty at a congress; but that a congress without preliminaries, understood, and approved of, would never be a bait which would allure the Porte or her friends and mediators to take any step to please Russia. I concluded, by observing, that the only means for the Empress to prevent the army of observation from being formed in Hungary, and to bring about a peace was first to open herself confidentially and fully to the court of Vienna, in so far as might remove the present jealousies and apprehensions, and afterwards to acquaint the Porte, upon what preliminaries she would sign a treaty at a congress, were Mr. Obrescoff previously given up; that in that case the Empress would have the glory and advantage of giving peace to her enemy, on her own terms, or, if that failed, she would prove to the universe the magnanimity, moderation, and sincerity of her intentions.

тав на сторонъ Императрицы будетъ слава и преимущество заключенія съ нетелемъ мира на собственныхъ ея условіяхъ, а въ случав неудачи она докажетъ

удержать за собой провинціи, присоединенныя къ ея державъ, сохранить въ подданствъ покоренныя орды татаръ и перенести театръ войны за Дунай.

Быть можеть также, что предложение конгресса удовлетворить носредствомъ трактата интересы націй, довърившихся императорскимъ скипетрамъ, покажется неопределеннымъ и несбыточнымъ и не вынудить Порту выдать г. Обрезкова, хотя бы она въроятно не затруднилась выполнить это условіе и приступить въ непосредственнымъ переговорамъ, въ случат если бы ей были объяснены и ею одобрены предварительныя статьи, причемъ она бы видъла возможность пемедленно придать этимъ статьямъ на конгрессъ форму трактата; конгрессъ же безъ предварительныхъ переговоровъ, понятыхъ и одобренныхъ Портою, ни въ какомъ случат не составитъ приманки, достаточной для того чтобы побудить Порту или ея друзей и посредниковъ принять какую бы то ни было меру въ угоду Россіи. Въ заключеніе я заметиль, что для Императрицы единственное средство предупредить составление наблюдательной армін въ Венгрін и заключить миръ, состоить въ томъ чтобы прежде всего вполить откровенно объясниться съ дворомъ вънскимъ, имъя въ виду успоконть нынъ возбужденную зависть и опасенія, а затъмъ сообщить Портъ на основаніи какихъ именно тедварительныхъ переговоровъ Россія согласна подписать на конгрессъ трактатъ, ъ условіемъ чтобы до того времени состоялась выдача г. Обръзкова; что въ такомъ

In the course of this reasoning I have endeavoured to show the wide difference between the [conduct] of my own court at Constantinople, and every where else, and that of Berlin, which, I have the pleasure to tell your Lordship, is every day canvassed with more attention how it will bear the test a little time will show.

I this day heard very confidentially, that on Prince Volkonski's speaking to the Prussian Resident at Warsaw on the subject of the Austrian encroachment in Poland, he told him shortly, that his master was not obliged to guard Poland, which adds to suspicions I have formerly mentioned.

I propose to morrow to give the paper to Count Panin, as the sentiments of a friend to his court, and to his person, with liberty, if he thinks proper, to make use of it, as those of the King's ambassador, and I am persuaded he will be very glad to have it, as it will give additional weight to his own opinion, and perhaps convince the Empress, that there is a necessity of determining her preliminaries, (which, perhaps, is still to do) and of declaring them; which would put an end to vain discourses here, and dangerous speculations elsewhere.

I flatter myself, this step will appear to your Lordship adapted to the present state of this court, where, if their ultimatum is not soon fixed, I

свъту великодушіе, умѣренность и искренность своихъ намѣреній. Излагая эти доводы я въ тоже время старался показать огромную разницу между поведеніемъ моего собственнаго двора въ Константинополѣ и новсюду и поведеніемъ берлинскаго двора, за которымъ, какъ могу съ удовольствіемъ сообщить вамъ, милордъ, слѣдятъ съ ежедневно усиливающимся вимманіемъ; непродолжительное время покажетъ намъ результать этихъ наблюденій.

Сегодня я узналъ подъ величайшимъ секретомъ, что когда князь Волконскій заговорилъ съ прусскимъ резидентомъ въ Варшавѣ о посягательствѣ Австріи на Польшу, онъ сухо возразилъ ему, что его повелитель не обязанъ охранять Польшу, что подтверждаетъ подозрѣнія, уже высказанныя мною.

Завтра я намереваюсь вручить графу Панину эту бумагу, какъ изложеніе мивній друга его двора и его особы, разрешивь ему въ тоже время, въ случат, если онь найдеть то нужнымъ, пользоваться ими какъ мивніями королевскаго посла и я уб'єждень, что онь будеть очень радъ, такъ какъ это нридаєть въсу его собственному мивнію и быть можеть уб'єдить Императрицу въ необходимости опреділить предварительныя статьи (что быть можеть еще не сділано) и затімъ объявить ихъ содержаніе, что прекратило бы безполезные толки зд'єсь и опасныя предноложенія въ другихъ государствахъ. Льщу себя надеждой, милордъ, что міра эта будеть признана вами соотвітствующей настоящему положенію этого двора, между тімъ какъ въ случать, если они не скоро назначать свой ультиматумъ, онасаюсь, что на основаніи

shall be apprehensive, from the causes that prevent it, that it may be such, at the last, as Count Panin may not chose to sign.

When your Lordship observes, how dilatory this court has been to her own immediate interests and concerns, you will be the less surprized, that I have not been able to bring them to a determination on the proposal I was ordered to make to them.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Ne 102.)

#### № 74.

#### Lord Catheart to the Earl of Sandwich.

St. Petersburg, February 1 (12), 1771.

(Nº 7. Extracts.) I had on Sunday evening an opportunity, though a very imperfect one, of reading to Count Panin the paper mentioned to your Lordship in my last, which he desired me to give him, for his farther consideration, having made me the compliment to say, that the reasoning was worthy of a minister well informed, well intentioned, and of great forecast. He told me, that, with respect to my court, and that of Berlin, they had been repeatedly informed, that the Empress had no acquisition

# Отъ лорда Каскартъ графу Сандунчъ.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) февраля 1771 г.

№ 74. (№ 7. Извлеченія.) Въ воскресенье вечеромъ я имѣлъ случай, хотя и не вполнѣ удобный, прочитать графу Панину бумагу, упомянутую мною вамъ, милордъ, въ моемъ послѣднемъ цисьмѣ, и онъ выразилъ желаніе сохранить ее у себя для дальнѣйшаго обсужденія, при чемъ имѣлъ любезность сказать миѣ, что разсужденія, въ ней изложенныя, достойны министра свѣдущаго, благонамѣреннаго и проницательнаго. Онъ сказалъ миѣ, что касается до моего и берлинскаго дворовъ имъ многократно было сообщено, что Императрица не имѣетъ въ виду никакихъ пріобрѣтеній, что возгражденіе и обезпеченіе на будущее время составять цѣли, которыя она будеть слѣдовать при заключеніи мира; но она еще не вступала и не вступить въ

причинъ, задерживающихъ это дъло, смыслъ упомянутаго ультиматума, наконецъ будетъ таковъ, что графъ Панинъ не захочетъ его подписать.

Принимая въ соображеніе до какой степени медлителенъ этотъ дворъ въ вопросахъ, непосредственно касающихся его интересовъ, вы, милордъ, будете менте удивлены тъмъ, что мит до сихъ поръ не удалось навести ихъ на ръшеніе по поводу предписанныхъ мит предложеній.

in view; that indemnification and future security would be her objects at the peace; but that she had not, nor would open herself upon any preliminaries, untill her honour had been satisfied by M. Obrescoff's release; and could only repeat what she had already said, that, that done, she was ready and willing to send plenipotentiaries to meet those of the Porte, in the sincere intention and desire to make peace: that if the good offices of other powers, after this declaration, had not weight enough with the Porte to procure M. Obrescoff's liberty to bring about a congress, the war must go on, untill the Turks were disposed for peace.

That Austria knew authentically, that the Empress neither meant to keep provinces nor dutchies, and had no thoughts of marching an army to Constantinople; that perhaps the court of Vienna very (blank) as well as jealous, might have taken it ill, that no direct communication had been opened with her, since the overture of the Porte; and that part of the idea set forth in my paper had been followed by the last dispatches to Prince Galitzin, which might produce happy effects, as it would undeceive Austria, if under a mistake, render her inexcusable, if she persisted in it, and possibly lead her to a more friendly conduct and way of thinking: that Russia saw the unpleasant consequences an army of observation in Hungary might have, even from the appearance it would carry; but could do no more to

предварительные переговоры до твхъ поръ пока ея честь не будеть удовлетворена освобожденіемъ г. Обрѣзкова, въ ожиданіи чего она можеть только повторить высказанное ею уже мнѣніе, что по совершеніи этой мѣры она согласна и готова выслать уполномоченныхъ для переговоровъ съ уполномоченными Порты съ искреннимъ намѣреніемъ и желаніемъ заключить миръ; въ случать же если послѣ этого объясненія содъйствіе другихъ державъ и вліяніе ихъ на Порту окажется недостаточнымъ для того чтобы достигнуть освобожденія г. Обрѣзкова и черезъ то собранія конгресса, война должна продолжаться до тѣхъ поръ, пока турки не будутъ расположены къмиру.

Далье онъ сказаль, что Австрія знаеть изъ върнаго источника о намъреніи Императрицы не сохранять за собой провинціи и герцогства и она не думаеть о томъ чтобы вести войско на Константинополь; что быть можеть вънскій дворъ весьма (пробъль) и столько же завистливый оскорбился тымъ, что съ нимъ не было открыто прямыхъ сношеній со времени объясненія Порты и что мысль, изложенная въ моей бумагь, отчасти выполнена въ последней депешь князя Голицына, что можеть вызвать счастливыя последствія, выведя Австрію изъ заблужденія, или въ случав, если она станеть упорствовать въ немъ, то лишить ее всякаго предлога къ извиненію и быть можеть внушить ей болье дружественный образь дъйствій и мыслей; что Россія усматриваеть неблагопріятныя последствія, могущія возникнуть отъ наблюдательной арміи въ Венгріи уже оть одного ея появленія, но не можеть сдълать ничего болье въ видахъ ея предупрежденія и не думаеть, чтобы Австрія имъла не-

prevent it, and did not believe, that Austria would be so rash as to declare war upon presumptions so void of foundation.

With regard to the preliminaries, he again assured me, that the Empress would not make so much as an insinuation upon the subject, or receive a proposal, until M. Obrescoff was given up; and in the inclosed copy of my letter to Mr. Murray, your Lordship will see what farther passed between us on this subject. I have confidentially communicated an extract of this letter to Lord Stormont 1) and Mr. Murray 2), that those ministers may be fully informed of the disposition of this court.

This court has from the beginning, been jealous of all mediators, and very reserved to both the powers, whose mediation they accepted.....

M. Saldern is busy in making out his own instructions. As they will occasion a great change of measures, as well as language, in Poland, perhaps he may have some difficulty in getting them approved. In all events, I am persuaded he will respect his own character; and if forced to go to Warsaw, without the means necessary, he will soon take his leave of Poland, and of Russia at the same moment, and quit the theatre for ever. He will be ready to set out about the middle of this month....

(Russia. Lord Cathcart. 1771. № 102.)

- 1) Ministre à Vienne.
- 2) Ministre à Constantinople.

осмотрительность объявить войну по поводу домогательствъ, до такой степени лишенныхъ основанія.

Что же касается до предварительных переговоровь онъ еще разъ увъриль меня, что Императрица не сдълаеть ни одного намека и не приметь ни одного предложенія по этому вопросу до тъхъ поръ пока не выдадуть г. Обръзкова, а изъ прилагаемой копін съ моего письма къ г. Муррей вы увидите, милордъ, что вслъдъ затъмъ произошло между нами по поводу этого предмета. Я конфиденціально сообщиль извлеченіе этого письма лорду Стормонтъ 1) и г. Муррей въ тъхъ видахъ, чтобы этимъ министрамъ было вполит извъстно расположеніе здъщняго двора.

Дворъ этотъ съ самаго начала относился недовърчиво ко всъмъ посредникамъ и былъ весьма сдержанъ со всъми державами, посредничество которыхъ принималъ.

Г. Сальдернъ занятъ приготовленіемъ своихъ собственныхъ инструкцій. Такъ какъ онъ вызовуть въ Польшт значительную перемтну въ дъйствіяхъ и ръчахъ, бытъ можеть ему будетъ трудно получить одобреніе. Во всякомъ случат я убъжденъ, что онъ останется въренъ своему характеру и если будетъ вынужденъ отправиться въ Варшаву безъ нужныхъ на то средствъ, онъ скоро простится съ Польшей и въ тоже время съ Россіей и навсегда сойдетъ со сцены. Онъ будетъ готовъ къ отътаду въ половинъ этого мъсяца.....

<sup>1)</sup> Министръ въ Вѣнѣ.

<sup>2)</sup> Министръ въ Константинополъ.

# N 75.

#### Lord Catheart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, February 8 (19), 1771.

(Nº 9. Extract.) As to the mediation, I am persuaded whatever shape it takes, the Empress's sentiments towards his Majesty, and the British nation will appear conspicuously, if the court of Vienna enters into the Empress's views of good offices only, there will be no mediation; if she insists upon a mediation, the King will be informed and invited. I will add in the utmost confidence that I have some reason to believe the King of Prussia will be desired to excuse himself, and will do it. As so much depends upon the court of Vienna's answer, I presume I shall hardly have any thing conclusive to transmit to your Lordship from the court, untill it has been received.....

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

# № 76. .

#### Lord Catheart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, February 11 (22), 1771.

(M. 10. Extract.) I have only to trouble your Lordship with the in-

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) февраля 1771 г.

№ 75 (№ 9. Извлеченіе.) Что касается до посредничества я убѣжденъ, что какую бы форму не приняль этотъ вопросъ, чувства Императрицы къ его величеству и къ британскому народу будуть заявлены очевиднымъ образомъ и если вѣнскій дворъ согласится съ мыслями Императрицы, объ одной только помощи, то посредничество не состоится; если же онъ будетъ настанвать на посредничествъ, тогда король будетъ увѣдомленъ и приглашенъ. Къ этому я прибавлю подъ величайшимъ секретомъ, что я имъю основаніе полагать, что короля прусскаго попросять извиниться, что онъ и исполнить. Такъ какъ столь многое зависить отъ отвѣта вѣнскаго двора, я думаю, что мнѣ едва ли удастся передать вамъ о дворѣ что либо рѣшительное до тѣхъ поръ пока не будетъ полученъ этотъ отвѣтъ.

# Отъ дорда Каскартъ графу Галнфаксъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) февраля 1771 г.

№ 76. (№ 10. Извлеченіе.) Смъю обезпоконть васъ, милордъ, прилагаемымъ

closed private letter, and the following extract of a letter this day dispatched to Lord Stormont.

I have the honour to acquaint your Excellency in the greatest confidence, that I have privately obtained a sight of a copy of the letter of this court to Prince Galitzin, intended, together with a copy of General Roumanzoff's to the Grand Vizir, to be communicated to Count Kaunitz: and have the pleasure to assure you, that it is conceived in terms from which it is impossible for the Empress to recede, and which must eradicate any jealousy now subsisting in your Excellency's court with regard to the insincerity or ambition of Russia in her declarations and intentions relative to peace. The Empress declares, she will accept the immediate dismission of Monsieur Obrescoff, as a reparation for the affront she received by his imprisonment; and, that done, she will immediately send plenipotentiaries to meet those of the Porte, (of which I presume M. Obrescoff, which the Porte has desired, will be one;) and she imparts to the court of Vienna, that an indemnification without acquisition, and of a nature conducing to the interests of Austria as well as her own, and which will be concerted with her, together with what will be necessary for the security of her frontiers and the permanency of the peace, are objects of the preliminaries her plenipotentiaries will propose at the congress.

частнымъ письмомъ и следующимъ извлеченіемъ изъ письма, отправленнаго сегодня къ лорду Стормонтъ.

Честь нитью сообщить вашему превосходительству подъ величайщимъ секретомъ. что я частнымъ образомъ имълъ случай видеть копію съ письма этого двора къ князю Голицыну, которое предполагають сообщить графу Кауницу визств съ копјей съ письма генерала Румянцова къ великому визирю, и мит пріятно увтрить васъ. что письмо это состоить изъ такихъ выраженій, отъ которыхъ Императриців невозможно отказаться и которыя должны искоренить всякое недовъріе, существующее нри дворъ гдъ находится ваше превосходительство, относительно неискренности и честолюбія Россін въ ея объясненіяхъ и намереніяхъ по вопросу о заключеніи мира. Императрица объявляеть, что она приметь немедленную выдачу г. Образкова какъ удовлетворение за оскорбление, нанесенное ей его плуновъ; послу чего она немедденно вышлеть уполномоченных для свиданія съ уполномоченными Порты (въ числь конхъ я полагаю, что согласно съ желаніемъ Порты будеть находиться г. Образковъ); при этомъ она сообщаетъ вънскому двору, что вознагражденіе, чуждое всикнуъ пріобрътеній и по свойству своему совпадающее съ интересами Австріи столько же какъ и съ ея собственными и заравте условленное съ нею, а также мтры необходимыя для обезпеченія границь и для упроченія мира, послужать предметомъ предварительныхъ переговоровъ. Ея уполномоченные выскажутъ свои предложенія на конгрессв.

She also explains her objections to mediation, and her acceptance of good offices, as in the answer to the King of Prussia, expressing her infinite obligations to the King our Master, and necessity of inviting him, if mediators are indispensable, and the danger that France might take hold of that circumstance to force herself into the negotiation, which could not be permitted, or to disturb and obstruct it. Nothing can be more conciliating than the whole letter; and Austria, I believe, will find nothing to lay hold of, and will be obliged to say, that either she will proceed upon the footing of good offices, or insist upon being a mediatrix—mediatrix she must explain;—whether she has any objection to being invited, or any inclination that in that case France should also be invited; and that answer will produce a determination, in which, if amicable, the Porte must concur, and will the more readily dismiss M. Obrescoff, as they will know authentically (though not from Russia) from the ministers of the three courts, that Russia is serious, and that her views are moderate.

I should flatter myself, that these appearances, together with the difficulty the Turks will find in passing the Danube, will prevent much action on that side, and that the principal object of Russia will be to give such assistance to the Tartars in the Crimea as will enable them to set themselves free, upon which they are much bent.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. 16.102.)

Авиу себя надеждой, что эти обстоятельства вийстй съ затрудненіенъ, которое вотритять турки при переході черезъ Дунай, остановять ходъ дійствій съ этой стороны и что главная ціль Россіи будеть состоять въ томъ чтобы оказать крымскимъ татарамъ пособіе, могущее дать имъ возмежность достигнуть освобожденія, къ которому они усиленно стремятся.

Она также объясняеть свои возраженія противъ посредничества и согласіе на принятіе содъйствія также микъ и въ отвіять перемо прусскому, выражая безконечную признательность королю, нашему повелителю, потребность пригласить его въ случать если посредники необходимы и высказываеть опасенія насчеть того что Франція, пользуясь этимь обстоятельствомь, постарается насильно захватить участіе въ переговорахъ, чего не следуеть допускать, или по крайней итрт разстроить и затруднить это дело. Все письмо написане въ самомъ примирительномъ тонта и я полагаю, что Австрія не выскажеть никакихъ возражений и будеть принуждена или поступать въ смысль содъйствія или настапвить на роли посредницы. Будучи же объечна этимь званіемъ, она должна будеть объяснить согласна ли она на то чтобы ее пригласили и желяеть ли чтобы въ такомъ случать Франція также была приглашена; а этоть отвіть вызоветь ріменіе, въ которомъ въ случать если смысль его будеть дружелюбенъ, приметь участіе Порта и тёмь охотите выдаєть Обрізкова, узнавь достов'єрно, (хотя не отъ Россіи) отъ министровъ трехъ дворовъ, что Россія относится къ дблу серьезно и что виды са ум'єренны.

### № 77.

### Lord Cathcart to the Bari of Maiifax.

St. Petersburg, February 18 (March 1), 1771.

(Re 12. Extract.) M. Saldern has given his thoughts at large upon the affairs of Poland to the Empress. She was present in council, at his desire, when 1) it was read. No objection was made, he being there to answer any thing which might have been urged against it. The Empress signed it, as the foundation upon which Count Panin is to make out his instructions. This considering the spirit of faction, and the interest to trouble the waters in Poland, which characterizes some very active members, is a very great point; and I shall be able next week to give your Lordship the heads of those instructions; in the mean time, a friend of mine, showed me this morning in the utmost confidence, a draught of the terms the Empress thinks of for peace, which have never before been reduced to paper, and are not yet so far determined as to be laid before the council. I have the honour, in the utmost secrecy, to communicate them to your Lordship; the three objects are, precautions against infractions of the peace by the Turks; an indemnification; and commercial arrangements, whereby the

1) M. Saldern's paper.

### OTS JODGE KECKEDTS TREOF PRIMORNOS.

С.-Петербургъ, 18-го февраля 1-го марта 1771 г.

№ 77. (№ 12. Извлеченіе.) Г. Сальдернъ представиль Императрицѣ недробвое паложеніе своихъ мыслей касательно польскихь діль. По желанію его она присутствовала въ совітті при чтенія ) этой бумаги. Не было высказано им однего возраженія, такъ какъ онъ нахедился тамъ же и могь поддержать вожое мийніе, кеторое бы стали оспаривать. Императрица нединсала ее какъ основаніе, на которомъ
графу Панину предстоить составить его инструкцій. Это вопросъ чрезвычайно важвый, въ виду духа партій и той выгоды, которую весьма многіе діятельные члены
находять въ томъ чтобы возбуждать неудовольствія въ Польшів; на будущей неділів
я буду нийть возможность сообщить вашъ содержаніе этихъ инструкцій; въ настояшую же минуту одинъ язъ монхъ пріятелей неказаль миіт сегодни утромъ подъ
величайшимъ секретомъ черновое условій, желаемыхъ Императрицей для заключенія
мира; условія эти микогда не были візложены на бумагіт и еще недостаточно выработаны для того чтобы быть предлеженными совіту. Иміно четь сообщить ихъ вамъ,
милордъ, подъ величайшимъ секретомъ. Оди состоять наъ трехъ вопросовъ, а
именю: обезмеченіе протявъ нарушенія мара со стероны Турціи, вознагражденіе и

<sup>1)</sup> Изъ бумаги г. Сальдерна.

utility of the two Empires to each other, and the value of the peace may more evidently appear to both their subjects. Under the first, the Empress claims a right to Asoff, and the protection of the people between mount Caucasus and Dagestan, leaving the remaining countries neutral. She stipulates some advantages for the Georgians, and for the christian subjects in Turkey; granting the same to her own mahometan subjects. She lays an ancient claim to the sovereignty of the Tartars already free, and that of those of the Crimea; but, relinquishing that right, insists upon their independency under their own khan, and also insists upon the independency of the two conquered principalities. Under the second head, she desires twenty years rents of those principalities, an indemnification for twenty five millions of roubles expended in this war. Under the third, she insists upon a free commerce in the Black Sea, and an island in the Archipelago, for the use of her ships.

I have great reason to hope from the excellent sense of the Empress, from the good advice she will receive, and from the inability of some (who are very active in such suggestions) to support their absurdities upon paper, that the public will never hear of the independency of the principalities, or of the sequestration of the rents, or of the island, or navigation in the Archipelago; in which case, I am sure his Majesty will think her de-

торговыя сношенія, по смыслу которых взаимная польза объех Имперій и благія носледствія мира стануть боле ощутительны для подданных каждей изъ нахъ. По новоду нерваго вопроса Императрица заявляеть свои права на Азовъ и на оказаніе покровительства народань, живущинь между Кавказскими горами и Дагестаномъ, оставляя прочія страны нейтральными. Она объщаеть изкоторыя выгоды для грузинцевъ и для христіамъ подданныхъ Турців, гарантируя тоже самое собственнымъ нодданнымъ магометанамъ. Она предъявляеть старинное право на владычество надъ татарами, уже освободившимся, и надъ татарами крымскими; но отказываясь отъ этого права, настанваеть на ихъ независимости подъ управленіемъ ихъ собственнаго хана и также настанваеть на независимости обоихъ покоренныхъ княжествъ. Относительно втораго пункта она желаеть сумму двадцатильтично дохода этихъ кияжествъ въ видъ вознагражденія за двадцать пить милліоновъ рублей, издержанныхъ въ эту войну. Въ виду достиженія третьей цёли она настанваеть на свободной торговле на Черномъ морё и требуеть для своихъ кораблей одного изъ острововъ въ Архипелагъ.

Здравый смыслъ Имиератрицы, полежные совъты, нодаваемые ей, и неумънье нъкоторыхъ личностей (весьма дъятельныхъ въ подобнаго рода внушеніяхъ) письменно доказывать ихъ безсмысленныя предположенія, все это вмъстъ взятое утверждаеть во мит надежду на то, что общество никогда не услышитъ о независимости кияжествъ, о секвестръ доходовъ, объ островъ и о плавяніи въ Архинелагъ, въ слу-

mands moderate, especially as I am rather inclined to believe that if the independency of Tartary cannot be carried in the treaty, it will not make an insurmountable obstacle, because there is a persuasion that the Tartars are determined, and if so, that no christian power will stir against them, and that the Porte alone will neither be able to recover, nor contain them. There are many reasons why Austria should not be averse to this article; she is a gainer by every addition to the commerce of their nation, surrounding the Black Sea, and by the Turks being deprived of so ready and dangerous instruments; and she need not be jealous of the use Russia may attempt to make of them, as the garrison of Bender is a sufficient restraint against such views. I presume when the answer from Vienna arrives, those points will be determined and communicated. In the mean time it is happy that they are at last upon paper.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

### № 78.

# The Earl of Rochford to Lord Cathcart.

Whitehall, March 29, 1771.

(No. 7. Extract.) Lord Halifax being gone into the country for a few days, I write this to acquaint your Excellency that we have received un-

# **Отъ графа Ромфоръ лорду Каскартъ.**

Уайтголь, 29-го марта 1771 г.

№ 78. (№ 7. Извлеченіе.) За отсутствіемъ лорда Галифаксъ, убхавшаго на ибсколько дней въ деревню, пишу эти стреки съ цёлью сообщить вашему превосхо-

частвення выполнения вы предполагать, что есля вепресь о независимия, такъ болбе, что я вибо основаніе предполагать, что есля вепресь о независимости татаръ не можеть быть проведень въ трактать, это не составить непресолинато превитствія, всябдствіе убъяденія въ рімняюсти татаръ и въ томь что ни одна христіанская держава не возстанеть на имъ, а Порта една не въ силахъ будеть ихъ усимрять. Есть иного причинъ почему Австрія не будеть оснаравать этой статья. Ей выгодно всикое усиленіе торговли нація, прибрежной Чернему морю, и то, что турки будуть лишены столь опасныхъ и всегда готовыхъ орудій; къ тому же ей не следуеть опасаться употребленія, которое сдълаєть изъ нихъ Россія, такъ какъ бендерскій гармизовъ всегда послужить дестаточныйъ оплотомъ противъ подобимъть видевъ. Полагаю, что по полученіи отвъта изъ Вбим вепресы эти будуть рімены и сообщены. А покамість хороно уже, что они изложены на бумагъ.

doubted intelligence, that the court of France has offered the King of Sweden, if he approves and desires it, to send in the spring a squadron of observation into the Baltic, which, in case any design should be meditated against Sweden, should be at the service, and under the orders of that crown: that his Swedish Majesty has referred it to the senate to consider this proposal, and give such instructions in consequence to his minister at Paris as they shall think proper. And that it has been since discovered that, although the principal intention professed by the court of France in making this offer, was to convince the King of Sweden of their sincere disposition to give him every possible succour, it is certainly mixed with a design to oblige Russia to keep back a part of that naval strength which she may have destined for the Mediterranean. This intelligence your Excellency will communicate in the most secret and confidential manner to Count Panin, as the greatest care must be taken to prevent its being known from whence this information comes.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. N. 102.)

## № 79.

### Lord Catheart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, February 22 (March 5), 1771.

(M. 13. Extract.) Before I quit the affairs of Poland, I must add, that

### Оть лорда Каскарть графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 22-го февраля (5-го марта) 1771 г.

№ 79. (№ 13. Извлеченіе.) Въ заключеніе о польскихъ дёлахъ я долженъ

дительству, что нами получено несомитьное извъстіе о томъ, что французскій дворъ предлагаль королю шведскому, если онъ на то согласится и одобрить подобную штру, выслать весною въ Балтійское море наблюдательную эскадру, которая въ случать какого либо замысла противъ Швецій была бы къ услугамъ и въ распоряженій этой державы. Его шведское величество поручиль сенату разсмотръть это предложеніе и передать по этому предмету министру его въ Парижъ такого рода инструкцій какія будуть признаны полезными. Съ того времени было открыто, что хотя по увтренію французскаго двора главить шведскаго короля въ искреннемъ своемъ расположеній, состояла въ желаній убтрить шведскаго короля въ искреннемъ своемъ расположеній оказать ему возможную помощь, неподлежить, однако, сомитьнію что къ этимъ ввдамъ примтышнвалось желаніе заставить Россію сохранить часть той морской силы, которая быть можеть предназначалась ею для Средвземнаго моря. Ваше превосходительство передадите это извъстіе графу Панину подъ строжайшимъ секретомъ, такъ какъ необходимо тщательно наблюдать за тъмъ чтобы не было извъстно какимъ именно путемъ получены нами эти свъдтнія.

Count Branitzki has conducted himself admirably well, and I have shown him all the regard and friendship due to a friend of the King of Poland, so much accredited, though without commission, and in himself a man of merit. He has been in England, and had the honour to be presented to the King. I believe he will return to Warsaw before M. Saldern sets out.

There is a Prince Sulkofski arrived here, who is not without address. I am told that he is a man unfixed and unestablished, and a determined enemy of his Polish Majesty and the Czartoriskis. He consorts much with those who love to fish in troubled waters, and has by their means got some access to Count Orloff, but the Empress shows him no countenance; and, M. Saldern's instructions being agreed upon, I look upon the system of Russia with respect to Poland to be fixed. I have also the pleasure to inform your Lordship, that M. Saldern, yesterday morning, in the utmost confidence read to me the paper which is the groundwork of his instructions. Your Lordship will have seen, that you will not be disappointed in expecting his instructions will contain every thing which can promise success to his mission. I know no man but himself who has knowledge and abilities enough to have written that paper, who could have had the courage to have proposed such instructions, who has also sufficiently the confidence of his own court, to have carried them through here, or the good

прибавить, что графъ Браницкій вель себя прекрасно и я отнесся къ нему со всёмъ уваженіемъ и дружбой, принадлежащими по праву другу короля польскаго, хотя и не облеченнаго оффиціальнымъ званіемъ, но пользующагося большимъ довъріемъ короля и къ тому же весьма достойнаго человъка. Онъ быль въ Англіи и имълъ честь быть представленнымъ королю. Я полагаю, что онъ возвратится въ Варшаву ранте отътада г. Сальдерна.

Сюда прітхаль ніжто, князь Сулковскій, довольно ловкій человікь. Мит говорили, что это человікь непостоянный и не иміющій опреділенных цілей, но отъявленный врагь его польскаго величества и Чарторижскихь. Онь часто сносится съличностями, любящими ловить рыбу въ мутной воді, и черезь ихъ посредство дошель до графа Орлова, но Императрица не обращаеть на него никакого вниманія и такъ какъ инструкціи г. Сальдерна утверждены, я считаю систему Россіи относительно Польши рішенной. Имію также удовольствіе увідомить вась, милордь, что вчера утромъ г. Сальдернь подъ величайшимъ секретомъ прочиталь мит бумагу, служащую основаніемъ для его инструкцій. Вы увидите, милордь, что вы не ошиблись, ожидая то инструкцій его будуть заключать въ себі все, что можеть обіщать успіть его ученію. Кромі него я не знаю некого кто бы иміль достаточно свідіній и искучтобы написать эту бумагу, кто бы осмілился предложить подобнаго рода рукцій и кто достаточно обладаль бы довіріємъ своего собственнаго двора, чтобы

opinion of the Polish nation to have a chance of carrying them into execution at Warsaw.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

#### **Nº** 80.

# Duke (Earl of) Halifax to His Excellency Lord Cathcart.

Whitehall, April 5, 1771.

(Nº 8. Extract.) You have been acquainted, that the resolution, of assembling an army of observation in Hungary this month, is fixed, and actually carrying into immediate execution; and that, before this letter can reach your Excellency you will have known, that Lord Stormont was still of opinion (on the 13th past) that, notwithstanding all the present preparations, it was not then the intention of Vienna to enter into a war with Russia this campaign, unless the latter should refuse to grant peace to the Turks, except on such conditions as would be prejudicial to the former. So that the event of the present important crisis still seems entirely to depend on the Empress's own conduct in the speedy settlement of the conditions of peace, and in the moderation of them. As to the terms your Excellency mentions to have seen in a draught of her Imperial Majesty's own ideas, at that time undetermined and not ready to be laid before the

провести ихъ здъсь и добрымъ митніемъ польской націи, чтобы надъяться выполнить ихъ въ Варшавъ.

# Отъ герцога (графа) Галнфаксъ его превосходительству лорду Каскартъ.

Уайтголь, 5-го апрёля, 1771 г.

№ 80. (№ 8. Извлеченіе.) Вамъ было сообщено, что намъреніе собрать въ теченіе этого мъсяца въ Венгрін наблюдательную армію утверждено и въ настоящую минуту уже приводится въ исполненіе; и прежде чъмъ это письмо дойдеть до вашего превосходительства вамъ уже должно быть извъстно, что лордъ Стормонть (13-го числа прошлаго мъсяца) держался того митнія, что несмотря на вст настоящія приготовленія вънскій дворъ въ то время не намъревался еще вступить въ войну съ Россіей до окончанія этого похода, иначе какъ въ томъ случать если Россія согласится заключить миръ съ Турціей лишь на основаніи условій, гибельныхъ для Австріи. Вслъдствіе сего исходъ настоящаго важнаго кризиса по прежнему вполнт зависить отъ собственныхъ дтйствій Императрицы относительно быстраго ръшенія мирныхъ условій и умъренности ихъ. Что же касается до условій, видънныхъ вашимъ превосходительствомъ въ черновомъ изложеніи собственныхъ мыслей Ея Императорскаго Величества, въ настоящую минуту еще невыработанныхъ и не готовыхъ для раз-

council, it were useless to consider them in that unsettled state. At present therefore I have only to agree with your Excellency in wishing, that, upon better advice and more mature deliberation at least those alterations which you hope for, may take place, and that the public may never hear of the three points you so justly object to, especially the last of them; as there can be no doubt, that even those powers of Europe, which are most friendly to Russia, must be utterly averse to her possessing an island in the Archipelago. And thus much your Excellency will do well (if you find it necessary) to suggest to Count Panin, as your own opinion.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. № 102.)

# № 81.

# Duke (Earl of) Halifax to His Excellency Lord Catheart.

Whitehall, April 5, 1771.

(N. 9. Extract.) In the mean while, I am sorry to acquaint you, my Lord, that we have great reason to believe that France is endeavouring not only to protract, but increase the troubles of Poland. His Majesty's ministers at Vienna, and at Dresden, have both had intelligence, that the court of Versailles has engaged to give the Polish confederates a subsidy of 6000 ducates every month, for which they are to maintain a body of

№ 81. (№ 9. Извлеченіе.) Между тімъ мий весьма жаль сообщить вамъ, милордъ, что мы имбемъ полное основаніе предполагать, что Франція старается не только поддержать, но даже усилить смуты въ Польші. Министры его величества въ Вінії и въ Дрезденії оба получили извістіе что версальскій дворъ обязался выдавать польчимъ конфедератамъ ежемісячную субсидію въ 6000 червонцевъ, съ тімъ чтобы нитья 4000 войска; что многіе французскіе офицеры намітреваются служить

смотрѣнія совѣта, было бы безполезно обсуждать ихъ въ такоиъ неоконченновъ состоянін. Поэтому я теперь могу только согласиться съ вашимъ превосходительствомъ, желая, чтобы, на основаніи благихъ совѣтовъ и болѣе зрѣлаго обсужденія, по крайней мѣрѣ тѣ измѣненія, на которыя вы надѣетесь, имѣли бы мѣсто, и общество никогда бы не услышало о тѣхъ трехъ вопросахъ противъ коихъ вы такъ справедливо возражаете, особенно же о послѣднемъ изъ нихъ; ибо не подлежитъ сомиѣнію, что даже наиболѣе дружественныя къ Россіи европейскія державы будуть сопротивляться мысли о ея владѣніи однимъ изъ острововъ Архипелага. Ваше превосходительство хорошо сдѣлаете (въ случаѣ если найдете нужнымъ) сообщить это графу Паняну подъ видомъ собственнаго вашего миѣнія.

Отъ герцога (графа) Ганифаксъ его превосходительству дорду Каскартъ. Уайтголь, 5-го апръля 1771 г.

4000 men; that several French officers are to serve in this corps, and amongst them, the Chevalier de Boufflers, who, according to some letters, has said publicly at Vienna, that he had orders from his court to join the confederates and take the command of them, while others assert, that he has indeed the leave of his court to go to Poland, but under positive orders, not to do, or say any thing, that can carry the least appearance of his being employed by the court of France. Supposing ever the latter to be the case, the suffering a man of Mr. Bouffler's quality to take such a step and the continuing to keep an agent, or secret minister at Eperies, are as Lord Stormont observes, such indications of the real sentiments of France, as need no comment, and his Excellency is clearly of opinion, that her object is not merely to distress Russia by perpetuating the troubles in Poland, but that her aim is levelled directly at the throne. If this intelligence is not already known to the court of Petersburg, your Excellency will communicate it to Count Panin, in great confidence.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. № 102.)

### № 82.

### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, February 25 (March 8), 1771.

(M. 14. Extract.) Count Panin lately complained to me, without aspe-

### Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 25-го февраля (8-го) марта 1771 г.

№ 82. (№ 14. Извлеченіе.) Недавно графъ Панинъ жаловался мит безъ всякой

въ этомъ корпуст и въ числт ихъ кавалеръ де Буфлеръ, который по свъдтніямъ, сообщаемымъ нткоторыми письмами, публично высказалъ въ Втите, что получилъ отъ своего двора приказаніе соединиться съ конфедератами и принять начальство надъ ними; между ттить какъ другіе напротивъ утверждають, что дворъ его дтйствительно позволилъ ему такать въ Польшу, но при этомъ ему было положительно запрещено дтлать или говорить что либо, могущее возбудить подозртнія, что онъ поступаетъ по внушеніямъ французскаго двора. Предположивъ даже, что послтднее митніе справедливо, одно уже то обстоятельство, что человтку такого званія какъ г. Буфлеръ позволяють принять подобнаго рода мтру и въ тоже время въ Эпирт сохраняютъ агента или секретнаго министра, служить по замтчанію лорда Стормонть достаточнымъ указаніемъ истинныхъ чувствъ Франціи, не требующихъ комментарій. Его превосходительство убъжденъ, что она имтеть цтлью не только обезпоконть Россію продолженіемъ польскихъ смуть, но что замыслы ея направлены прямо противъ престола. Если это еще неизвъстно петербургскому двору, ваше превосходительство сообщите это графу Панину подъ величайшимъ секретомъ.

rity, and extra-ministerially, that the changes in England, though they had not prevented us from giving money, and, at some times, very liberally, had prevented our coming to any regular and decisive plan, with regard to the system of the north, which was a new object, and could not be carried by following the old track of (wrong figure) policy.—I told him we looked upon our alliance with Russia as the first and corner stone of that edifice, which, when concluded, would form the only basis fit to support that superstructure. He told me that would soon happen, if we wished as much as Russia.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

#### № 83.

## Lord Catheart to the Earl of Halfax.

St. Petersburg, March 4 (15), 1771.

(M. 16. Extract.) The courier is returned with the answer from Vienna; the contents of which I presume must be favourable to the wishes of this court, because I have learnt, that Prince Lobkowitz is supposed to be already set out from Vienna on his way hither. If so, numberless good effects will immediately follow, and a new prospect will be opened, both of the pacification of Poland, and of the peace between Russia and the Turks.

# Оть лорда Каскарть графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 4-го (15-го) марта 1771 г.

№ 83. (№ 16. Извлеченіе.) Курьеръ вернулся и привезъ изъ Вѣны отвѣтъ, содержаніе котораго, я полагаю, благопріятно желаніямъ этого двора, такъ какъ я узналь, что князь Лобковичь, какъ думають, уже выѣхаль изъ Вѣны сюда. Въ такомъ случаѣ это немедленно вызоветъ безчисленныя благія послѣдствія и дастъ совершенно новый оборотъ, какъ успокоенію Польши такъ и заключенію мира между Россіей и турками.

горечи и въ неоффиціальномъ тонт, что перемтны, происшедщія въ Англів, хотя не помітшали намъ выдавать и въ ніжоторыхъ случаяхъ даже очень щедро деньги, помітшали намъ принять какое либо опреділенное и окончательное намітреніе относительно сіверной системы, которая, составляя совершенно новую ціль, не можеть 
быть достигнута преслідованіемъ старыхъ (ошибка) политическихъ путей. Я сказалъ 
ему, что мы смотримъ на нашъ союзъ съ Россіей какъ на первый и красугольный 
камень этого зданія, долженствующій своимъ заключеніемъ лечь въ основаніе дальнійшаго успітка дітла. Онъ отвіталь мит, что это случится скоро, если мы того 
желаемъ также искренно какъ Россія.

Another advantage is, that Russia, having now a direct correspondence with Austria, will not have occasion to trust to a very indirect and suspected channel; which will much diminish the influence of a certain court. I have often proposed measures of a similar tendency, and pressed, as much as depended on me, the necessity of being more open with the court of Vienna; and am persuaded this court will now regret, that they did not take such steps earlier.

The courier from Vienna reported, that he overtook and past some Russian officers on their way hither; that they called themselves the five majors; and that he knew one of them to be Count Alexis Orloff. Count Gregoire immediately set out to meet this company, who are either arrived, or hourly expected. As no one acknowledges any previous expectation of this visit, it gives general surprise, and occasions much speculation; as it is not customary for a generalissime to quit his command, without leave, especially when at so great a distance.

My former letters will convince your Lordship I am not of the number of the surprised, though I cannot suggest to myself any public motive at present, which could occasion this journey. The Orloff family are in the plenitude of power and favour, and every thing relative to the maritime plans of Russia, and the operations by sea against the Turks, has from the beginning been entirely in their hands; so that this step may appear

Другая выгода состоить въ томъ, что Россія, вступивъ въ прямыя сноменія съ Австріей, не будеть имъть случая довъряться весьма косвеннымъ и подозрительнымъ путямъ, что значительно ослабить вліяніе навъстнаго двора. Я часто предлагаль мъры въ подобномъ же духъ и настанваль сколько оть меня зависъло на необходимости откровенности съ дворомъ вънскимъ; я убъжденъ, что теперь этотъ дворъ пожалъеть о томъ, что не дъйствоваль ранъе въ такомъ смыслъ.

Курьеръ изъ Вѣны привезъ извѣстіе, что онъ обогналъ на пути пять русскихъ офицеровъ, называвнихъ себя пятью маіорами, и въ одномъ изъ нихъ узналъ графа Алексѣя Орлова. Графъ Григорій немедленно выѣхалъ на встрѣчу этому обществу, которое или уже пріѣхало или ожидается ежечасно. Такъ какъ никто не сознается чтобы этотъ пріѣздъ былъ заранѣе ожидаемъ, обстоятельство это вызываетъ общее удивленіе и подаетъ поводъ къ различнаго рода предположеніямъ, потому что для главнокомандующаго весьма необычно покидать свой постъ, не имѣя на то позволенія, въ особенности же находясь на столь значительномъ разстоявіи.

Предъидущія письма мон докажуть вань, милордь, что я не въ числѣ удивляющихся, хотя въ настоящую минуту я не могу отъискать нолитической цѣли, которая бы вызывала это путешествіе. Семейство Орловыхъ пользуется полной властью и милостью и все относящееся до морскихъ плановъ Россіи и до дѣйствій ея на морѣ противъ турокъ было съ самаго начала внолиѣ поручено миъ; вслѣдствіе чего по-

stronger to those at a distance, and of other countries, than to themselves. I do not think that Count Alexis will prove an obstacle to peace, and am persuaded he will be found to be a friend to England.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

#### **Nº** 84.

## Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, March 15 (26), 1771.

(Nº 19. Extract.) He (Count Panin) gave me plainly to understand, that there were many reasons, which made it impossible for Russia to accept the guarantee of the peace as a compensation in point of utility and force, for the exception of the Turkish attacks upon Russia; but that as soon as Count Alexis was gone, which will be in a few days, he will make out his project, in which he endeavours to point out in the north an equivalent for Russia, which might better suit both Empires. I begged him to recollect what had past in the negotiation of last year, because what was then declared impossible would be as much so now. As to the Turkish clause, he told me, he recollected the whole and would avoid known objections. What appeared extraordinary to me in this overture was, that I am sure it had not been mentioned to M. Saldern before his departure, which was on Sunday morning, or do I believe the Empress, who is of the same

добная мітра представляєтся лицамъ, находящимся влали отъ этого дівла, и другимъ государствамъ въ совершенно иномъ світт чітмъ имъ самимъ. Я не думаю чтобы графъ Алексій воспрепятствовалъ заключенію мира и убіжденъ, что онъ окажется другомъ Англів.

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 15-го (26-го) марта 1771 г.

№ 84. (№ 19. Извлеченіе.) Онъ (графъ Панинъ) ясно далъ мнѣ понять, что по многимъ причинамъ для Россіи невозможно принять гарантій мира въ видъ равносильнаго и одинакого для нея полезнаго удовлетворенія за такія условія мира, при которыхъ исключена была бы возможность турецкихъ нападеній на Россію; но что тотчасъ по отътздѣ графа Алекста, который произойдетъ черезъ нѣсколько дней, онъ представитъ свой проэктъ, гдѣ старается опредѣдить для Россіи равносильное удовлетвореніе на стверъ, болѣе удобное для объихъ Имперій. Я просиль его припоминть подробности переговоровъ, происходившихъ въ прошломъ году, ибо что тогда было объявлено невозможнымъ, то и теперь будетъ принято подобнымъ же образомъ. Что касается до турецкаго вопроса, онъ сказалъ мнѣ, что поминтъ о немъ и постарается избѣжать извѣстныхъ возраженій. Обстоятельство это особенно дивило меня такъ какъ я убѣжденъ, что о немъ не было упомянуто г. Сальдерну ) его отътъзда, происшедшаго въ воскресенье утромъ, и я полагаю, что Императрица,

opinion with regard to the objection to the present proposal, is as yet informed of the remedy intended to be offered, upon which, till I know particulars, I will say nothing, only that I am sorry I shall not be able to make any use of Count Alexis Orloff, who together with the Empress, on Sunday evening, expressed to me the highest sense of the civilities of Sir H. Mann, and Sir John Dick, and of the obligations of Russia to England, and of both their wishes, that an opportunity might offer of showing the Empress's sense of it. I put those names together, as the Empress, (Count Alexis not speaking French) was pleased to interpret between us, and always added something extremely strong and obliging from herself. Your Lordship may believe, I did not neglect the opportunity of making an entertainment for the Orloff family, by which attention I have paid my court very successfully to the Empress; and I must confess, they deserve it very well from me, from the friendship and real, regard they have always shown me, both as a minister and a man.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

#### **Nº** 85.

## Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, March 18 (29), 1771.

(Me 20. Extract.) In the mean time, I have the pleasure to learn, and

раздълнощая тоже митніе относительно возраженій на настоящее предложеніе, до сихъ поръ не увъдомлена о средствахъ, которыя намъреваются предложить, о чемъ, пока не узнаю подробностей, не могу сказать ничего, кромъ того что мит жаль, что я не могъ извлечь никакой пользы отъ графа Алексъя Орлова, который витстъ съ Императрицей въ воскресенье вечеромъ выражалъ мит свою признательность за любезность сэра г. Мана и сэра Джона Дика и обязательства Россіи по отношенію къ Англін, а также желанія ихъ обоихъ чтобы представился случай заявить до какой степени обязательства эти сознаются Императрицей. Ставлю имена ихъ рядомъ, потому что Императрице (такъ какъ графъ Алексъй не говоритъ по французски) угодно было служить переводчицей для нашего разговора, причемъ она постоянно прибавляла отъ своего имени что либо весьма сильное и любезное. Вы конечно поймете, милордъ, что я не пропустилъ случая устроить праздникъ для семейства Орловыхъ, и этимъ вниманіемъ весьма удачно угодилъ Императрицъ; я долженъ сознаться впрочемъ, что они вполить заслужили отъ меня этого по той искренней дружбъ и уваженію, которыя всегда оказывали мить какъ министру и какъ частному лицу.

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 18-го (29-го) марта 1771 г.

№ 85. (№ 20. Извлеченіе.) Между тімь я иміль удовольствіе узнать и охотно

am inclined to believe it, that Count Alexis pays great regard to the Grand Duke, and to Mr. Panin, and retains his ancient dislike to the Chernicheffs. as men; and contempt of their abilities as ministers: I likewise hear, he is likely to be made, either now or hereafter, captain general of the marine under the Grand Duke, and of course president of the marine; which they say affects Count Ivan in a manner he is unable to disguise. Count Alexis is in perfect health; in point of figure he is gigantic, but well proportioned, and active, and of very noble countenance, notwithstanding an immense scar he received in a fray, when very young. His manners are uncommonly simple, but not without that dignity which so much success, and a contempt and refusal of all honours which have been intended or offered, carries along with them. He is beloved by all ranks of men, and bears himself so in his prosperity as to escape envy. He speaks no French, which is a loss to me, though by the help of German and Italian, neither of which I am in the habit of speaking, we make a shift to understand one another. In another letter I shall continue this subject, which is a very important one; because I am convinced, if this man takes a right turn, he may be of infinite use to his Sovereign and his country, and I am led to flatter myself, that, from what I have hitherto seen and heard, that is likely to be the case.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

върю, что графъ Алексви весьма почтителенъ къ Великому Князю и къ г. Пания и по прежнему не любить Чернышевыхъ какъ людей, и презираетъ ихъ способност какъ министровъ. Я также слышалъ, что онъ будетъ назначенъ нынъ же или современемъ морскимъ главнокомандующемъ подъ начальствомъ Великаго Князя в. конечно, президентомъ морской коллегіи, что какъ говорять до того непріятно граф! Ивану, что онъ не можетъ этого скрыть. Графъ Алексъй совершенно эдоровъ; что касается до наружности онъ огромнаго роста, но хоромо сложенъ, дъятеленъ и весым благообразенъ, несмотря на большой рубецъ, полученный имъ въ сраженія во врем равней его молодости. Манеры его необыкновенно просты, хотя не лишены того достоянства, которое сопряжено съ такимъ успъломъ и съ презраніемъ и отказонь всткъ почестей, предложенныхъ ему. Онъ любимъ встми сословіями и въ счасти ведеть себя такимъ образомъ, что не возбуждаеть зависти. Онъ не говорить ио французски, что для меня потеря, хотя съ помощью нёмецкаго и итальянскаго, 1275 которыхъ ни тотъ ни другой языкъ для меня не привыченъ, намъ удается объясняться. Въ другомъ письмъ я вернусь къ этому предмету, который весьма важенъ, ибо я убъжденъ, что въ случат если этотъ человъкъ попадетъ на прякур дорогу, онъ можетъ быть весьма полезенъ своей Государынъ и странъ в, суля по тому что я до сихъ норъ видъяъ и слышялъ, я льщу себя надеждой, что такъ и случится.

#### № 86.

#### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, March 29 (April 9), 1771.

(Nº 23. Extracts.) I told him (Count Panin) his Prussian Majesty was now decyphered at the Porte; that, at Vienna, his friends, and his veracity, were so much doubted of, that troops marched from Flanders, and an army was assembled in Bohemia, to keep him in respect; whilst another Austrian army carried into execution, in another quarter, those operations, which he himself had planned; and concluded this part of my discourse with a wish, that a Prince, so well understood, and so much suspected in all other places; a prince so enterprising, not to say desperate; so devoted to his own interest, so regardless of that of others; so apt, though always in pursuit of the substance, to catch, through precipitation and caprice, at a shadow, might be looked upon here in that light, which the extraordinary use he had made of the confidence her Imperial Majesty had placed in him, and the knowledge he had of her sentiments both in his negociations with the Porte, and with the Court of Vienna, had deserved.

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 29-го марта (9-го апръля) 1771 г.

Ме 86. (Ме 23. Извлеченія.) Я сказаль ему (графу Панину), что теперь для Порты ясно поведеніе его прусскаго величества, что въ Вінії до того сомнівались въ его друзьяхь и въ его правдивости, что изъ Фландрім двинулись полки и въ Богемій собрано войско для того чтобы удержать его въ почтеніи, между тімь какъ другая Австрійская армія въ другой містности приводить въ исполненіе міры, имъ же проэктированныя; въззаключеніе этой части моей річи я высказаль желаніе чтобы на монарха, такъ хорошо понятого и такъ сильно подозріваемаго другими государствами, на монарха столь предпріничиваго, чтобы не сказать отчаяннаго, до того преданнаго своимъ витересамъ и пренебрегающаго интересами другихъ, енособнаго, преслідуя существенную ціль, увлечься призракомъ по торопливости вли квиризу, взглянули бы здісь въ томъ світі какъ того заслуживаетъ совершенное имъ крупное злоупотребленіе довіріємъ Ев Императорскаго Величества и тімъ что онъ зналь касательно ея мыслей какъ въ переговорахъ своихъ съ Портой такъ и въ сношеніяхъ съ вінскимъ дворомъ.

As suspicion is a quality not less inherent in the Russian ministers than caution and circumspection, I am very much persuaded Count Panin felt more than he expressed upon the subject of the King of Prussia. He disputed nothing I said, and extolled very much the conduct of Mr. Murray, who, he declared, had, in every instance acted up to, and sometimes prevented the Empress's wishes. He said the King of Prussia had several ostensible reasons for wishing an end to this war; he paid a subsidy towards it, and it was of prejudice to his commerce, besides endangering the public tranquility, which he had at heart to preserve; that he had an interest in being well with Austria, if circumstances permitted; that he had an interest in being well with the Porte, in case of a rupture with Austria. and still a greater interest in being well with Russia; that, knowing the Empress's moderation and desire of peace, and her declared intention of excluding France from the mediation, he might have entertained the idea of joining with Austria, and holding the same language at the Porte, in order to give himself as much consideration there as possible; and that Austria, knowing from so good authority, that France was inadmissible, might join with him, and from a desire of having more weight, might not wish to have the mediation extended to Great Britain.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

Такъ какъ подозрительность есть свойство, столь же присущее русскимъ министрамъ какъ осторожность и осмотрительность, то я совершенно убъжденъ, что графъ Панинъ не высказалъ встхъ своихъ мыслей касательно короля прусскаго. Изъ сказаннаго мною онъ ничего не оспариваль, и чрезвычайно превозносиль поведеніе г. Муррей, который по отзыву его постоянно дъйствоваль согласно съ желаніями Императрицы и часто даже предупреждаль ихъ. Онъ сказаль, что въ силу многихъ важныхъ причинъ король прусскій долженъ желать окончанія этой войны; онъ выплачиваеть для поддержанія ея субсидію и она вредить его торговле и подвергаеть онасности общественное спокойствіе, сохраненіемъ котораго онъ дорожитъ; что для него выгодно быть въ миръ съ Австріей, если обстоятельства то позволяють, выгодна дружба съ Портой въ случат разрыва съ Австріей и еще болте выгодны хорошія отношенія съ Россіей; что такъ какъ ему извістна умітренность Императрицы, ея желаніе мира и объявленное ея намереніе исключить Францію изъ посредничества, то онъ могъ питать мысль о соединения съ Австріей и говорить въ одинаковомъ съ нею смысле при Порте въ техъ видахъ, дабы внушить къ себе тамъ возможно большее уважение; и что Австрия, узнавъ изъ столь върнаго источника, что ранцію включить невозможно, можеть соединяться съ нямь и, стремясь къ усилео собственнаго въса, быть можеть не пожелаеть распространить посредничество Великобританіею.

### № 87.

#### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, April 1 (12), 1771.

(Nº 24. Extract.) [A very ugly, malignant, if not pestilential fever, has broken out at Moscow; but the court say it is not the plague, and their opinion seems conformed by the letters the merchants receive from thence; but all precautions are taken to prevent its continuance, and especially to prevent its spreading. It broke out in a cloth manufactory, where there are great numbers of people, and very bad regulations. The master did not declare it, until several people were dead, others dying and many ill. There was an idea, that some bales of wool brought from distant parts of the Ukraine formerly suspected, might have been the cause. The police immediately removed the people, and burned the wool and the building. There was another alarm of this sort, some months ago, which proceeded from the want of care in the hospital at Moscow, and I flatter myself, from the best accounts I can learn this disorder is of the same sort.]

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

[] Extract sent to the Council Office. (Извлеченіе, присланное изъ Канцеляріи Совъта.)

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) апръля 1771 г.

№ 87. (№ 24. Извлеченіе.) Въ Москвъ появилась весьма сильная злокачественная, если не гимлая горячка; но при дворъ говорять, что это не чума и митніе это повидимому подтверждается письмами, получаемыми оттуда купцами; тъмъ не менте приняты всъ мъры для того чтобы прервать болъзнь, а особенно препятствовать ея распространенію. Она появилась прежде всего на суконной мануфактуръ, гдъ большое стеченіе народа и приэтомъ очень дурное содержаніе. Хозяинъ не объявиль объ этомъ до тъхъ поръ пока нъкоторые умерли, другіе находились при смерти и весьма многіе были больны. Полагали, что причиной бользни были нъсколько тюковъ шерств, привезенной изъ отдаленныхъ частей Украины, и уже прежде того внушавшіе подогръніе. Полиція немедленно вывела людей и сожгла шерсть и зданіе. Нъсколько мъсяцевъ тому назадъ случилось нъчто подобное всятаствіе недостатка ухода въ московскомъ госпиталь, и, судя по всему что мить удалось услышать, я надъюсь, что эта бользяь не представляеть болье серьезнаго характера.

## № 88.

#### Lord Catheart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, May 10 (21), 1771.

(M: 34. Extract.) He (Count Panin) received the 1) news with the greatest satisfaction, and favoured me with a communication of a most agreeable nature, which he had that moment had through Prince Lobkowitz who had received it by express from Vienna.

That court had learnt from their minister at Constantinople that in consequence of his overtures the Porte had (I think upon the 8<sup>th</sup> of April) come to the resolution to send Monsieur Obrescoff's family to him at Demotica, and dismissing him and them immediately with all honours and precautions: in order to avoid the army they are to go to Semmelin, from whence they are to be conveyed to Marshal Romanzoff's head quarters.

This circumstance proves at once the exactitude of the court of Vienna, and the desire of the Turks to make peace upon such terms as they conceive from general ideas they have received from other courts, the Empress is disposed to grant, and puts her Imperial Majesty at liberty, her

1) The accommodation between Great Britain and Spain.

## Оть дорда Каскарть графу Галноаксъ.

С.-Петербургъ, 10-го (21-го) мая 1771 г.

№ 88. (№ 34. Извлеченіе.) Онъ (графъ Панинъ) получилъ извъстія о примиреніи между Великобританіей и Испаніей съ величайшимъ удовольствіемъ и имълъ любезность сообщить мит весьма пріятное свъдъніе, только что переданное ему княземъ Лобковичемъ, получившимъ эту въсть черезъ нарочнаго изъ Въны.

Дворъ втотъ узналъ отъ своего министра въ Константинополѣ, что вслѣдствіе сдѣланнаго имъ заявленія Порта (кажется 8-го апрѣля) рѣшилась выслать семейство г. Обрѣзкова къ нему въ Демотику и немедленно за тѣмъ отпустить его и ихъ со всѣми подобающими почестями и предосторожностями; въ виду избѣжанія встрѣчи съ арміей имъ предстоить отправиться въ Землинъ откуда ихъ проводять къ главой квартирѣ фельдмаршала Румянцова.

Обстоятельство это доказываеть въ одно и тоже время искренность вънскаго за и желаніе турокъ заключить миръ на такихъ условіяхъ, которыя, какъ инъ встно отъ другихъ дворовъ, Императрица согласна имъ гарантировать, предоставпри этомъ Ел Императорскому Величеству полную свободу высказывать подроб-

honour wounded by the imprisonment of her minister being now satisfied by his being released to disclose the particulars of her pretensions.

I make no doubt this fortunate event will soon produce the consequences to be expected from the wisdom and forecast which as well as firmness have hitherto characterized the councils of her Imperial Majesty.

Count Panin seemed extremely happy, and from that joy I conjectured that he saw his way through those difficulties, which high expectations at Zarsco-Selo and opposition in council will throw in his way. He assured me most cordially, upon my pressing him, that I could not wish more than he did to have the project of the treaty in my hands.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. & 102.)

### No 89.

### Lord Catheart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, May 17- (28), 1771.

(Nº 36. Extract.) I understand from Lord Stormont, Count Alex. Orloff has been at Vienna, and extremely graciously received. He told a person, who met him going from hence, and told me, that he had full powers to make peace in his pocket. These powers can never come in question untill he comes to the point of Constantinople with his fleet, a circumstance

# Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) мая 1771 г.

№ 89. (№ 36. Извлеченіе.) Я узналь отъ лорда Стормонть, что графъ Алексъй Орловъ быль въ Вънъ, гдъ ему оказали весьма милостивый пріемъ. Нъкто встрътившій его на пути слышаль отъ него и передаваль мив, что въ карманъ у него уполномочія на заключеніе мира. Объ этомъ не можетъ быть ръчи до тъхъ поръ пока онъ вмъстъ съ флотомъ не дойдетъ до Константинополя, чего Австрія, какъ

ности своихъ требованій, нбо честь ея, оскорбленная заключеніемъ ея министра, вынѣ удовлетворена его освобожденіемъ.

Не сомить ваюсь, что это счастливое событие скоро вызоветь тъ послъдствия, которыхъ слъдуеть ожидать отъ мудрости и проницательности всегда на ряду съ твердостью, характеризовавшихъ совъты Ея Императорскаго Величества.

Графъ Панинъ казался весьма счастливъ и я заключилъ изъ этой радости, что онъ нашелъ средство преодолъть всъ затрудненія, которыя, минтся ему, встрътятся вслъдствіе большихъ надеждъ, нитаемыхъ въ Царскомъ Селъ и оппозиціи Совъта. Въ отвътъ на мон настоянія онъ увърилъ меня самымъ искреннимъ образомъ, что самъ онъ не менъе желаетъ имъть въ рукахъ проэктъ трактата.

Austria seems extremely to apprehend, but which, from things I have learnt, I can hardly class in my own judgment amongst the number of possible events.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

#### **Nº** 90.

### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, May 20 (31), 1771.

(Nº 37. Extract.) Count Panin told me, that, last night, he had conveyed through Prince Lobkowitz, to the Empress Queen and the Emperor, the thanks of his Sovereign for the favour of their good offices, in applying for the release of Mr. Obrescoff, which had happily succeeded, and of her resolution to send plenipotentiaries to meet those of the Porte in any place, not belonging to the Porte, which might be proposed. I understand he disclosed no ultimatum, but said the congress would be opened by the proposal of an article uti possidetis, and desired no Minister of either court might express themselves upon the subject of the Empress's sentiments, so as that she might not find herself at liberty to open the congress with that pretension, allowing them to mention the general basis, as what, in their idea, the Empress might be brought to.

(Russia, Lord Cathcart, 1771, N. 102.)

кажется, чрезвычайно опасается, но что я, принимая въ соображение изкоторыя обстоятельства, о которыхъ я узналъ, причисляю къ событиямъ, едва ли возможнымъ.

# • Отъ лорда Каскартъ графу Галифаксъ.

С-Петербургъ, 20-го (31-го) мая 1771 г.

№ 90. (№ 37. Извлеченіе.) Графъ Панинъ сказалъ мнѣ, что вчера вечеромъ онъ поручнаъ князю Лобковачу выразить Императрицѣ, королевѣ и императору признательность Государыни за дружеское содѣйствіе, заявленное ими въ столь счастливо удавшемся дѣлѣ освобожденія г. Обрѣзкова, а также готовность ея выслать уполномоченныхъ для свиданія съ уполномоченными Порты въ томъ мѣстѣ, которое будетъ предложено, лишь бы только оно не принадлежало Портѣ. Насколько я могъ понять онъ не ставилъ ультиматума, а сказалъ только что конгрессъ можетъ быть открытъ предложеніемъ статьи uti possidetis и высказалъ желаніе чтобы министры ни того ни другаго двора не высказывались по вопросу о миѣніяхъ Императрицы въ тѣхъ видахъ чтобы ей предстояла свобода открыть конгрессъ этимъ объясненіемъ, предоставивъ имъ условиться лишь касательно общихъ основаній, на которыя по ихъ мнѣнію можно будетъ склонить Императрицу.

#### Nº 91.

### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

St. Petersburg, May 27 (June 7), 1771.

(Nº 39. Extract.) It is literally true, that Count Panin sees her Majesty but once a week, and for a very few hours only. The other days, or rather nights of the week, he passes in executing business which presses the most. In the morning he is not visible, and in the afternoon is generally on horseback with the Grand Duke; so that it is extremely difficult to see him, and there is no other person to whom one can address oneself. In this situation I am convinced your Lordship will perceive how difficult it is to advance.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 102.)

#### Nº 92.

### Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

Kaminoi Ostroff, May 31 (June 11), 1771.

(Nº 40. Extract.) I told Count Panin I supposed he had heard from Monsieur Osterman the resolution of the cabinet of England, approved of by his Majesty, relative to the bounds necessary to be put to the expences

### Отъ лорда Каскартъ графу Галнфаксъ.

С.-Петербургъ, 27-го мая (7-го іюня) 1771 г.

№ 91. (№ 39. Извлеченіе.) Буквально справедливо, что графъ Панинъ видить Ея Величество лишь разъ въ недѣлю и то только въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Остальные же дни или вѣрнѣе вечера онъ проводитъ въ работѣ надъ самыми спѣшными дѣлами. По утрамъ онъ никого не принимаетъ, а послѣ полудня онъ по большей части ѣздитъ верхомъ съ Великимъ Княземъ, вслѣдствіе чего его чрезвычайно трудно видѣть, а между тѣмъ за исключеніемъ его нѣтъ ни одного лица, къ которому можно бы было обратиться. При таковыхъ обстоятельствахъ я убѣжденъ, милордъ, что вы поймете до какой степени трудно подвигать дѣло.

## Отъ лорда Каскартъ графу Галнфаксъ.

Каменный-Островъ, 31-го мая (11-го іюня) 1771 г.

№ 92. (№ 40. Извлеченіе.) Я сказаль графу Панину, что полагаю, что онъ слышаль отъ г. Остермана о намъренім англійскаго кабинета, одобренномъ его Величествомъ, относительно необходимости ограничить расходы, которые его величе-

his Majesty would chose to incur in Sweden during this diet; he told me he had learnt that piece of news by the courier; that it had, as I might imagine, given a very unpleasing sensation here, not for the value of the money, but from its inconsistency with the pleasure England had so lately expressed on hearing Russia had sent one bundred thousand roubles to Count Osterman, having herself sent orders to her minister to advance pari passu with him in expence which had led Russia, from an expectation she looked upon as well founded, to measures which otherwise she might perhaps not have taken. He said that England was her own mistress, and must judge for herself whether the opposing all establishment of a French interest in Sweden was an object, according to her system, to be permitted, or prevented. If to be permitted he was mistaken in his ideas, and there was no more to be said; if to be resisted. England ought to be happy to find other powers in the same way of thinking and willing to contribute so great a share to the expence, be what it would; that the Empress could not have been infinitely obliged by the King's laying out money in Sweden in consequence of his own system, though it would have been most agreeable to her, because it would have proved, that their systems were the same, and that his Majesty stopping short so unexpectedly, though unpleasant to her, was no otherwise so than as it looked like a want of conviction

ству угодно будеть принять на себя въ Швеціи во время сейма; онъ отвічаль мні. что узналь эту новость черезь курьера; что взвестие это, какъ я ногу себе представить, произведо здъсь весьма непріятное впечатлітніе не по отношенію къ цънности денегь, а потому что мысль эта несовивстима съ удовольствіемъ, такъ недавно выраженнымъ Англіей при извъстіи о ста тысячахъ рублей, высланныхъ Россіей графу Остерману, посла того какъ сама она предписала своему министру вести съ имиъ расходы рагі разѕи, что и побудило Россію въ виду ожиданій, казавшихся ей основательными, обратиться нъ такимъ мітрамъ, которыхъ при иныхъ обстоятельствахъ она быть можеть и не приняла бы. Онъ сказаль, что Англія властна въ собственныхъ поступкахъ и на основаніи своей системы должна сама разсудить, можно ли допускать усиленіе французскаго вліянія въ Швеціи или сябдуеть ему противодъйствовать; если она найдетъ, что его можно допустить, то значить митиія его были ошибочны и объ этомъ нечего больше говорить; если же следуеть сопротивляться, то Ангаія должна быть счастлива встрътить въ другихъ державахъ одинаковый образъ мыслей и готовность принять на себя столь существенное участіе въ расходахъ, каковы бы они ни были; что Императрица не могла питать особой признательности за то, что король издерживаетъ деньги въ Швеціи вслідствіе своей собственной системы, хотя бы это было весьма пріятно для нее, доказавъ, что ихъ системы тождественны и что внезапная переміна въ дійствіяхъ его величества непріятна для нее единственно потому, что заявляеть о недостаткт убъжденія Англін

in England of one of the great principles, upon which their political friendship was founded. He admitted, that the Sovereigns, their Empires, and their ministers at home, and abroad, all wished an alliance; but said, our disturbances, and our changes, created vicissitudes of conduct, which could not happen where business remained long in the same hands, and where people had leisure to form and to follow out a system for foreign affairs, and that he was extremely sorry, an incident of this sort should unfortunately have happened at the very instant when a project of an alliance was on the point of being communicated. I told him that it would be improper for me to give any reasons in support of a resolution of my court, except those which had been communicated to me, which I read to him (all but the secret one) from the copy of the Earl of Rochford's letter to Sir John Goodricke; but finding myself pushed, and that his last words gave me an opening, I thought it right to say, in that confidence, which is established between us, that he must remember I had offered him a project of alliance on the 8th of September; that he had given an answer in the end of October, and had soon afterwards received a reply to it; that he had advised me to send those papers to my court by a private opportunity, and keep the messenger here to carry back the final answer; that he had, a great while ago, told me that project could not be admitted, but

относительно одного изъ главитишихъ иринциповъ, служащихъ основаніемъ ихъ политической дружбы. Онъ допускаль, что монархи, ихъ Имперія и ихъ министры, какъ дома такъ и за границей, всъ желали союза, но прибавиль, что наши волнонія и перемены вызвали такую непоследовательность действій, которая не могла бы встрътиться, если бы дъла оставались долгое время въ тъхъ же рукахъ и лица имъли бы возможность составить и привести въ исполнение систему иностранныхъ дъль, и что ему крайне жаль, что подобное обстоятельство къ несчастію произопло въ ту самую минуту, когда проэктъ союза приготовлялся для сообщенія. Я сказаль ему, что съ моей стороны был бы непридично объяснять намърение моего двора иными причинами кром'в тву готорыя были мет сообщены и которыя я прочиталь ему (за исключеніемъ секретной) изъ копін съ письма графа Рошфора къ сэру Джону Гудрике, но, коснувшись этого предмета и пользуясь темъ, что последнія слова его наводили на то ртчь, я счель нужнымъ высказать съ откровенностью, установившейся между нами, что онъ долженъ помнить, что я предлагаль ему проэкть союза 8-го сентября, что онъ отвъчаль на него въ концъ октября и скоро потомъ получилъ возражение, при чемъ онъ совътовалъ мит переслать эти бумаги моему двору частнымъ образомъ и сохранить здісь курьера для того чтобы онъ отвезъ окончательный отвётъ; что онъ уже давно говорилъ мит, что проэктъ этотъ не можеть быть принять, но что онь вручить мив новый проэкть, основаниемъ котораго послужить и вкоторое обстоятельство, возникающее изъ дъль ствера. Сооб-

that he would give me a new one, having an expedient arising from the affairs of the north, for its basis. That I had reported that communication to my court; that I was convinced of his sincerity, and saw the impossibility of his dispatching the business of this Empire without more assistance in his situation of Governor to the Grand Duke, but that I had some reason to be apprehensive I had not credit enough to make the truth gain credit in England; and that, at that distance, it was much more easy to conceive, and natural to believe, that I was amused with promises, not intended to be immediately fulfilled; which might lead England to think Russia was indifferent with regard to Sweden, because were there any hazard, what measure could so immediately establish and secure the northern system, as the conclusion of the alliance with England. I concluded by observing, that I had not given this as a reason which had really affected the King's conduct in the instance in question, but had mentioned it as a circumstance not fit for him to shut his eyes upon, or forget in his next conversation with the Empress, in which, I hope, he would be able to settle every thing relative to the project, and to communicate it to me next week. He said that it would be very hard, and greatly unjust in the British ministers, if, knowing his situation and his zeal, they had not the indulgence necessary; that he was single, and they were many, and that when business stood still in England, as it sometimes did, it was from avo-

щение это было передано иного моску двору, и хоти и убъждень въ его искрепности н вижу, что въ его положения наставника Великаго Кияза невозможно вести дел имперія, не им'тя большей поддержки, однако, я не могу не описаться, что мит не удается доказать эту истину Англіи, ибо на такомъ разетолини гораздо легче врекволожить и естествените повірить тому, что меня тімпли обіщаніями, немедленне исполнение которыхъ не интаось въ виду, что могло внушить Англін мысль, что Рессія равнодушно относится въ Швеціи, ибо въ виду могущихъ возникнуть случайностей никакая изра не въ состояние столь немедленно установить и упрочить стверную систему, какъ заключение союза съ Англией. Въ заключение я заиттил, что я передаю это не какъ причину, дъйствительно повліявшую на образь дъйствії короля въ данномъ случат, а упоминаю объ этомъ единственно какъ объ обстоятелствъ, которое ему слъдуетъ висть въ виду и не забыть о неиъ въ нервоиъ своемъ разговорт съ Императрицей, приченъ я надъюсь, что ему удастся разръшить все касармееся по проэкта и сообщить мих о томъ въ теченіе будущей недали. Онъ сказаль, что было бы весьма жестоко и несираведянью со стороны британскихъ министровъ если, зная его положение и его усердие къ дъзу, они не отнеслись бы къ непу съ должнымъ снисхожденіемъ, что онъ одинъ, а ихъ много, и что если въ Англіи встр!чается застой вь дълать, что вногла бываеть, то это провсходить оть разсфянности, а не но необходимости какъ здъсь. Онъ сказаль, что можеть сообщить мит ноль секретомъ, что Императрица, прочитавъ денеми графа Остермана, отправила къ непу

cation, not from necessity as here. He said he could tell me in confidence, that the Empress in reading Count Osterman's dispatches, had dispatched a messenger to him, to desire him immediately to send her paper of queries, or remarks upon the project; but that he could not tell me, until he had seen her, what that meant. He then desired me to recollect all he had said and written formerly on our common interests, and the inutility of stipulations, assuring me that Europe, especially France, believed we had a treaty, and that the latter was so inquisitive to know the terms, that he believed her resident here, to have a little quiet, would be obliged to compose a treaty out of his own head, and send it to his court.

I assured him the King and his ministers had a just confidence in him, and a just sense of his situation; that I recollected he had always said common interests and not stipulations, made alliances; but that did not take away the necessity of a treaty; that the King's conduct towards the Empress had been such as showed his sense of their common interests, and to occasion the mistake of the other powers of Europe, and that this was the time to make the treaty, and do what France was convinced, and so much regretted, we had done; that the alliance was indispensible; that it had been too long neglected; that, if trifling considerations were now to enter into it, it might be perhaps again deferred; and that, instead of being concluded by one, who had so indefatigably laboured to bring it about, and

курьера съ темъ чтобы онъ немедленно выслаль ей обратно бумагу съ ея вопросами или замъчаниями по поводу проэкта, но что до тъхъ поръ пока онъ не увидить ее, онъ не можеть объяснить инъ значения этого распоряжения. Затъмъ онъ просилъ меня припоминть все что было уже прежде того сказано и написано имъ касательно общихъ нашихъ интересовъ и безнолезности обязательствъ, увъряя меня что вся Европа, а въ особенности Франція увърена, что между нами заключенъ трактатъ и послъдняя такъ настойчиво требуетъ чтобы ей были сообщены условія этого трактата, что ему кажется, что здъщній резидентъ, лишь бы только его оставили въ покоъ, принужденъ будетъ собственной головой выдумать трактатъ и выслать его своему двору.

Я увтриль его, что король и его министры имтють полное къ нему довтріе и совершенно понимають его положеніе; объясниль ему, что помню какъ онъ постоянно доказываль, что не обязательства, а общіе интересы служать основаніемъ союзовъ, но что это не уничтожаеть необходимость трактата, что поведеніе короля относительно Императрицы доказываеть, что онъ сознаеть ихъ общіе интересы и мотому могло вызвать заблужденіе прочихъ европейскихъ державъ, и что теперь наступило время заключить трактатъ и исполнить то, что по митнію Франціи и къ величайшему ея сожалтнію уже сділано; что союзъ необходимъ, что онъ уже слишкомъ долго быль пренебрегаемъ; что если допустить въ него мелкія соображенія, это, быть можеть, опать отзовется отсрочкой; и витего того чтобы быть заключеннымъ лицемъ,

smooth all difficulties, it might be reserved for the coup d'essai of whoever might succeed me, in which case I should comfort myself with the satisfaction of having neglected nothing during my residence, which might have produced an issue happier for the public, and more honourable and agreeable for myself.

(Russia. Lord Cathcart. 1771, Nº 102.)

## **Nº** 93.

## Lord Cathcart to the Earl of Halifax.

Kaminoi Ostroff, June 17 (28), 1771.

(Nº 42. Extracts.) On Sunday the 5<sup>th</sup> (16<sup>th</sup>) June, I met Count Panin at the Grand Duke's circle not having been able to see him the week before.

I asked him what news he brought me from Zarskoe Selo, he told me frankly, but with a good deal of concern, that when he mentioned the alliance to her Imperial Majesty, in order to take her pleasure upon it, she commanded him not to name that subject to her that day.

I understood very well what was meant, but thought it proper only to say, that I was sorry her Imperial Majesty had been so much employed by other business at that moment, and that I hoped as he was to see her next

неутомимо старавшимся подвинуть это дёло впередъ и устранить отъ него вст затрудненія, вопросъ этотъ, быть можетъ, поручится въ виде опыта тому, кто займетъ мое мёсто, въ случат чего я буду утёматься сознаніемъ, что я во время своего пребыванія не пренебрегъ ничёмъ, что могло бы вызвать исходъ болте счастлявый для общества и болте почетный и пріятный для меня.

## Оть дорда Каскарть графу Галнфаксь.

Каменный Островъ, 17-го (28-го) іюня 1771 г.

№ 93. (№ 42. Извлеченія.) Въ воскресенье 5 (16) іюня я встрѣтилъ графа Панина у Великаго Князя, послѣ того какъ въ теченіе предшествовавшей недѣли мнѣ не удалось его видѣть.

Я спросиль его, какія извъстія привезь онь мить изъ Царскаго Села, онь отвъчаль мить откровенно, но съ большимъ сожальніемъ, что когда онъ заговориль съ Ел Императорскимъ Величествомъ о союзь въ техъ видахъ чтобы узнать ея волю, она приказала ему не касаться въ этотъ день этого предмета.

Я очень хорошо понядъ емыслъ этого отвъта, но счелъ нужнымъ сказать только, что мит жаль, что Ея Императорское Величество въ ту минуту была утомлена другими дълами; къ этому я прибавилъ, что такъ какъ на слъдующій день ему пред-

day, and was, with the Grand Duke, to do me the honour to pass the afternoon at this place on Wednesday, he might then be furnished with somewhat to communicate which, after so long a delay, it might be agreeable to my court to learn.

On Wednesday there was too much company to enter upon business, and I went to Count Panin on Saturday by appointment.

He then told me not formally, but confidentially, that the Empress had said to him that the King's resolution to circumscribe his expences at Stockholm obliged her to circumscribe hers also and consequently the plan of operations there.

That had the two courts proceeded upon the plan proposed to them by their ministers, Sweden would have been gained, their object would have been carried, and the means to secure it would have formed the basis of a treaty with us.

That that being now otherwise, and the Empress being able to answer for no more than to stop the progress of the French, and to palliate matters, the issue of the diet must be waited for, and that her Majesty finding herself in a crisis, both with respect to the affairs of the north, and her negociation with the Turks, could not, for want of determined principles, appreciate the stipulations which were to produce additional security to

стоимо видіться съ Нинератрицей, а въ среду нослів полудия онъ вийстів съ Велишинь Кинженть наибревался сділать инів честь навістить меня, то я надіжесь, что къ этому времени онъ можеть быть узнаеть что либо, что мосму двору будеть весьма пріятно услышать послів столь долгой отсрочки.

Въ среду общество было слишкомъ многочисленно для того чтобы говорить о дёлахъ, и въ субботу я отправился къ графу Панину по его приглашенію. Тогда онъ сказаль инт не формально, но конфиденціально, что Императрица сказала ему, что намъреніе короля ограничить издержки свои въ Стокгольмъ принуждаетъ ее ограничить свои собственныя издержки, что повлечеть за собой перемъну во всемъ планъ ея дъйствій въ этомъ государствъ.

Что въ случав если бы оба двора дъйствовали по плану, предложенному имъ ихъ министрами, Швеція была бы на ихъ сторонъ, цъль ихъ была бы достигнута, а средства упрочить это положеніе дълъ послужили бы основаніемъ трактата между нами.

Что такъ какъ дѣла приняли другой оборотъ и Императрица можетъ только остановить успѣхъ французскаго вліянія и, по возможности, поправить дѣла, то слѣдуетъ выждать результата сейма, и Ея Величество, видя передъ собой кризисъ какъ относительно сѣвера такъ и по вопросу о переговорахъ съ турками по недостатку опредѣленныхъ принциповъ, не можетъ оцѣнить условій, имѣвшихъ цѣлью упрочить безопасность ея имперіи посредствомъ заключенія союза, и потому сказала ему, что

her Empire by entering into the alliance, and had told him that till that crisis was over, which in the nature of things could not be long, she could not enter into the subject.

As the determination was taken, in the communication of it there was no ill humour, surprise or dissatisfaction, expressed upon the disappointment arising from his Majesty's last orders to Sir John Goodricke, it is not very material to trouble, your Lordship, with all I said in answer to it.

I told him I perceived by a second letter from that gentleman that Count Osterman must have been in a mistake relative to the first instructions, as they related only to the first month after the King of Sweden's death, and not to the whole operations of the diet which must, both with respect to extent and expence, be unknown to his Majesty at that time: and that the immediate supply of £ 20,000 his Majesty had so readily granted, to enable Sir John Goodricke to advance money pari passu in that month, did by no means engage him to follow the same rule in unknown and unlimited expences, upon an object in which Great Britain, especially not yet allied with Russia, is not so immediately concerned as Russia is.

That I had always looked upon the alliance as a thing sooner or later indispensibly necessary, and that his Excellency used formerly to be of the

нока не перейдеть этоть кризись, что по остеству вещей должно случиться скоро, до тъль норь она не инветь возможности заняться этиль предметомъ.

Такъ какъ ръшеніе было принято и при сообщеній его мит не было выражено досады или неудовольствія по поводу разочарованія, вызваннаго послъдними приказаніями его величества сэру Джону Гудрике, то я считаю излишнимъ безпоконть васъ, милордъ, пересказывая вамъ мой отвътъ.

Я сказалъ ему, что, судя по второму письму сэра Джона Гудрике, я полагаю, что графъ Остерманъ ошибся въ смыслъ первоначальныхъ инструкцій, такъ какъ онъ относились единственно къ первому мъсяцу по смерти короля шведскаго, а не ко встыть дъйствіямъ сейма, размтръ и расходы которыхъ до сихъ поръ неизвъстны его величеству, и что немедленная выдача 20000 ф., столь охотно гарантированная его величествомъ въ тъхъ видахъ, чтобы дать сэру Джону Гудрике возможность выдавать деньги рагі разѕи въ теченіе этого мъсяца, вовсе не обязываетъ его держаться подобнаго же правила въ неизвъстныхъ и неограниченныхъ расходахъ, клонящихся къ цъли, въ которой Великобританія, особенно же еще не состоя въ союзъ съ Россіей, не столь непосредственно заинтересована какъ Россія.

Далъе я высказалъ, что я всегда смотрълъ на союзъ какъ на событіе рано или чно необходимое, что въ былое время его превосходительство держался такого же нія и что я никогда не настанваль на этомъ союзъ и не настанваю на немъ въ same opinion: that I never had pressed it as necessary for England more than for Russia, and did not now.

That I was sorry the Empress did not rather look upon the alliance as a proper basis for the northern system, than chose to wait for the ascertaining the interests in Sweden in order to find a basis for the alliance.

I concluded by desiring a plain and positive answer to two questions.

Was Russia now of opinion that the common interests of the two Empires were sufficient without an alliance, or did she still think a treaty of alliance absolutely necessary?

Did the Empress mean to adjourn the matter sine die, or did her Majesty seriously and really mean to take it up again upon the grounds which the issue of the diet and the opening of the negociation with the Turks might afford?

He answered me in the clearest and most positive manner, that his Sovereign and himself always continued to look upon the alliance as indispensibly necessary to both Empires and was seriously resolved to resume the thread as soon as the events I had mentioned, and which could not be distant, furnished her proper grounds.

He finished, being led to it, with very strong acknowledgements of the

настоящую минуту въ томъ смыслъ, чтобы я считаль его болъе нужнымъ для Англів нежели для Россів.

Я выразиль сожальніе о томь, что Императрица не считаеть союза достаточнымь основаніемь для съверной системы, вмысто того чтобы ожидать выисненія интересовь Швеців вы виду опредыленія подобнаго основанія.

Въ заключение я попросилъ прямаго и положительнаго отвъта на два вопроса, а именно:

Находить ли теперь Россія, что общіе интересы обоихъ государствъ достаточно сильны и безъ союза, и продолжаеть ли она признавать союзный трактать положительно необходимымъ?

Имъетъ ли Императрица намърение откладывать это дъло sine die, и предполагаетъ ли Ея Величество дъйствительно и серьезно вернуться къ разсмотрънию этого вопроса на тъхъ основанияхъ, которыя выработаются результатомъ сейма и открытиемъ переговоровъ съ турками.

Онъ отвъчалъ мит самымъ яснымъ и положительнымъ образомъ, что его Государыня какъ и самъ онъ, продолжаетъ разсматривать союзъ необходимымъ для обоихъ государствъ и имтетъ твердое намтрение вернуться къ дълу какъ только обстоятельства, упомянутыя мной и по всей въроятности близкия, представятъ ей къ тому удобныя основания.

Въ заключение, признавъ сильныя доказательства дружбы, заявленной Императ-

King's friendship in every instance, to the Empress, and the value of it, assuring me of her Imperial Majesty's grateful sense of it and resolution to have proved it, without a treaty, had his Majesty stood in need of her assistance.

I then asked him short, whether he had lately heard of an intention to recall me from hence.

He seemed much surprised and assured me he had not.

I told him the report had been propogated in the papers and by other means, and had gained so much credit, that my friends wrote to me about it from other kingdoms, and that in London, those who send me provisions for the summer, could hardly be persuaded to obey their orders, least I should be set out.

I assured him, that as I had no hint of it, I had never believed it, but that it gave me room to think people were not satisfied with the conduct of Russia, though your Lordship had not mentioned it, and that for that reason the affairs in Poland, with Austria with Turkey and Sweden being in a train, and no alliance likely to be formed, they began to imagine an ambassador was no longer necessary to be kept at this court: that for my own part all my instructions had tended, and all my diligence had been applied to the service of Russia since I had been employed, and that

рицѣ королемъ при различныхъ случаяхъ и цѣну этой дружбы, онъ увѣрилъ наш въ блигедарности Ел Инператорскаго Величества, а также въ ел нашѣренів доказать таковыя чувства безъ всякаго трактата, осли бы только случилось, что его всячество имѣлъ бы въ томъ нужду.

Затемъ я прямо спроснаъ его, слышалъ ли онъ въ последнее время о наизрени отозвать меня отсюда.

Онъ, кажется, очень удивился и увърилъ меня, что не слышалъ объ этомъ.

Я сказаль ему, что слухь этоть быль распущень посредствомы газеть и неми путями съ такимъ успъхомъ, что друзья мон писали мит о томъ изъ другихъ государствъ и что въ Лондонт лица, высылающія мит летніе запасы, едва ріжились исполнить это, опасаясь что я уже буду въ пути.

Я увтриль его, что такъ какъ меня о томъ не предупреждали, я и не втрю этить слухамъ, но что это подавало мит поводъ предполагать, что дъйствіями Россіи недовольны, хотя вы, милордъ, о томъ и неупоминали, а такъ какъ дъла въ Польщ, Австріи, Турпіи и Швеціи въ ходу и не имъется въ виду заключеніе союза, то в находять, что присутствіе посла при здъщнемъ дворт болте не нужно; что, что касается до меня, то со времени моего назначенія вст мои инструкціи стремились в вст мои усилія были прилагаемы къ тому, чтобы служить Россіи, что собственное мое отечество извлекло изъ этого лишь незначительную пользу, кромт косвенной

my own country had profited little by it farther than the collateral advantage arising to England from the successes of a Sovereign, whose interests the King has considered as his own: that I was at his Majesty's disposal, but that I should not have wished to continue in Russia for a less object than the expectation of being likely to sign an alliance, which was one reason why I had so categorically put two questions to him the night before, which he had answered to my satisfaction, and that in case of my having retired with my Sovereign's approbation either to attend my own private affairs or to be otherwise employed in his Majesty's service, it would have depended upon his Majesty to have replaced me here by an abler and I hoped a more successful negociator either in the same rank or in a similar to that of the Empress's minister in London.

He seemed a good deal struck with what was very natural because very true: assured me of the truth and certainty of what he had answered to my two questions, adding that the Empress looked upon the King's continuing his ambassador without insisting upon her sending one, whilst it was inconvenient, as one of the most perfect marks of his regard and friendship, that I was personally extremely agreeable to her, and that he would mention our conversation at Zarskoe Selo next day, wishing to see me again on Tuesday, and expressing the greatest cordiality.

выгоды, возникшей для Англів, вследствіе успеха монархини, къ интересамъ которой король относился какъ бы къ своимъ собственнымъ, что я нахожусь въ зависимости отъ воли его величества, но не желалъ бы оставаться въ Россіи, не имёя надежды подписать союзный договоръ, что и нобудило меня накануне вечеремъ такъ категорически предложить ему два вопроса, на которые онъ отвечалъ удовлетворительнымъ образомъ, и что если бы я съ согласія своего государя удалился для занятія своими частными делами или для исполненія какой либо должности на службе его величества, въ такомъ случае отъ воли его величества зависело бы заменить меня здесь более способнымъ и, надеюсь, более счастливымъ лицемъ, облеченнымъ подобнымъ же саномъ или равнымъ по сану съ министромъ Императрицы въ Лондонъ.

Какъ кажется, его чрезвычайно поразвло то, что весьма естественно, ибо вполнъ справедляво; онъ сталъ увърять меня въ истинъ и достовърности всего сказаннаго въ отвътъ на мои два вопроса, прибавивъ, что Императрица считаетъ однимъ изъ величайшихъ доказательствъ дружбы и уваженія короля то обстоятельство, что король сохраняетъ при здъщнемъ дворъ посла, не настанвая на назначеніи Императрицей посла до тъхъ поръ пока она не признаетъ того удобнымъ для себя, что я лично пользуюсь ея благоволеніемъ, и что онъ на слъдующій же день передастъ нашъ разговоръ въ Царскомъ Селъ, при чемъ онъ просилъ меня вернуться къ нему во вторникъ и относился ко инъ съ величайшей дружбой.

On Tuesday I found him preparing to go out on horseback with the Grand Duke; he told me he had reported both conversations to the Empress, that she had been pleased to approve of what he had confidentially said to me, and gave him leave to confirm it to me in her name.

I thanked him and endeavoured in the gentlest manner to insinuate to him as from myself that several circumstances in the conduct of Russia since my residence here might naturally create unpleasing sensations at a court where every thing had been constantly studied and executed which could possibly tend to the honour or welfare of this empire.

I instanced amongst others the offer and acceptance of the King's good offices for the pacification of Poland, and the manner in which that negociation had ended.

The various delays and unsuccessful issues of the different negociations for the alliance, and the footing upon which that at Constantinople is likely to be carried on, after all the pains the King has taken to carry those objects for Russia, which the Porte has now granted at the desire of others, who have declared themselves jealous of Russia if not enemies to her, and friends to the Porte, and who have destroyed the credit of Mr. Murray upon no other pretext than his being the ambassador of a Prince partial to Russia, and unfriendly to the Porte.

Во вторинкъ я засталъ его въ минуту, когда онъ собирался тхатъ верхомъ съ Великимъ Княземъ; онъ сказалъ мит, что сообщилъ Императрицъ оба нами разговора, что ей угодно было одобрить все конфиденціально высказанное имъ мит и она позволила ему подтвердить мит это отъ ея имени.

Я поблагодарнять его и постарался самымъ осторожнымъ образомъ наменнуть какъ будто бы отъ себя, что со времени моего пребыванія здёсь мнегія обстоятельства въ поведенія Россіи могли естественно возбудить неудовольствіе двора, при которомъ постоянно имелось въ виду и приводилось въ исполненіе все клонящееся къ чести и благосостоянію этой имперіи.

Между прочимъ я указалъ на предложение и принятие услугъ короля для умиротворения Польши и на то, чемъ окончились эти переговоры.

Вследъ затемъ я упомянулъ о различныхъ отсрочкахъ, о неудачныхъ результатахъ несколькихъ переговоровъ касательно союза и о техъ условіять, на основанів которыхъ, вероятно, поведутся переговоры въ Константинополе после всехъ услилій, употребленныхъ королемъ для того чтобы доставить Россів то, что ныне гарантировано Портой по желанію другихъ, заявившихъ себя завистниками, если не врагами Россів и друзьями Порты, и устранившихъ вліяніе г. Муррей единственно подъ темъ предлогомъ, что онъ посоль монарха пристрастнаго къ Россіи и недружелюбнаго къ Порть.

Upon these topics I immediately found my friend assumed the character of a minister of Russia, that he defended himself by the best reasons he could, and that our conversation was not likely to take the turn of fair and useful discussion.

Chosing to leave every thing possible open to the decision of his Majesty, I did not think proper to urge him too far, as in his situation he could not have gone great lengths in assenting, even although I had convinced his judgement, and told him it was not from a desire to find fault that I mentioned those things, but from my zeal, that for the good of both courts, he should not allow multiplicity of other business to prevent his giving them an impartial consideration; adding that it was of little moment how he and I agreed upon them in his closet, but of great consequence in what light they might appear in the King's cabinet.

I was the more inclined to this conduct, being from my heart convinced that he is a true friend to the alliance, is not to blame in many respects, where from his office he appears responsible and cannot always advance the measures he wishes, or prevent those he disapproves, from taking place.

Endorsed. By Hinde.

(Russia. Lord Cathcart. 1771, & 103.)

По поводу этихъ предметовъ я тотчасъ же замътилъ, что другъ мой вернулся къ оффиціальной роли русскаго министра, что онъ оправдывается всъми возможными доводами и что нашъ разговоръ уже не можетъ обратиться въ откровенную и полезную бесъду.

Желая предоставить какъ можно больше рѣшевію его величества, я не счель нужнымъ слишкомъ настанвать тѣмъ болѣе, что по своему положенію онъ не могь согласиться со многимъ, хотя бы даже я и убѣдилъ его, а сказалъ ему только, что упоминаю о сихъ обстоятельствахъ не съ цѣлью осуждать, а вслѣдствіе усердія, что для блага обоихъ дворовъ не слѣдуетъ, чтобы многочисленность прочихъ дѣлъ препятствовала ему обсудить эти вопросы безпристрастнымъ образомъ, прибавивъ, что все равно какъ бесѣдуемъ мы объ этихъ предметахъ у него въ домѣ, но весьма важно, въ какомъ свѣтѣ явятся они въ кабинетъ короля.

Я поступиль такимь образомь особенно потому, что въ душт я убтждень, что онъ истинный другь союза и его не следуеть осуждать во многихъ случаяхъ, гдт онъ кажется ответственнымъ, вследстве занимаемой имъ должности, между темъ какъ онъ не всегда можетъ провести желаемыя имъ мтры или не допустить того, что онъ не одобряетъ.

Надписано: черезъ Гинде.

#### No 94.

# Confidential Memorial (from Lord Cathcart).

St. Petersburg, June 17 (28), 1771.

(Extract.) She (the Empress of Russia) has a high opinion of the English, and great gratitude for the assistance she has received.

Count Orloff and all his family are true friends to our country, and to alliance with us.

Count Panin certainly wishes the alliance, and had presented a project which did not seem up to the Empress's ideas, and had it been raised to them, might probably not have gone down at London, which is a reason for wishing that any new project of ours may as far as possible be assimilated to the known thoughts of the Empress, (who seems to study the point herself and not to yield to her minister's way of thinking), and therefore a reason for my mentioning the above idea.

I make no doubt that warmth of temper entered into the reasons which occasioned the laying aside the project at this time.

## Копондопијальная записка (отъ лорда Каскартъ).

С. Петербургъ, 17-го (28) іюня 1771 г.

№ 94. (Извлеченіе.) Она (русская Императрица) нитетъ высокое митніе объ англичанахъ и весьма благодарна за полученную отъ нихъ помощь.

Графъ Орловъ и все его семейство суть истинные друзья нашей страны и союза съ нами.

Графъ Панинъ несомитно желаетъ союза и подавалъ проэктъ, который не оказался соотвътствующимъ мыслямъ Императрицы и если бы находился на одномъ уровнъ съ ними, то онъ по всей въроятности былъ бы принятъ въ Лондонъ, вслъдствіе чего желательно, чтобы всякій составленный нами новый проэктъ какъ можно болъе совпадалъ съ извъстными мыслями Императрицы (которая, какъ кажется, сама изучаетъ этотъ вопросъ и не склоняется къ образу мыслей своего министра), и это гоображеніе побудило меня передать вышеупомянутую идею.

Я не сомнѣваюсь въ томъ, что въ числѣ причинъ, заставившихъ отложить въ стоящую минуту проэктъ, имѣла мѣсто и вспыльчивость.

There can be no doubt of the influence of the King of Prussia at this court; it is visible, and they make no secret of it to me, or of the nature of their engagements, but assure me, that they are free agents, and that with respect to our alliance the King of Prussia is no enemy to it.

It is said his Prussian Majesty wishes and hopes to strengthen the northern system by the addition of Austria.

That will not be in this Empress Queen's time; the Prince Lobkowitz and the French chargé d'affaires are now inseparable.

I have in this paper and in the dispatch of this date stated every thing, and I hope without extenuation or aggravation, which may lead his Majesty and his ministers to an exact notion of the present state and disposition of this court, and throw as much light as possible upon the future.

I doubt not Monsieur Pouschkin will be ordered to be very inquisitive to find out whether my report has been conciliating or not, or whether from a desire of returning home, I may not have expressed myself so as to indispose my court to the measure of keeping an ambassador here in the present circumstances: the truth is that no man serves his King with more zeal, diligence and pleasure than I do here, as long as there is a public object, but without a public object I should not like, if it depended upon myself, to pass much more of my life, in the present state of my family, in

Вліяніе короля прусскаго при здѣшнемъ дворѣ не подлежить сомиѣнію; оно очевидно и его не скрывають отъ меня, равно какъ не скрывають и свойства ихъ обязательствъ, но увѣряютъ меня, что они поступають самостоятельно и что относительно нашего союза король прусскій не враждебенъ къ нему.

Говорять, что его прусское величество желаеть и надъется усилить съверную систему, присоединивъ къ ней Австрію.

Этого не случится при жизни настоящей императрицы-королевы; князь Лобковичь и французскій повітренный въ ділахъ въ настоящую минуту неразлучны.

Въ настоящей бумагъ и въ депешт отъ сего числа я изложилъ, и, какъ надъюсь, не ослабляя и не усиливая все, что можетъ дать его величеству и его министрамъ върное понятіе о настоящемъ состояніи и расположеніи здъшняго двора, бросивъ при этомъ какъ можно болье свъта на будущее.

Не сомить акось, что г. Пушкину будеть предписано тщательно разузнать, будеть ли мой докладъ составленъ въ духъ примиренія и соглашенія или нёть и, побуждаемый желаніемъ вернуться на родину, не выражаюсь ли я въ такомъ смыслъ, чтобы возстановить свой дворъ противъ мёры сохраненія здѣсь посла при настоящихъ обстоятельствахъ: въ дѣйствительности же никто не служитъ королю съ большимъ усердіемъ, стараніемъ и удовольствіемъ чѣмъ я до тѣхъ поръ пока я вижу передъ собой государственную цѣль, но при неимѣніи таковой я, насколько отъ меня зависить, не желалъ бы при настоящемъ положеніи моего семейства долго жить въ Рос-

Russia, nor should I see that public object in the present prospect, were the intention of concluding an alliance uncertain.

Endorsed. In Nº 42. Lord Cathcart's (to the Earl of Halifax, dated June 17 [28], 1771).

(Russia. Lord Cathcart, 1771. N 103.)

#### Nº 95.

#### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

Kaminoi Ostroff, July 12 (23), 1771.

(Nº 49. Extract.) I therefore can say little to the reports propagted of an intention in Russia, Austria and Prussia, to dismember Poland, and that the partition will dispose the two later powers to favour Russia in the terms of peace at Constantinople, where I perceive by Mr. Murray's letters those reports seem to have made impression. There are many reasons for thinking there is, as yet, no such combination; but, in the present state of affairs, were Austria and Prussia either to thwart, or heartily to assist Russia in her views at the Porte, and at the same time to agree upon making respective encroachments in Poland, either the apprehensions or the gratitude of Russia might render the conjuncture very favourable

## Отъ дорда Каскарть графу Суффолкъ.

Каменный Островъ, 12-го (23-го) іюля 1771 г.

№ 95. (№ 49. Извлеченіе.) Поэтому я могу сказать дишь немногое, касательно распространившихся слуховъ будто бы Россія, Австрія и Пруссія намтреваются разділять между собой Польшу, вслідствіе чего обіт посліднія державы будуть расположены помочь Россіи при назначеніи мирныхъ условій въ Константинополіт, гдіт, какъ я вижу взъ писемъ г. Муррей, слухи эти, повидимому, произвели сильное впечатлітніе. Есть много причинъ предполагать, что до сихъ поръ еще не сложилось подобной комбинацін; но при настоящемъ положеніи діль, все равно будуть ли Австрія и Пруссія противодіт вовать Россіи, или искренно поддерживать виды ея при Портіт, условливаясь въ тоже время касательно взаминыхъ посягательствъ въ Польшіт, опасенія также какъ и благодарность Россіи могуть предста-

сін, ибо я не вижу подобной государственной ціли въ настоящемъ положенія діль, такъ какъ намітреніе заключить союзъ не достовітрно.

Надинсано: Въ № 42 лорда Каскартъ (къ лорду Галифаксъ отъ 17-го (28-го) іюня 1771 г.).

for such intentions, which the territory belonging to Poland, now occupied by those powers under the groundless pretext of a plague, gives some colour to suspect. The acquisition of Danzig to the King of Prussia seems too important for that Monarch to be a circumstance of indifference to his neighbours, who, whatever present conveniency they may find in his friendship cannot divest themselves of that jealousy, for which the uncertainty of his political character gives so much foundation.

(Russia, Lord Cathcart, 1771, Nº 103.)

### № 96.

### Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

Kaminoi Ostroff, August 2 (13), 1771.

(Nº 53. Extract.) I must farther acquaint your Lordship, that Count Panin, in the end is like(ly) to be no loser by the consequence of the Grand Duke's disposition, notwithstanding the present inconsistences: my reasons are as follows. The low people, mentioned in my last despatch, had no less in view than to dethrone the Empress, as having held the crown only for her son, and to set the Grand Duke in her place, and this they intended to

#### Отъ лорда Каскартъ графу Суффолкъ.

Каменный Островъ, 2-го (18-го) августа 1771 г.

№ 96. (№ 53. Извлеченіе.) Даліве я должень сообщить вамъ, милордъ, что въ результатів графъ Панинъ по всей візроятности ничего не потеряеть вслідствіе положенія Великаго Княза, несмотря на то, что теперь это кажется несообразнымъ. Причины къ тому суть слідующія: низкіе люди, о которыхъ я упоминаль въ своей послідней депемів, иміли въ виду не меніве какъ свергнуть Императрицу съ престола подъ тівнъ предлогомъ, что ей была вручена корона лишь на время малоліт-

вить весьма удобный случай для намереній, которыя можно подозревать на основаніи того обстоятельства, что польская территорія въ настоящую минуту заната этими державами подъ пустымъ предлогомъ чумы. Пріобретеніе Данцига королемъ прусскимъ слишкомъ важно въ глазахъ этого монарха для того чтобы составить обстоятельство незначительное для его соседей, которые, несмотря на настоящія выгоды, могущія возникнуть для нихъ изъ дружбы съ нимъ, не могуть освободиться отъ той зависти, которой подаеть столь много основаній неопредёленность его политическихъ убежденій.

have executed on St. Peter's day. As soon as it was known the Grand Duke was ill, and thought to be in danger, the common people took the alarm, suspected he was poisoned; and, it is said, accused very high persons. At that moment the Empress felt, besides the emotions of a mother, the danger of the consequences with which the death of the heir apparent would have been attended. The people would have been furious. Finding his distemper continue, and no danger apprehended, it was given out he was a state prisoner, and many officers and under-officers of the guards were heard to complain, that they daily expected to be called out, and if so, could not determine themselves whom they ought to obey. These circumstances, which indicate the public disposition, seem to promise both security and additional consideration to the Grand Duke, and consequently additional weight to Count Panin now dearer to him than ever. Meanwhile M. Panin being first minister to the Empress, there is no danger of his encouraging any ideas to her disadvantage: but from these seeds sometime or other much mischief may grow, unless a great Princess were at a proper moment to take a step, which perhaps she has magnanimity enough to be capable of, but which a family now very powerful by the high favour they have so long enjoyed, will probably ever oppose.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. № 103.)

ства сына и возвести на престолъ Великаго Князя, что они и намъревались исполнить въ день св. Петра. Какъ только узнали, что Великій Киязь боленъ и какъ полагають въ опасности, народъ испугался, сталь подозравать, что ого отравили, приченъ, какъ говорятъ, обвинялись весьма высокопоставленныя лица. Въ эту минуту Императрица кромъ материнскихъ заботъ сознала всю опасность послъдствій, съ которыми была бы сопряжена смерть законнаго наследника. Народъ быль бы приведенъ въ бъщенство. Когда оказалось, что бользнь продолжается, но опасность миновала, стали говорить, что онъ государственный планникъ и слышно было какъ многіе гвардейскіе офицеры и унтеръ-офицеры жаловались на то, что ежедневно ожидають быть вызванными и въ такомъ случат не знають на что решиться и кому повиноваться. Обстоятельства эти, указывающія на общественное настроеніе, повидимому, объщають безопасность и усиленіе привязанности къ Великому Князю, и слъдовательно усиленіе вліянія графа Панина, который для него теперь сталь еще дороже. Между тъмъ, пока г. Панинъ первый министръ Императрицы, недьзя опасаться чтобы онъ стаяъ поддерживать какія бы то ни было идеи, клонящіяся къ ея вреду; но изъ этихъ стиянъ могутъ рано или поздно развиться большія бъдствія, если только великая монархиня не рёшится своевременно на мёру, къ которой она по великодушію своему была бы способна, напротивь чего по всей втроятности возстанеть семейство весьма могущественное вы настоящую менуту, вследствіе высокой милости, оказанной имъ въ продолжение столь долгаго времени.

#### Nº 97.

#### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

Kaminoi Ostroff, August 12 (23), 1771.

(M 54. Extract.) I will not answer, that our oppositions and internal divisions are not made a handle against our firmness and activity, and our frequent change of secretaries of state against the regularity of our plan for foreign affairs, and their execution. I can trace surmises, though I know not how they affect the Empress or her ministers, as if, from those causes and from our fear of a war with France, our conduct was frequently more prejudicial to ourselves, than of advantage to our friends; that in Sweden we laid out money, in support of an object; that by stopping short we lost both our money and the object; that in Turkey by our friendship for Russia, by trusting to our supposed national weight at Constantinople, by neglecting connections, and not attending to intrigues, we had lost the Porte: and that, from complaisance to France, (if I do not mistake, from some engagement to France), we have refused several things, which might be of great [advantage] to Russia, and not inconsistent with neutrality; that these surmises come from England is certain; whether in the direct and natural channel, or through the medium of the King of Prussia, your

### Отъ лорда Каскартъ графу Суффолкъ.

Каменный Островъ, 12-го (28-го) августа 1771 г.

№ 97. (№ 54. Извлеченіе.) Не ручаюсь въ томъ, чтобы на наши оппозиціонныя партів и домашнія несогласія не ссылались какъ на опроверженіе нашей твердости и дъятельности, а на наши частыя перемъны государственныхъ секретарей какъ на доказательство недостатка правильности нашего плана касательно иностранныхъ дълъ и ихъ выполненія. Могу только передать предположеніе, хотя не знаю какъ относятся къ нимъ Императрица и ея министры; говорятъ, будто бы на основанія этихъ причинъ и изъ опасенія войны съ Франціей нашъ образъ дъйствій часто приносить больше вреда намъ самимъ чъмъ пользы нашимъ друзьямъ; что въ Швеціи мы выдавали деньги, преследуя известную цель, что, прекративь эту выдачу, мы потеряли и деньги и цъль ихъ, что въ Турціи ны своей дружбой иъ Россіи, а также разсчитывая на наше національное вліяніе въ Константинополь, пренебрегая связями н не обращая вниманія на интриги, потерали Порту и что изъ угожденія къ Франціи (если не ошибаюсь всятдствіе какого то обязательства относительно Франціи) мы отказались отъ итсколькихъ условій, которыя могли быть весьма выгодны для Россін, не будучи при этомъ несовитестны съ нейтралитетомъ; достовтрно, что вст эти слухи сообщены изъ Англіи, но передаются ли они прямымъ и обыкновеннымъ пуLordship, will possibly be better able to judge. I think in the latter case I should not have been so likely to have heard of them. The Empress's expression, in her private conversation, of wanting nothing of England but to talk firmly, seemed as if she was not without an opinion of this sort: but upon the whole, I have the pleasure to tell your Lordship, that I still entertain the idea of her having the highest respect and strongest predilection for the nation, a rooted detestation of France, and a diffidence and dislike towards Austria not likely to be got the better of, in the time of the Empress Queen.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Ne 103.)

#### **Nº** 98.

#### Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

Kaminoi Ostroff, August 30 (September 10), 1771.

(M. 59. Extract.) The Empress and her ministers have always been, and still are, with respect to English politics, in the opposition. We owe it, and many other misfortunes, to the animosity of some great men amongst ourselves, who are out of employment, and to the efforts, their dependants use to vilify the measures of the present administration, and to set up opposite systems, which they declare to be theirs, and assure to be followed,

# Оть дорда Каскарть графу Суффолкъ.

Каменный Островъ, 30-го августа (10-го сентября) 1771 г.

№ 98. (№ 59. Извлеченіе.) Императрица и ен министры относительно англійской политики всегда были и въ настоящую минуту остаются въ оппозиціи. Мы обязаны этимъ и многими другими неудачами враждѣ нѣкоторыхъ знатныхъ лицъ, принадлежащихъ къ нашей собственной средѣ, но не занимающихъ никакихъ должностей, и усиліямъ ихъ подчиненныхъ искажать дѣйствія настоящей администраціи, указывая на противоположныя системы, которыя они выдають за свои собственныя и увѣряють, что имъ бы стали слѣдовать, если бы только власть была въ ихъ рукахъ.

темъ или черезъ посредство короля прусскаго, это вамъ, милордъ, быть можетъ удастся лучше рѣшить. Думаю, что въ послъднемъ случат я бы не узналъ о томъ такъ скоро. Слова, сказанныя Императрицей въ частномъ разговорт, что она желаетъ только «чтобы Англія твердо выражалась», повидимому указываютъ на подобное съ ея стороны митніе; впрочемъ, я тѣмъ не менъе имъю удовольствіе сообщить вамъ, милордъ, что я по прежнему нахожу, что она питаетъ высокое уваженіе и сильное предпочтеніе къ нашей націи, укоренившееся отвращеніе къ Франціи, а къ Австріи нелюбовь, которую она едва ли преодолъетъ при жизни императрицы-королевы.

were they in power. Such companions the late ambassador frequented in England, and such correspondence he is said still to hold. The picture he made of men and things, both from London and since his return, and the opinions, I am told he professes, on all occasions, show the school, in which he has been trained, and that the pains taken with him have not been lost. What is the conduct of his successor, I do not so certainly know, but should suspect he corresponds with the sentiments of his court, and does not neglect those, who profess themselves friends, and advocate for northern alliances, and that of Russia in particular, and know they are considered as such here. The Earl of Chatham's ideas upon that head are well known, and the King of Prussia looks upon him as the only man in England fit to be minister; but I must do his Lordship the justice to say, that, as far as I am informed, he has used no practices with foreign ministers, and holds no correspondence, directly or indirectly. The Empress has no reserve, when she has any faults to find with France, but is much upon her guard, not to express, except in great privacy, any dislike to what goes on in England. I do, however, know for certain, that she has been heard to say, she honours and loves the nation, she pities the King, and has a low, not to say a worse opinion of his ministers, whose apprehensions of France she does not attribute to pusillanimity alone, but to an

Такого рода пріятелей нитлъ въ Англін последній посоль и въ такомъ смысле продолжаеть онъ и теперь поддерживать съ ними сношенія. Описаніе людей и обстоятельствъ, сабланное имъ какъ изъ Лондона такъ и со времени своего возвращенія и митнія, какъ слышно высказываемыя имъ при всякомъ случать, указывають на школу, въ которой онъ быль воспитанъ и на то, что труды лицъ, воспитавшихъ его, не пропали даромъ. Я конечно, не знаю каковъ будеть образъ дъйствій его преемника, но предполагаю, что онъ сочувствуетъ мнаніямъ своего двора и не пренебрегаеть темя, кто называеть себя сторонниками северных союзовь, стараются о нихь, въ особенности же о соювъ съ Россіей и знають, что здъсь на нихъ смотрять съ этой точки зртнія. Иден графа Чатана по этому вопросу хорошо изв'єстны, и король прусскій считаеть его единственнымъ во всей Англіи челов'єкомъ, способнымъ быть министромъ; но я долженъ отдать справедливость его превосходительству, сказавъ, что, насколько мит известно, онъ не прибъгаль ни къ какимъ проискамъ относительно иностранныхъ министровъ и не состоить съ ними ни въ прямыхъ, ни въ косвенныхъ сношеніяхъ. Императрица нимало не стесняется, осуждая Францію, но весьма осторожна насчеть того чтобы не высказать, иначе какъ въ самомъ интимномъ кругу, неодобрение того что происходить въ Англин. Тамъ не менте мнт достовърно извъстно, что ей случилось сказать, что она уважаеть и любить націю, сожальеть о король и имъеть низкое чтобы не сказать худшее мивніе о его министрахъ, опасенія которыхъ относительно Франціи она приписываеть не одной только influence supposed to have taken its rise in the Duke of Bedford's embassy, and to subsist in those who were connected with his Grace, and come under the description of his friends. It is needless to say that she would hear with pleasure that His Majesty's councils were directed by those from whence these opinions, or part of them are derived. At the same time it is just to add, that I am firmly persuaded no one with her knowledge, and by her authority and approbation, will ever join in any cabal to distress His Majesty's government, in order to favour a change of ministers. There is a Prince who rejoices in thinking us wrong-headed, and triumphs in defamation. The Empress is a true friend, looks upon every misfortune of ours as her own, and where she is wrought upon to blame us, laments it in secret. I cannot give a stronger proof of my zeal, than by furnishing your Lordship so full with information, not less important for His Majesty's ministers to be possessed of, than painful for me to transmit.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. X 103.)

#### № 99.

## The Earl of Suffolk to H. E. Lord Cathcart.

St. James's, October 25, 1771.

(X 25. Extract.) The accounts received in Holland are positive that

# Оть графа Суффолкъ его превосходительству дорду Каскартъ.

С. Джемсъ, 25-го октября 1771 г.

№ 99. (№ 25. Извлеченіе.) Въ Голландін получены положительныя извъстія

трусости, но вліянію, возникшему, какъ полагають, во время посланичества герцога Бедфорда и сохранившемуся между лицами, состоящими съ нимъ въ сношеніяхъ и называвшихся его друзьями. Само собою разумѣется, что ей было бы пріятно узнать, что совѣты его величества внушаются тѣми, отъ кого исходять эти миѣнія или часть ихъ. Въ то же время справедливость требуетъ прибавить, что я твердо убѣжденъ, что съ ея вѣдома или по ея волѣ и одобренію никто не присоединится къ какой бы то ни было партія, безпоковщей правительство его величества въ видахъ перемѣны министровъ. Есть принцъ считающій насъ глупыми и находящій торжество для себя во всякой клеветѣ на насъ. Императряца же, нашъ истинный другь, относится ко всякому нашему бѣдствію какъ къ своему собственному и тамъ, гдѣ поневолѣ осуждаетъ насъ, въ душѣ о томъ сожалѣетъ. Не могу дать вамъ сильнѣйшаго доказательства моего усердія какъ снабдивъ васъ, милордъ, такими подробными свѣдѣніями, получить которыя для министровъ его величества столь же важно какъ тяжело для меня ихъ передавать.

the disorder which rages at Moscow is the plague. Your Excellency will do well to be very particular in your enquiries concerning the nature and progress of that disorder.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. № 103.)

#### **N** 100.

## Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 20 (October 1), 1771.

(Nº 63. Extract.) \*I am extremely sorry to acquaint your Lordship that the distemper at Moscow, though it still has been confined to the lowest class of inhabitants whose way of life frequently produces infections, and malignant fevers, appears by the last accounts, even by letters of a private correspondent of mine who has from the beginning seen many of the sick and dead, and never before was convinced of it, is an acknowledged and confirmed plague.

As the communication of that unhappy city is cut off from all that surrounds it, it is to be hoped the infection will not spread, especially as we may very soon expect that the frost, the great enemy to the progress of that distemper, will set in.

Your Lordship may be assured that from every consideration I have

\* Extract sent to the council office. (Извлечение, сообщенное изъ Канцелярия Совъта.)

# Оть дерда Каскартъ графу Суффолкъ.

С. Петербургъ, 20-го сентября (1-го октября) 1771 г.

№ 100. (№ 63. Извлеченіе.) Мит весьма жаль сообщить вамъ, милордъ, что кота бользнь, появившаяся въ Москвъ, до сихъ поръ ограничивалась низшими классами жителей, образъ жизни которыхъ часто производитъ заразительныя бользни и зло-качественныя лихорадки, однако, судя по послъднимъ извъстіямъ и даже по письмамъ одного изъ монхъ частныхъ корреспондентовъ, съ самаго начача видъвшаго многихъ больныхъ и умершихъ, но все еще сомитвавшагося въ томъ, бользнь эта въ настоящую минуту положительно признама чумой.

Такъ какъ сообщеніе между этимъ несчастнымъ городомъ и всёмъ окружающимъ прервано, есть надежда, что зараза не распространится, тёмъ болёе что мы скоро можемъ ожидать наступленія мороза, сильнаго врага этой болёзни.

Вы можете быть увтрены, милордь, что я быль весьма внимателень къ состоя-

о томъ, что бользнь, свиръпствующая въ Москвъ, есть чума. Ваше превосходительство хороню сдълаете, наведя особенно тщательныя справки, касательно свойства и развития этой бользни.

been very attentive to the state and growth of this disorder, and particularly that I might give your Lordship such intelligence as might be useful were the question of a quarantine to be agitated in England.

I am really my Lord, of opinion that as yet there is no appearance of a necessity for that measure.

The goods which are embarked in the lower ports of Russia come from the Ukraine by Smolensk and have no communication with Moscow.

The hemp etc., which is here, and goes from Cronstadt, has been here these three months, is unpacked assorted and repacked before its being shipped; there is no illness amongst the packers or others here or at Cronstadt, and all communication of goods from Moscow has been stopped since the breaking out of the distemper, so that his Majesty's consul general continues, and will continue unless circumstances alter, to grant bills of health, to the remaining ships.

It is fortunate that Moscow is not a necessary passage either for the army or for hemp or iron: its own manufactures are chiefly silks and linens.

This morning Count Orloff told me he was convinced the greatest misfortune at Moscow was the panic which had seized the highest as well as

нію в развитію этой бользии особенно въ тьхъ видахъ, чтобы имъть возможность сообщить вамъ, милордъ, свъдъція могущія быть полезными для васъ въ случат, если въ Англіи возвикиеть вопросъ о карантинъ.

Увъряю васъ, милордъ, что по моему мивнію до сихъ поръ еще нътъ ни малъйшей надобности въ этой мъръ.

Товары, отправляемые изъ южныхъ частей Россіи, идуть изъ Украины черезъ Смоленскъ и не имъютъ никакихъ сноменій съ Москвой.

Пенька и пр. находящаяся здѣсь и отправляемая изъ Кронштадта привезены сюда уже три мѣсяца тому назадъ, здѣсь ихъ разбирали, сортировали и снова упаковывали прежде чѣмъ нагружать на суда, какъ между рабочими, нагружавшими суда, такъ и вообще ни здѣсь ни въ Кронштадтѣ болѣзни не было, и всякій подвозъ товаровъ изъ Москвы былъ прекращенъ тотчасъ по появленіи болѣзни, вслѣдствіе чего генеральный консулъ его величества продолжаетъ и въ случаѣ, если обстоятельства не измѣнятся, будетъ продолжать выдавать остающимся кораблямъ свидѣтельства въ здоровьи.

Къ счастію Москва не составляеть необходимаго пути ни для армів ня для пеньки и желіза; собственныя же ея мануфактуры суть по преимуществу нелковыя и полотняныя.

Сегодня утромъ графъ Орловъ говорилъ мит, что по его убъждению главившие несчастие въ Москвъ состоитъ въ паническомъ страхъ, охватившемъ какъ высшие

the lowest, and the bad order, and want of regulations arising from that cause, and that he intended to set out to morrow morning to endeavour to be of what use he could.

I told his Excellency I wished he had been there a great while ago, and that he was now upon his return, but begged he would not go there, without expecting to find the plague as well as bad regulations, for I could assure him that it certainly existed.

He said plague or no plague he would go to morrow morning: that he had long languished for an opportunity to do some signal service to the Empress and his country, that such an opportunity seldom fell to the share of private men, and never without risk, that he hoped he had found one, and that no danger should deter him from endeavouring to avail himself of it.

I replied that the idea and the manner in which he seemed prepared to execute it did not surprise me, and would confirm others who did not know him in the opinion I had endeavoured to propogate of his zeal for his Sovereign, of his love for his country, and of his free and honest heart, that there was certainly no better cure for a panic than the sight of a man without fear, that I believed courage was the best preservative in every danger, that of infection not excepted, and that I hoped the public

такъ и низшіе классы жителей, а также въ происходящемъ оттого безпорядкъ и недостаткъ правильныхъ распоряженій, почему онъ и намъревается отправиться туда завтра утромъ и попытаться принести тамъ возможную пользу.

Я отвъчаль его превосходительству, что желаль бы чтобы это путешествіе было совершено имъ давно и чтобы въ настоящую минуту онъ находился уже на обратномъ пути и просиль его не тадить туда, иначе какъ разсчитывая и на чуму столько же какъ на недостатокъ правильныхъ распоряженій, ибо несомитино, что бользнь существуетъ.

Онъ сказалъ, что все равно есть ли чума, или ея нѣтъ, во всякомъ случаѣ онъ выѣдетъ на слѣдующее утро; что онъ давно уже и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ случая оказать существенную услугу Императрицѣ и отечеству, что случай эти рѣдко выпадаютъ на долю частныхъ лицъ и никогда не обходятся безъ риска, что онъ надѣется, что въ настоящую минуту онъ отъискалъ подобный случай и что никакаи опасность не заставитъ его отъ него отказаться.

Я отвъчалъ, что эта мысль и предполагаемое имъ ея выполнение меня не удивляють и утвердять другихъ не знающихъ его лицъ въ томъ поняти, которое я старался распространить о его усердия къ Государынъ, о любви его къ отечеству и объ его благородномъ и честномъ сердцъ, что лучшее лекарство отъ паническаго страха есть видъ человъка безстрашнаго, что по моему миънію храбрость есть върнъйшее предохранительное средство противъ всякой опасности, не исключая и

would reap all the benefit, and himself all the glory, so heroic an attempt deserved.

He thanked me in expressions of great modesty, and simplicity, and took a very affectionate leave.

I am persuaded your Lordship will not regret my having related this anecdote, of a good friend to England as well as his own country, at so much length.

(Russia, Lord Cathcart, 1771, & 103.)

#### **№** 101.

## Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 23 (October 4), 1771.

(Nº 64. Extract.) Her Imperial Majesty was well enough to appear yesterday at court as usual, it being the anniversary of her accession to the throne.

She is said to be infinitely hurt by the misfortunes of her subjects at Moscow, and the dastardly behaviour of the nobility, and people in power, who have left the city, and abandoned it to every sort of calamity. To these circumstances, the danger to which Count Orloff exposes himself, is

# Отъ дорда Каскарть графу Суффолкъ.

С. Петербургъ, 23-го сентября (4-го октября) 1771 г.

№ 101. (№ 64. Извлеченіе.) Ея Императорское Величество чувствовала себя на столько хорошо, что вчера при дворѣ былъ выходъ по случаю дня восшествія ея на престолъ.

Говорять, что она чрезвычайно разстроена бъдствіями своихъ подданныхъ въ Москвъ и низкимъ поступкомъ дворянства и знатныхъ лицъ, которыя уъхали изъ города, предоставивъ его въ жертву всякаго рода несчастій. Полагають, что къ этимъ непріятностямъ не мало прибавляють еще и опасенія, которымъ подвергается графъ

заразы, и что я надёюсь, что общество извлечеть всю пользу, а самъ онъ всю славу, заслуженную столь геройской попыткой.

Онъ поблагодарилъ меня съ величайшей скроиностью и простотой и затъмъ простился со мной самымъ дружественнымъ образомъ.

Я убъжденъ, что вы, милордъ, не посътуете на меня за то, что я разсказалътакъ подробно случай, относящійся до столь преданнаго друга Англіи и собственнаго своего отечества.

thought to make no small addition. \*By the accounts of yesterday there seems to be little alteration in the mortality; which by the preceeding accounts, was computed at five hundred a day, but the weather was grown colder, from whence a favourable change was expected.\*

Count Orloff set out on Wednesday night.

(Russia, Lord Cathcart. 1771, Nº 103.)

#### **№** 102.

### Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 27 (October 8), 1771.

(Nº 65. Extract.) The accounts received, on Sunday, from Moscow are very melancholy; the people, being deserted by the governors, and driven to a sort of despair, by the growing dangers, and by the odd absurdities of their policy, found no remedy, but in the superstitions belief that miracles were to be wrought sometimes by one, sometimes by another image or picture. The archbishop, a man of family and of spirit, seeing the danger of numbers of infected people taking the sacrament with others, and all with the same spoon, agreeable to the Greek rite, made some regulations, which gave offence, and finally having ordered a favourite wonderworking picture to be taken down, and the collection box to be sealed up

\* Extract sent to the council office.

Орловъ. По извъстіямъ, полученнымъ вчера, повидимому, нътъ большой перемъны въ смертности, доходившей по прежнимъ извъстіямъ до пяти сотъ человъкъ въ день, котя вслъдствіе холодной погоды ожидали благопріятной перемъны.

Графъ Орловъ вытхалъ въ среду вечеромъ.

# Оть лорда Каскарть графу Суффолкъ.

С.-Петербургъ, 27-го сентября (8-го октября) 1771 г.

№ 102. (№ 65. Извлеченіе.) Извѣстія, полученныя въ воскресенье изъ Москвы, весьма грустнаго свойства; народъ, покинутый властями и доведенный до отчаянія, усиливающейся опасностью и безсиысленными распоряженіями полиців, не нашель другаго средства кромѣ суевѣрнаго понятія, что чудеса совершаются то тѣмъ, то другимъ образомъ или изображеніемъ. Архіепископъ человѣкъ благовоспитанный и умный, видя опасность, происходящую отъ того, что цѣлыя толпы уже зараженваго народа принимаютъ причастіе вмѣстѣ съ другими и согласно обычаю греческой церкви при этомъ употребляется одна и таже ложка для всѣхъ, сдѣлалъ нѣкоторыя распоряженія, возбудившія неудовольствіе, а когда онъ вслѣдъ затѣмъ приказаль убрать любимый чудотворный образъ и запечатать кружку, во изоѣжаніе постояннаго

and removed, in order to prevent the constant concourse of persons, who came thither to be cured of the plague, as well as to pray against infection, a dispute happened between his officers and a gentry. The people took the alarm, cried out the Archbishop was robbing the church, and guilty of sacriledge. They rang their great bells, assembled in great numbers. marched to the criminal, stormed the archbishop's palace, destroyed all that was in it, except the contents of his cellars, which they drank, but did not find him, as he had sped to a monastery at eight versts distance. The bells tolled all night, and many excesses were committed; in the morning, they marched to the monastery, where they found the Archbishop celebrating a mass, they waited untill it was over, and even until he had consecrated a priest; after which, they tore him from the sanctuary, and put him cruelly to death by blows given at considerable intervals. They then destroyed all the pest-houses of the police, turned out the patients. swore destruction to all physicians, surgeons, etc.: and buried the dead in the Greek churches. A body of troops was marched against them. They stoned the commanding officer; they were then fired upon, and dispersed after some hundreds were killed. The ringleaders are taken up, but the city was not quieted, for many bands of a hundred people together were still patroling the streets.

This must have happened about the 16th and yesterday's letters by

Это должно было случиться около 16-го, а вчерашнія письма полученныя по

стеченія народа, приходившаго исціаляться отъ чумы и молиться о сохраненія отъ заразы, то мера эта вызвала столкновеніе между его подчиненными и народомъ. Въ народъ произошло волненіе, стали кричать, что интрополить грабить церковь и святотатствуеть; ударили въ набать, народъ сбіжался и огромныя толны направилясь къ митрополиту, папаля на его дворецъ, уничтожили все, что нашли въ немъ, кромъ погребовъ, откуда вышили все вино, но самого его не нашли, такъ какъ онъ спасся въ монастырь, въ восьми верстахъ разстоянія. Колокола звонили всю ночь и было совершено много злодъйствъ; поутру народъ направился къ монастырю, гдъ въ это время архіерей служня объдню. Дождавшись окончанія объдни и даже посвященія священника, злодін увлекли архіерея изъ алтаря и жестокимъ образомъ убили его, нанося ему удары изръдка. Затъмъ они бросились на полицейскія больницы для зачумленныхъ, вывели оттуда больныхъ, поклялись умертвить встхъ докторовъ, фельдшеровъ и пр. и стали хоронить мертвыхъ въ греческихъ церквахъ. Противъ нихъ былъ двинутъ отрядъ войска; они побили камиями офицера, начальствовавшаго надъ этимъ войскомъ. Тогда по нимъ былъ открытъ огонь и они разстаниеь, после того какъ изъ нихъ было убито несколько сотъ человекъ. Главнъйшіе зачинщики взяты, но городъ еще не успокоился, и многія толпы, числомъ до ста человъкъ, продолжали ходить по улицамъ.

the post are of the date of those received on Sunday by express. It is thought that Count Orloff would arrive on Sunday last. The Empress has declared by an ukase that nothing but the necessity the business of the war creates prevented her from going, herself, to Moscow, and that she has sent the person, in whom she has the greatest confidence with unlimited powers, to act for her, and to comfort and assist her subjects in the present unhappy circumstances. She is much affected with these calamities, and cannot, though she endeavours, conceal it.

\* It is computed, that in Moscow, and the villages adjacent, nine hundred people a day have died of late, and twenty thousand of the spotted fever. The single symptom which is at all favourable is, that the distemper still continues to affect only the lowest class of people, which looks as if the air were not yet infected, and that those who live better, and keep themselves clean are not in danger.\*

(Russia. Lord Cathcart. 1771, & 103.)

## № 103.

#### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, October 11 (22), 1771.

(M. 67. Extract.) \*The same good accounts continue to arrive from Extract sent to the council office.

Исчислено, что въ Москвъ и въ окружающихъ ее деревняхъ въ послъднее время умирало до девяти сотъ человъкъ въ день и двадцать тысячъ отъ горячки съ пятнами. Единственный благопріятный признакъ состоитъ въ томъ, что болъзнь продолжаетъ поражать лишь низшій классъ населенія, что повидимому доказываетъ, что воздухъ еще не зараженъ и что тъ, которые ведутъ болъе удобный и чистый образъжизни не подвержены опасности.

# Отъ лорда Каскартъ графу Суффолкъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) октября 1771 г.

№ 103. (№ 67. Извлеченіе.) Отъ графа Орлова получаются все тъже хорошія

почть, писаны одновременно съ тъм, которыя получены съ нарочнымъ въ воскресенье. Полагаютъ, что графъ Орловъ долженъ былъ прівхать въ прошлое воскресенье. Императрица обнародовала указомъ, что лишь двла, возбужденныя войной, препятствують ей самой вхать въ Москву и что она послала туда лице, къ которому питаетъ наибольшее довъріе, предоставивъ ему неограниченную власть дъйствовать отъ ея имени для оказанія помощи и облегченія ея подданныхъ, посреди настоящихъ несчастныхъ обстоятельствъ. Она чрезвычайно поражена этими бъдствіями и, не смотря на свое желаніе, не можетъ этого скрыть.

Count Orloff of the decrease of the mortality at Moscow, though it has certainly spread to many neighbouring villages from a belief in the people that it was not contagious, and from want of proper precautions in the beginning to regulate the communication of circumjacent places with the infected city.

I have the honour to send your Lordship the inclosed copy of the first ukase published by Count Orloff, and from the nature of the distemper, am hopeful that the regulations he daily makes will greatly conduce to suppress it.

- \*It is certain that those families which inclose themselves and avoid contact do not suffer at all, and that many in which accidents have happened by some persons receiving clandestinely clothes or other infected things from without, have by proper precautions prevented it from spreading within their walls.
- \* Notwithstanding the above, I am apprehensive the plague will not only depopulate Moscow, but several of the more fertile and flourishing provinces of Russia, before it can be suppressed.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Ne 103.)

\* Sent to the council office.

извъстія объ уменьшенів смертности въ Москвъ, хотя несомивино, что она распространилась на многія взъ окружающихъ деревень, вслъдствіе того что, по понятім народа, бользнь не прилипчива, а также и по недостатку первоначальныхъ мъръ предосторожности для прекращенія сношеній окружающей мъстности съ зараженнымъ городомъ.

Честь имбю переслать вамъ, милордъ, прилагаемую копію съ перваго указа, обнародованнаго графомъ Орловымъ, и, судя по свойству болбани, надъюсь, что ежедневно принимаемыя имъ мбры существеннымъ образомъ способствують уничтоженію ея.

Достовърно извъстно, что тъ семейства, которыя запираются въ домахъ и избъгаютъ всякихъ сношеній съ окружающими, вовсе не страдаютъ и что многія семейства гдѣ случались несчастія по той причинѣ что кто либо изъ членовъ дома тайно получалъ извиъ одежду или иные зараженные предметы, соблюдая должную осторожность, успъвали предупредить дальнъйшее развитіе бользни въ стънахъ изъ домовъ.

Несмотря на вышесказанное я опасаюсь, что, прежде чтмъ удастся остановить чуму, она опустошить не только Москву, но многія изъ самыхъ плодородныхъ и цизтущихъ губерній Россіи.

#### **No** 104.

# (The Earl of Suffolk?) to His Excellency Lord Catheart.

St. James, November 29, 1771.

(Nº 29.) His Majesty has determined to make some changes in the characters of his ministers abroad, as occasions may offer; and the present situation of affairs in Russia seems to require an alteration there; if the alliance were near in prospect, his Majesty would have rewarded your zeal in the negociation, by leaving to your Excellency the honour of concluding it; but the many delays which have attended its progress, forbid any sanguine hopes of its speedy conclusion; at present a further progress cannot be expected, while the attention of the court of Petersburg is engaged on such interesting objects, as the war with Turkey, the troubles of Poland. the distress of the inhabitants of Moscow, and the danger and the apprehensions of the rest of their people; nor will they chose to settle the terms of their great system of peace, untill the issue of these important affairs is clear, and their own situation ascertained. His Majesty would be much concerned to suppose that the object of your mission was at an end; but he must see that it is suspended; that at least during that suspension it is not necessary that the embassy should continue.

# Оть графа Суффолкъ его превосходительству дорду Каскартъ.

С. Джемсъ, 29-го ноября 1771 г.

№ 104. (№ 29.) Его величество решился сделать некоторыя соответствующія обстоятельствамъ намененія въ среде своихъ министровь за границей, а настоящее положение дълъ въ Россин повидимему требуетъ тамъ подобнаго рода перемъны; въ случать если бы союзъ предвидълся въ близкомъ будущемъ, его величество вознаградиль бы ваше усердіе въ переговорахь, предоставивь вашему превосходительству честь заключить этотъ союзъ; но многократныя отсрочки, сопровождавшія ходъ этого дъла, отнимають всякую надежду на скорое его заключеніе; въ настоящую минуту нельзя ожидать дальнейшаго успеха до техъ поръ, пока вишманіе петербургскаго двора занято столь интересными предметами, какъ война съ Турціей, волненія въ Польше, бедствія московских жителей, опасность и страхь остальной части народонаселенія: кром'є того они не захотять назначить условій своей великой мирной системы, пока не будеть ясень результать этих важных дёль, черезь что опредвантся собственное изъ положение. Его величеству было бы весьма грустно думать, что цель возложенняго на васъ порученія утрачена, но онъ должень видеть, что дъдо это прервано и что по крайней мъръ на время этого перерыва нътъ необходимости въ продолженіи вашого посольства.

The court of Petersburg have already shown that this is their opinion, by delaying to send an ambassador hither. For though his Majesty's honour was satisfied by their assurance that they intended to nominate a successor to Count Czernicheff, yet their ommission to do it, is a proof that they consider the residence of ambassadors at the two courts, in the present moment, as needless, for no circumstance requires it at the one, which is not equally applicable to the other; but I shall be much misunderstood and misrepresented if your recall is attributed to any punctilio on that account, I only mean to mark their indifference to the embassy.

No consideration however would induce his Majesty to determine the embassy, if he imagined that he should thereby weaken the connection, or delay the alliance with Russia. But none of the projects which have been suggested are now in agitation; the last was retracted by the Empress herself so long ago as in June; and, from that time, the negotiation has absolutely ceased. His Majesty would not then recall your Excellency, lest he should expose his measure to misrepresentation; but he is now determined to withdraw his ambassador because there is no reason for your stay:

He wishes however on this, as on every occasion, to mark the steps he takes with every possible attention to the Empress of Russia; it is there-

Онъ желаеть, однако, въ дълъ этомъ какъ и при всякомъ обстоятельствъ, чтобы мъра принимаемая имъ сопровождалась возможнымъ вимманіемъ къ русской Импе-

Петербургскій дворъ, откладывая назначеніе посла, уже доказалъ, что таково его митніе, ябо, хотя честь его величества была удовлетворена по поводу намъренія назначить преемника графу Чернышеву, однако, неисполненіе этого объщанія доказываеть, что пребываніе пословъ при обоихъ дворахъ разсматривается въ настоящую минуту излишникъ, ябо нъть такого обстоятельства, которое бы требовало этого пребыванія при одномъ изъ дворовъ, не будучи въ тоже время одинаково примънимо къ другому. Но мысль моя была бы искажена и не понята, если бы ваше отозваніе было приписано какой либо придиркъ по певоду этого предмета; я только хотълъ показать какъ равнодушно относятся къ посольству.

Тъмъ не менъе никакое соображение не заставило бы его величество ръшить въ такомъ смыслъ вопросъ о посольствъ, если бы онъ предполагалъ ослабить тъмъ дружбу или отсрочить союзъ съ Россіей. Но ин одинъ изъ поданныхъ проектовъ не разсматривается въ настоящую минуту; послъдній изъ нихъ былъ возвращенъ самой Императрицей еще въ іюнъ мъсяцъ и съ тъхъ поръ переговоры положительно прекратились. Въ то время его величество не отозвалъ вашего превосходительства, опасаясь что мъра эта будетъ ложно истолкована; въ настоящую же минуту онъ ръшился отозвать своего посла, ибо нъть причины требующей вашего пребыванія.

fore his Majesty's pleasure that your Excellency should immediately apprize her ministers of his intention, and observe to them, that he has taken his resolution deliberately and has not hurried the execution. Your Excellency's letters of recall will not be expedited untill after Christmass; they will be delivered to you by your successor, and as soon as he is named I will not fail to acquaint you with the nomination, and with the time he will set out.

Your Excellency will also inform the Russian ministers that his Majesty will not leave the court of Petersburg a single day without a minister residing there in the same character as Monsieur Moussin Pouschkin now resides in here; that he will chose for this situation a person in whom he can place the highest confidence; and that a predilection in favour of the northern system, will be a strong recommendation of the person on whom his choice will determine. His Majesty's envoy will be instructed, in the strongest manner, to cultivate the friendship of Russia; he will know that he cannot deserve the favour of his Sovereign by any means so effectually as by a conduct expressive of his Majesty's regard for the Empress, and consistent with the mutual interests of both nations: and he will be informed that his Majesty's sentiments on the subject of the alliance, are exactly the same as they have ever been; and that he will be always ready to accept, and to consider, with a desire to agree to, any proposal for the

ратрицѣ, и потому его величеству угодно, чтобы ваше превосходительство немедленно увѣдомили ея министровъ о таковомъ его намѣреніи, замѣтявъ имъ при этомъ что онъ принялъ его по эрѣломъ обсужденіи и не спѣшитъ его исполненіемъ. Отзывныя грамоты вашего превосходительства не будутъ высланы ранѣе Рождества; они будутъ вручены вамъ вашимъ преемникомъ и какъ только онъ будетъ назначенъ я не премину увѣдомить васъ о назначеніи его.

Ваше превосходительство сообщите также русскимъ министрамъ, что его величество не оставитъ ни на одинъ день русскаго двора безъ министра занимающаго положеніе одинаковое съ тімъ, которое принадлежить здісь въ настоящую минуту господину Муснну Пушкину, что онъ выбереть для этой должности лице заслуживающее полнійшее его довіріе и что преданность сіверной системі послужить наилучшей рекомендаціей для того, на кого падеть его выборь. Посланнику его величества будеть строжайше предписано поддерживать дружбу съ Россіей; ему будеть извістно, что никакимъ средствомъ не заслужить онъ до такой степени милости своего монарха, какъ поведеніемъ, свидітельствующимъ объ уваженіи его величества къ Императриці и соотвітствующимъ съ интересами обілихъ націй. Кромі того ему будеть сообщено, что чувства его величества по вопросу о союзі остаются неизміньы и что онъ всегда будеть готовъ принять и разсмотріть, съ желаніемъ согласиться на него, всякое предложеніе касательно заключенія этого союза.

conclusion of it. Should the subject be resumed, his minister will have the proper powers to treat, and will never want the disposition, instructions or authority to concur in whatever may tend to cement the connection between Great Britain and Russia.

(Russia, Lord Cathcart, 1771, & 103.)

#### **№** 105.

#### Lord Catheart to the Barl of Suffolk.

St. Petersburg, November 18 (29), 1771.

(№ 72. Separate. Extract.) The unwholesome diet during the lents in summer, and the filth and dirtiness of the lowest class of Russians in their houses, when the summer months are moist as well as warm, always produce spotted fevers and putrid distempers, which remain in that class, and do not infect the higher ranks.

Last summer there was an alarm at Moscow, many people died in a woollen manufactory: the wool supposed to have been infected was burnt; and the distemper ceased.

Since that time there has been two other alarms, but I have no reason to believe there was any foundation for thinking the plague was at Moscow till the end of last June. Previous to that period there was a spotted fever which was fatal to many, but according to the best accounts I have re-

Въ случат если бы вопросъ этотъ быль возобновленъ, министръ его будеть уволномоченъ вести переговоры и всегда будеть располагать готовностью, инструкціями и
властью содъйствовать всему клонящемуся къ скръпленію связи между Великобританіей и Россіей.

### Отъ лорда Каскартъ графу Суффолкъ.

С.-Петербургъ, 18-го (29-го) ноября 1771 г.

№ 105. (№ 72. Отдъльно. Извлеченіе.) Нездоровая пища употребляемая во время лътнихъ постовъ, а также тъснота и нечистоплотность жилищъ низшаго класса русскаго народа въ теченіи сырыхъ и теплыхъ лътнихъ мъсяцевъ, постоянно производять горячки съ пятнами и злокачественныя бользии, ограничивающіяся этимъ классомъ, но не заражающія выстіе слои общества.

Прошлымъ лътомъ въ Москвъ была тревога, на шерстяной мануфактуръ умерло много народа; шерсть, которую предполагали причиной заразы, была сожжена и бользнь прекратилась.

Съ тъхъ поръ, тамъ два раза происходили подобнаго рода испуги, но до конца прошлаго іюня я не имълъ повода предполагать, чтобы слъдовало опасаться въ Москвъ чумы. Ранъе этого времени тамъ была горячка съ пятнами, гибельная для многихъ, но судя по достовърнымъ свъдъніямъ полученнымъ мною, не было никакихъ при-

ceived there were no symptoms of the plague. At that time the plague was not quite extinguished in Poland, which is for a great tract conterminous with Russia: goods from Poland underwent quarantine, but a Polish merchant found entrance into Moscow, was taken ill, sent for a surgeon, was blooded, grew worse, went to an hospital, died; the surgeon died, several of his patients died, many of the sick in the hospital, to which the merchant had been carried, died, and the infection spread, under the name of the epidemical distemper then raging, before the plague was suspected to exist.

I know from Moscow the name of this merchant, where he lodged, and where he died, and a correspondent wrote some time afterwards saying: «there are more die of the fever than of what they call the plague».

From the period of its being known till Count Orloff's arrival, all precautions of the police were worse than ineffectual, for example, when people were taken ill, soldiers etc. were placed at their doors with orders to wait till they died, to bury them and burn all they found in their houses: those fellows always took out for their own use whatever they thought they could sell, and by dispersing such infected clothes and into different houses, sowed the plague in every quarter of the town.

The rioters afterwards by burying the dead in the churches, and turning the sick out of the hospitals, many of whom penetrated into different.

Вслідъ затімъ бунтовщики хоронившіе мертвыхъ въ церквахъ и выведшіе изъ госпиталей больныхъ, изъкоторыхъ многіе проникли въ различныя села, значительно

знаковъ чумы. Въ то время чума еще не совствиъ прекратилась въ Польшъ, которая на значительномъ пространствъ погранична съ Россіей: товары изъ Польши были подвергнуты карантину, но одинъ польскій купецъ проникъ въ Москву, захворалъ, послалъ за докторомъ, который пустилъ ему кровь, послъ чего больному стало хуже, онъ отправился въ больницу и умеръ; докторъ умеръ, многіе его паціенты умерли, многіе больные изъ больницы, куда былъ отвезенъ купецъ, также умерли и зараза распространилась подъ именемъ эпидемической бользии свиръпствовавшей въ то время, прежде чты стали подозръвать о существованіи чумы.

Мыть сообщили изъ Москвы имя купца, гдт онъ жилъ и гдт умеръ и корреспонденть писалъ нтъсколько времени спустя что «большее число людей умираетъ отъ горячки, чтить отъ того, что они называютъ чумой».

Съ тъхъ поръ какъ это стало извъстно и до прітзда графа Орлова вст предосторожности принимаемыя полиціей были хуже чтить недтиствительны, напримъръ: къ домамъ, гдт находились больные ставили солдатъ съ приказаніемъ ожидать ихъ смерти, хоронить ихъ и жечь все, что окажется въ ихъ жилищахъ; но люди эти постоянно сохраняли у себя все, что надъялись продать и разнося по разнымъ домамъ зараженное платье и пр. распространили чуму по встить частямъ города.

villages, greatly confirmed and propagated the distemper which affected Kaluga, a great manufacturing town where it was immediately suppressed by the care of the inhabitants, and the suburbs if not the town of Jaroslaw which is extremely populous, and to which doctor Halliday has lately been despatched: I have great reason to believe the town is not affected.

Count Orloff made very prudent regulations and established government order at Moscow.

He formed a cordon round the town, allowing no person to go out.

Quarantines were established at Twer and Novogorod, and at different places nearer St. Petersburg. And no hemp, or other merchandise come hither without quarantine: should such goods notwithstanding the quarantine prove infected, the Petersburg packers etc. must be the first victims.

The plague has been said to be in the Ukraine a little to the south of Bathurin, but I have heard that report so long ago, and so little of it lately, though it is Marshal Rasoumofsky's estate, that I disbelieve it. If it is there, it has no connection with the Moscow plague, but must come from the south.

I form the same opinion with regard to its being at Kiew and Semmelin, as I do not find those reports confirmed.

усилили и распространили бользиь дошедшую до Калуги, большаго мануфактурнаго города, гдъ усилія жителей немедленно прекратили ее и въ окрестностяхъ, если не до самого города Ярославля, чрезвычайно населеннаго, куда недавно быль посланъ докторъ Галидэ. Я имъю полное основаніе предполагать, что бользиь еще не коснулась города.

Графъ Орловъ сдълалъ весьма осторожныя распоряженія и возстановиль въ Москвъ правительственный порядокъ.

Онъ окружнять городъ кордонами и заставами, и никому не позволять переходить за нихъ.

Въ Твери, Новгородъ и другихъ мъстахъ, ближайшихъ къ С.-Петербургу, быле учреждены карантины, и ни пенька, ни какой другой товаръ не были приняты безъ карантина; если же эти товары несмотря на карантинъ оказались бы зараженными петербургские рабочие при разгрузкъ и т. д. должны сдълаться первыми жертвами.

Говорили, что въ Украинт была чума нтсколько южите Батурина, но я слышаль объ этомъ такъ давно, а въ последнее время объ этомъ говорили такъ немного, несмотря на то, что это имтине фельдмаршала Разумовскаго, что я не втрю этому слуху. Въ случат же если тамъ действительно чума, это не имтетъ никакой связи съ чумой въ Москвт, а должно идти съ юга.

Я держусь такого же интиія относительно появленія болтани въ Кіевт и въ Землинт, такъ какъ слухи эти не подтверждаются. There is no plague in either army.

The plague is said to have four stages; in the first stage death is sudden and without symptoms, in the second, it is attended with spots, in the third with boils, and in the fourth is only a fever.

Sometime ago it was in its third stage at Moscow, and great numbers recovered, and it is thought that at present it is in the fourth and last.

The Neva has been frozen over since Saturday last, and the frost is set in.

The frost is a great enemy to the plague, but the poor people who heat and shut up their huts in cold weather if they fall ill, have the distemper in a most violent way, and nothing but experience will teach them to let in air.

In the manufactories where precautions always are taken, none die, though there are sometimes 2 or 3,000 people lodged together.

Prince Volkonsky is made governor of Moscow and gone thither.

Count Orloff has left it: he remains 30 days at Novogorod where he and his attendants burn their clothes and pellisses, and receive new ones, and then proceeds to Gatchina, his house 80 versts from hence, and comes to town, after having also stayed there 30 days.

Говорять, что чума имъеть четыре различныхъ степени; въ первой изъ нихъ смерть игновенная и не сопровождается никакими признаками, во второй, она обнаруживается пятнами, въ третьей—язвами, а въ четвертой—является только въ видъ горячки.

Нѣсколько времени тому назадъ болѣзны въ Москвѣ находилась въ третьемъ періодѣ, причемъ многіе выздоравливали, а въ настоящую минуту полагаютъ, что наступилъ четвертый и послѣдній періодъ.

Нева замерала съ прошлой субботы и морозы установились.

Морозъ сильный врагъ чумы, но бъдные люди, топать и закрывають свои хижины, когда заболъвають въ холодную погоду, и потому болъзнь достигаетъ значительныхъ размъровъ и ничто кромъ опыта не можетъ научить ихъ допускать въ свои жилища притокъ свъжаго воздуха.

На фабрикахъ, гдъ принимаются мъры предосторожности, никто не умиралъ, хотя тамъ иногда бываетъ до 2 или 3000 человъкъ.

Князь Волконскій назначень губернаторомь въ Москву и отправился туда. 1)

Графъ Орловъ вытхалъ оттуда: онъ пробудеть 30 дней въ Новгородъ, гдъ онъ и всъ его сопровождающие сожгутъ свое платье и шубы и получать новыя и затъмъ переъдеть въ Гатчино, въ 80 верстахъ отсюда; гдъ у него домъ и прибудеть въ городъ, проведя тамъ тоже 30 дней.

Чумы нътъ ни въ одной изъ армій.

<sup>1)</sup> См. Сборникъ т. XIII, стр. 191 и слъд.

The plague is not thought to remain long concealed in a human body, but infection is easily propagated by unaired clothes at a great distance of time.

Contact is dangerous, but not the air.

Count Orloff was often in the streets, markets, and churches, but always locked up his house and all his servants.

A correspondent of mine has from the beginning done the same, attended the sick and dying, and examined the dead, and thinks he runs no risk.

He writes that since the cold weather and the diminution of the mortality in his quarter, two or three villagers came to visit the inhabitants of two huts in his neighbourhood: they fell ill and died as did those they came to visit to the number of 19, and their distemper seemed of the worst kind probably owing to the heat of the huts.

He assembled the leading men of the quarter, got the dead buried, the contents of the houses burnt and the houses opened, and no infection spread: without that precaution there would have been a new plague, and with such precautions the plague is in the beginning easily suppressed, which gives me great hopes that it will not take root out of Moscow.

(Russia. Lord Cathcart. 1771. Nº 103.)

Полагають, что чума не можеть долго оставаться скрытой въ человъческомъ организмъ, но зараза можеть легко распространиться даже на большомъ разстоянія времени посредствомъ не хорошо вывътреннаго платья.

Опасно прикосновение, но не воздухъ.

Графъ Орловъ часто ходилъ по улицамъ, рынкамъ и церквамъ, но всегда замыкалъ свой домъ и въ немъ свою прислугу.

Одинъ изъ моихъ корреспондентовъ съ самого начала поступалъ такимъ же образомъ, навъщалъ больныхъ и умирающихъ и осматривалъ мертвыхъ и при этомъ полагаетъ, что не подвергается опасности.

Онъ пишеть что со времени наступленія холодной погоды и уменьшенія смертности въ его кварталь два или три крестьянима навыщали жителей двухъ хижинъ въ его сосъдствъ. Они захворали и умерли также какъ и тъ, которыхъ они навыщали, всего 19 человъкъ, и ихъ бользнь казалась особенно злокачественной, въроятно, вслъдствіе жары ихъ хижинъ.

Онъ собраль значительнъйшихъ лицъ въ кварталѣ, мертвыхъ похоронили, все то было въ домахъ сожгли, а дома открыли и зараза не распространилась; безъ й предосторожности появилась бы новая чума, а при соблюдении подобной осточности, чума легко прекращается съ самого начала, что подаетъ мнѣ надежду, болѣзнь не пойдетъ дальше Москвы.

## 1772.

#### **№** 106.

## The Earl of Suffolk to His Excellence Lord Cathcart.

St. James, January 31, 1772.

(M. 1. Extract.) I have it in my power to communicate to you some of the lights you require of Mr. Murray, relative to the supposed subsidiary treaty between the court of Vienna and the Porte, the existence of such a treaty is currently believed, and has never been positively contradicted. I know that a treaty was in agitation, between the two courts, and that an apprehension of the Russians carrying the war beyond the Danube, was the occasion of it; I know further that some convention was concluded, under which the Turks were supplied with military stores from the Austrian dominions; but that there is now a subsidiary treaty, actually existing, I can neither affirm, nor deny.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. Nº 105)

#### **No.** 107.

### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 3 (14), 1772.

(Ne 2. Extract.) It is impossible for Mr. Panin, if his sentiments are

#### 1772 г.

## Отъ графа Суффолькъ лорду Каскартъ.

С. Джемсъ, 31-го января 1772 г.

№ 106. (№ 1. Извлеченіе.) Имтю возможность сообщить вамь нткоторыя испрашиваемыя вами отъ г. Муррей свъдънія касательно предполагаемаго трактата о субсидіяхъ между дворомъ вънскимъ и Портой. Существованіе подобнаго трактата составляетъ митніе весьма распространенное, которое никогда не опровергалось положительнымъ образомъ. Мит извъстно, что былъ поднятъ вопросъ о трактатъ между обоими дворами и что обстоятельство это было вызвано опасеніемъ, чтобы русскіе не перенесли войны за Дунай. Далъе мит язвъстно, что состоялось иткоторое обязательство, подъ условіемъ котораго турки получили военные припасы изъ австрійскихъ владъній. Но дъйствительно ли существуєть въ настоящую иннуту трактать о субсидіяхъ, этого я не могу ни утверждать, ни отрицать.

## Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) января 1772 г.

№ 107. (№ 2. Извлеченіе.) Если образъ мыслей г. Панина различенъ отъ

different from those of his Sovereign, to declare them to me; but if he really does not perceive the foundations the King of Prussia is laying for his own interest, and that his principle is to weaken and embroil all the powers, who trust him, in order to make himself necessary in reconciling them, or (in case of a rupture,) considerable, by casting the balance, when he choses his side, it is not for want of having been told it upon the authority of irrefragable facts, and undeniable consequences, and that Monarch must have the gift of fascination. As to the peace, they still seem to flatter themselves with hopes that the Porte will agree to the congress.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. X 105.)

### **№** 108.

#### Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 17 (28), 1772.

(No. 4. Extract.) He (Count Panin) assured me, he would make no other use of the intelligence than for his own information; that he saw plainly by it, what he otherwise knew, that Prince Kaunitz had gone too far, and began to perceive that his character, as a man determined and inflexible, ran some risk, as he was likely to be obliged to admit, not being able to prevent it, what he had too hastily declared was inadmissible; that his

мнъній его Государыни, ему невозможно высказываться по этому поводу въ разговорѣ со мной, но если онъ дѣйствительно не замѣчаетъ основаній, полагаемыхъ королемъ прусскимъ въ виду собственныхъ интересовъ, и не видитъ, что онъ держится правила ослабить и запутать всѣ державы, ему довѣряющіяся съ тѣмъ, чтобы явиться необходимымъ для ихъ примиренія или (въ случаѣ разрыва) пріобрѣсти значеніе, давъ перевѣсъ той или другой сторонѣ, то подобнаго заблужденія нельзя объяснить недостаткомъ предупрежденій, основанныхъ на неоспоримыхъ фактахъ и несомиѣнныхъ доказательствахъ, и потому слѣдуетъ предположить, что монархъ этотъ обладаетъ даромъ очарованія. Что касается до мира, продолжаютъ льстить себя надеждой, что Порта согласится на конгрессъ.

## Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) января 1772 г.

№ 108. (№ 4. Извлечение.) Онъ (графъ Панинъ) увърилъ меня, что извъстие это послужить лишь для личнаго его свъдънія; что изъ этого онъ ясно видитъ то, что уже было ему извъстно другимъ путемъ, что князь Кауницъ зашелъ слишкомъ далеко и начинаетъ замъчать, что его репутація ръшительности и непреклонности подвергается опасности, такъ какъ онъ въроятно будеть вынужденъ допустить, не имъя возможности отвергнуть то, что онъ слишкомъ поспъшно объявилъ немысли-

conduct towards the confederates in Poland, by granting protection to those who had disavowed the single article relative to an intention of murdering his Polish Majesty, but adhered to the remainder in the paper, by which the throne is declared vacant, and the King an enemy to his country, is an act hostile and far from friendly to the King of Poland; that the reports relative to the King of Prussia, said to be received at Vienna from Constantinople, are to his (Count Panin's) knowledge groundless and contrary to truth; that if there are Prussian troops in Poland, it is because Austria entered it first, and still harbours and encourages the confederates; that no intentions of the King of Prussia, of dismembering Poland, are known to the Empress, or could be agreeable to her; that the French nomination of a minister to the court of Berlin, was a consequence of their jealousy of the steps Austria had taken towards the Porte, relative to a treaty, without consulting France; that the courts of Austria and Versailles will soon mutually understand one another upon those points; and that the King of Prussia was not the dupe of France in this affair, and did not name a minister on his side, alledging that his former minister had not been recalled. He also told me that in the answer of Vienna, this court had agreed to a cessation of arms, if the Turks desired it, and had sent full powers to Mr. de Roumanzoff for that purpose; adding, that their motive was a desire,

нынь, что отношенія его къ конфедератань въ Польшь, гдв онъ оказываеть покровительство лицамъ, отвергающимъ единственную статью о намъреніи умертвить его польское величество, но согласнымъ съ дальнъйшимъ содержаніемъ бумаги, по смыслу которой престоль объявляется упраздненнымъ и король признается врагомъ отечества, составляють действія враждебныя и далеко не дружественныя по отношенію къ королю польскому; что навъстія о прусскомъ король, которыя, какъ говоратъ, получены въ Вънъ изъ Константинополя, насколько ему (графу Панину) извъстно, неосновательны и противны истинъ; что прусскія войска находятся въ Польшъ потому только, что Австрія первая вступила туда, и до связ поръ подстрекаеть и возбуждаеть конфедератовь; что Императриць ничего неизвыстно о намыренів короля прусскаго разділить Польшу, в таковое намітреніе не могло бы ей быть пріятно, что назначеніе французскаго министра къ берлинскому двору вызвано завистью, внушаемой имъ мърами Австріи относительно Порты по поводу трактата, при чемъ не было испрошено митніе Франціи; но что дворы австрійскій и версальскій скоро придуть ко взаниному соглашенію по этимъ предметамъ; и что въ дёлё этомъ король прусскій не поддался хитрости Франціи и съ своей стороны не назначаетъ министра, ссылаясь на то, что прежній его министръ не отозванъ имъ. Онъ также сообщиль мит, что при вънскомъ отрътъ дворъ этотъ изъявиль согласіе на прекращение военныхъ дъйствий, въ случать если турки того пожелаютъ, и съ этой цълью выслаль уполномочія г. Румянцову, прибавивь, что побуждало ихъ къ том

through the mutual commissaries, to gain direct communication with the Porte. I have learnt, by other means, from another quarter, that it is probable the most vigorous preparations will soon be made, to strike a stroke, both in the Black Sea, and Archipelago; which means no more than that the Empress thinks it safest and surest to make peace with her sword drawn.

The difficulty of seeing Count Panin, and the impossibility of seeing him for any time, is increased this year beyond belief; and I am afraid Mr. Gunning will find, that evil is progressive in its nature.

From the contents of this despatch I am persuaded, it will appear to your Lordship, that the Empress hitherto trusts to the friendship and abilities of the King of Prussia in the negotiation, and that the immediate object of the King of Prussia is to get the sole management of it into his own hands. Whether his Prussian Majesty has thoughts of keeping Polish Prussia or not is best known to himself. I am told, that he rather endeavours to propagate that opinion, but the severity and hardness with which he treats that country rather looks, as if he did not expect it were ultimately to belong to him. The same chain of reasoning makes me believe he will be sorry to see an end of the troubles of the republic, because he is a great gainer by their duration, and that Russia must wish for its pacification, because the present situation is very expensive to her, and dangerous.

желавіе посредствомъ взаниныхъ уполномоченныхъ достигнуть прявыхъ сношеній съ Портой. Я узналь другими путями и изъ другаго источника, что въроятно вскоръ будуть сдъланы самыя энергическія приготовленія въ тъхъ видахъ, чтобы нанести ударъ какъ въ Черномъ моръ, такъ и въ Архипелагъ, что доказываетъ только, что Императрица находитъ безопасите и въриъе заключать миръ съ мечемъ въ рукахъ.

Въ этомъ году невтроятно усилились затрудненія, съ которыми сопражены свиданія съ графомъ Панинымъ и невозможность видіть его во всякое время, и я опасаюсь, что г. Гуннингъ найдетъ, что зло это по свойству своему будетъ постоянно возрастать.

Я увтренъ, что вы, милордъ, заключите изъ содержанія депеши, что Императрица для веденія переговоровь вполит полагается на дружбу и способности короля прусскаго, а что ближайшая цель короля прусскаго состоить въ томъ, чтобы забрать въ свои руки веденіе этого деля. Думаетъ ли его прусское величество о томъ, чтобы удержать за собой польскую Пруссію или неть, это известно ему одному. Мить говорили, что онъ отчасти старается распространить это митие, но строгость и жестокость, съ которыми опъ относится къ этой странт, скорте доказывають, что онъ не ожидаеть со временемъ владтть ею. Съ этой точки зртнія я полагаю, что онъ будеть сожалеть объ окончаніи смуть въ республикт, такъ какъ опъ много выигрываеть отъ ихъ продолжительности, но что Россія должна желать мира.

The Poles themselves, from their minister down to the lowest banditti, have each, as I am informed, their private motives for being averse to a union in general, and especially under the present King. The electress dowager of Saxony having dilapidated every thing the elector can scrape together, in support of the Saxon party.

I told Count Panin, that, though the pacification of Poland might not be effected at the same moment, and by the same instrument, as the peace with Turkey, that, until it was effected, or until there was a clear prospect of it, he must not look upon the temple of Janus, as shut; and that I hoped, in settling the one point it would be explained to the powers of Europe, how the others would be settled. He assured me, he was entirely of that opinion, and that from the moment Poland chose it, there could be no difficulty, but that he did believe, miserable as their present state seems to be, they are so mad as to prefer it to a state of tranquillity.

(Russia, Lord Cathcart, 1772, & 105.)

#### **N** 109.

#### A.

# Note left by Lord Cathcart with Count Panin.

January 10 O. S. 1772.

The idea of her Imperial Majesty, of making her own peace by a

#### A.

# Нота, поданная лордомъ Каскартъ графу Паппну.

10-го января с. с. 1772 г.

№ 109. Мысль Ея Императорскаго Величества заключить миръ, при помощи пря-

мбо настоящее положение сопряжено для нее съ издержками и опасностью. Сами поляки, начиная отъ министра и до последняго бандита, имеють свои частныя побуждения для того, чтобы сопротивляться общему союзу, особенно же при настоящемъ короле, такъ какъ вдова саксонскаго курфюрста истратила все, что курфюрсту удалось собрать для поддержания саксонской партии.

Я сказаль графу Панину, что хотя умиротвореніе Польши не можеть быть совершено одновременно и тіми же средствами, какъ и заключеніе мира съ Турцієй, однако до тіхъ поръ, пока оно не исполнено или по крайней мірт пока оно не предвидится въ близкомъ будущемъ, онъ не долженъ считать храма Януса закрытымъ, и что я надіюсь, что при рішеніи одного вопроса будеть объяснено европейскимъ державамъ какимъ образомъ рішатся прочіе. Онъ увітряль меня, что совершенно разділяєть это миініе и что съ той минуты какъ Польша согласится на то, въ этомъ ділі не можеть быть затрудненій, но что онъ полагаетъ, что несмотря на ихъ, повидимому, жалкое положеніе, они имітоть безуміе предпочитать это положеніе спокойствію.

direct and immediate negotiation with the Porte, upon the overture made, about a year and half ago, by M. de Roumanzoff to the Grand Vizir, has been frustrated by the intrigues at Constantinople, in favour of the courts of Vienna and Berlin. It must be owned, that by that intrigue her Majesty has gained a step, that is to say, M. Obrescoff's being set at liberty. through the intercession of the court of Vienna. She found herself free to enter into negotiation without committing her dignity, which had been offended by his imprisonment: but the court, which rendered her that service, is understood to have prevented all direct negotiation, and to have mixed menaces with her councils and good offices, in case the terms of peace were not to her mind; so that, in following the present plan, the Empress in the midst of her conquests, finds herself incapable of forcing the enemy, though overwhelmed with losses and disgrace, to make peace, and would be embarrassed from the weight of those very conquests, were there no other reason, if the war should continue. If her Imperial Majesty should choose to get rid of this tutelage (which has succeeded so ill, and offers no unpromising a prospect) to begin to act once more by herself, and to resume the upper hand in the negotiation, the moment seems favourable to obtain peace, upon her own terms, without loss of time, and with the good will of the Porte: if otherwise, to destroy the weight of the court of Vienna, and to put herself in a situation to continue the war, without risk

мыхъ и непосредственныхъ сношеній съ Портой послъ первыхъ переговоровъ, начатыхъ полтора года тому назадъ между Румянцовымъ и великимъ визиремъ, не удалась, всятдствіе интригь, происшедшихь въ Константинополт въ пользу дворовъ втискаго н берлинскаго. Надо сознаться, что черезъ эту интригу Ея Величество выиграла въ томъ смысле, что г. Обрезковъ быль освобождень вследствіе вмешательства венскаго двора. Императрица получила возможность вступить въ переговоры, не унижая своего достоинства, оскорбленнаго этимъ заключеніемъ; но дворъ, оказавшій ей эту услугу, воспротивился открытію прямыхъ сношеній, и рядомъ съ совітами и услугами высказаль угрозы на случай, если бы условія мира не соотвътствовали его образу мыслей, и потому, следуя настоящему плану, Императрица посреди своихъ побъдъ лишена возможности вынудить къ заключенію мира врага, хотя и обезсиленнаго потерями и позоромъ, и въ случат продолженія войны очутилась бы въ затруднительномъ положеніи, если не отъ другихъ причинъ, то уже въ следствіе размъровъ этихъ самыхъ завоеваній. Если бы Ея Императорскому Величеству угодно было освободиться отъ этой опеки (которая имала такъ мало усивха и не объщаетъ ничего лучшаго въ будущемъ) снова начать дъйствовать самостоятельно и взять на себя главную роль при веденін переговоровь, то настоящая минута, повидимому, лагопріятствуєть заключенію мира на собственных условіяхь Ея Величества, но ээъ утраты времени и при добровольномъ согласіи Порты; въ противномъ же случат

or expence, till the Porte is reduced to sue for peace. To do this, it will be necessary, first, that her Imperial Majesty should send a copy of the preliminaries, she may have fixed, to the general of her first army, with orders to communicate them to the Grand Vizir, and to let him know, that they had been communicated to the ministers of such and such courts residing here, whose colleagues at Constantinople would answer for the sincerity of her intentions for peace; and that, if he received them, within weeks after the date of his letter, signed by the Porte, together with her consent to a congress, and her nomination of the place, and of her plenipotentiaries (the ministers of the courts named by her Majesty being invited by the Porte to assist with their mediation or good offices) he had orders and full powers to sign them on the Empress's part, to declare her plenipotentiaries, and to promise, that the ministers of the above mentioned courts should equally be invited in her name; but that, if, against all expectations, this just and friendly overture were not listened to, he had orders to execute the principal articles, (which it was in his power to do) leaving the others till the efforts of the Empress by sea, and their inevitable consequences, should bring the war to a happy issue. If, upon this categorical demand, preliminaries should be signed, there would be an end of the war; if not, it would be necessary, secondly, that marshal Roumanzoff should draw off such inhabitants of Moldavia and Wallachia, as might choose

необходимо освободиться отъ вдіянія вънскаго двора и должно поставить себя въ положеніе продолжать войну безь риска и затрать до тіхь порь, пока Порта будеть вынуждена просить о миръ. Въ этихъ видахъ необходимо прежде всего, чтобы Ея Императорское Величество выслада начальнику своей главной армін копію съ назначенныхъ ею предварительных условій, предписавь ему сообщить ихь великому визирю и увідомить его, что они уже извъстны находящимся здъсь министрамъ такихъ то именно дворовъ, товарищи которыхъ въ Константинополъ ручались бы въ искренности са намъреній относительно мира и что въ случат, если онъ получитъ упомянутыя статьи нтсколько недъль послъ даты его письма за подписью Порты вивств съ изъявленіемъ ея согласія на конгрессъ и назначеніемъ міста и ея уполномоченныхъ (при чемъ министры дворовъ, назначенныхъ Ея Величествомъ, будутъ приглашены Портой для оказанія помощи своинь витшательствомь и услугами), то ему повелтвается и онь уполномочивается подписать эти статьи отъ имени Императрицы, объявить ея уполномоченныхъ и объщать, что министры вышеупомянутыхъ дворовъ также будутъ приглашены отъ ея имени; но, что если, вопреки всемъ ожиданіямъ, это справедливоеи дружественное предложеніе не будетъ принято, ему повельно выполнить главныйшія статьи (которыя находятся въ его власти), оставивъ прочія до тёхъ поръ, пока дъйствія Императрицы на морт и неизбъжныя ихъ последствія доведуть войну до благополучнаго исхода. Если послъ столь категорическаго требованія предвари-

to migrate and should transport them to such situations in Russia as might be provided for their reception; that he should demolish, without exception. all the forts and fortresses upon the Danube, and on this side of it; that he should withdraw his army, in the spring, into Poland; and that he should blockade Oczakoff by sea and land, waiting with one body near Kaminietz, and another upon the river Bug, the two entries from Moldavia into Poland, and Tartary. In consequence of that manœuvre, Oczakoff would fall of itself, and Austria only struck by the weakness of the Russian army, which gives its flank, and even its back, would lose all its importance the moment that army had made a movement backwards, and had taken in an inattackable, defensive position, the Porte would not be able to undertake any thing, and being exposed to all the misfortunes and all the dangers the maritime operations of Russia might threaten, added to her own internal commotions, could not long protract the war; and Poland protected by the Russian army against the Turks, would at the same time be cut off from all communication with them, capable of fomenting its troubles and divisions. If, on the other hand, Russia is still traversed in her intention of negotiating directly with the Porte, if her ideas are not faithfully explained at Constantinople, if the peace is not immediately made, and the Russian army is again stationed upon the Danube, her Imperial Majesty will be put to an expence, as useless as it would be enormous, in covering the vast

тельныя статьи будуть подписаны, то война кончится; если же нъть, окажется необходинымъ, чтобы фельдмаршалъ Румянцовъ собралъ всъхъ жителей Молдавін и Валахін, согласныхъ къ выселенію, и поселнаь бы ихъ въ ть итстности Россіи, которыя могуть быть приготовлены для ихъ пріема; затыть ему слідуеть разрушить всъ, безъ исключенія, форты и кртности на Дунать и по сю-сторону его, весною двинуть свою армію въ Польшу и блокировать Очаковъ съ суши и съ моря, выжидая съ однимъ корпусомъ близъ Каменца, а съ другимъ на ръкъ Бугъ; оба эти мъста открывають путь изъ Молдавін въ Польшу и въ землю татаръ. Всябдствіе этаго маневра Очаковъ налъ бы самъ собою, а Австрія, пораженная яншь слабостью русской армін, открывшей не только авангардъ, но даже и арьергардъ, утратила бы всякое значение съ той илнуты, какъ армія эта двинулась бы назадъ в заняла бы неприступную оборонительную позицію. Порта была бы не въ состоянія предпринять что бы то ни было и, подвергаясь опасностямъ и несчастіямъ, которыми бы угрожали ей движенія Россів на моръ, а также внутреннія ся волненія, не могла бы продолжать войну; а Польша, защищенная русской арміей отъ Турокъ, была бы въ то же время отразана отъ всякихъ сношеній съ ними, могущихъ поддержать изъ сиуты и раздоры. Съ другой стороны, если Россія будеть по прежнему встрічать препятствія въ своемъ наміреніи вести прямыя сношенія съ Портой, если мысли ея не будуть справедливо объяснены въ Константинополъ, если миръ не будетъ заключенъ немедленно, а

and distant frontiers of two provinces she does not mean to keep. She would not be able to advance a step, without exposing herself to an affront from Austria, and indeed without leaving herself at her discretion, nor could she continue a defensive war in that position, without at length becoming the victim of the expence both in men and money, which the great distance of her army alone would necessarily occasion, add to this, that as long as the embarrassments and the dispositions in Poland, and the expences, and derangements thereby occasioned to Russia will still continue the same.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. & 105.)

### **№** 110.

## Lord Cathcart to the Barl of Suffolk.

St. Petersburg, January 27 (February 7), 1772.

(N. 8. Extract.) Since that time (July 1771) France has suspected Austria, on account of her supposed treaty with the Porte; Austria has suspected France, and Russia Prussia, on account of the nomination of a French minister to the court of Berlin; and all these courts are since satisfied that their suspicions were groundless. Russia, Austria and Prussia are in open and direct reciprocal correspondence, and yet are, at this moment,

## Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 27-го января (7-го февраля) 1772 г.

№ 110. (№ 8. Извлеченіе.) Съ этого времени (іюнь 1771 г.) Франція нодозрѣвала Австрію по поводу предполагаемаго ея трактата съ Портой; Австрія подозрѣвала Францію, а Россія Пруссію по поводу назначенія французскаго министра при берлинскомъ дворѣ и съ тѣхъ поръ всѣ эти дворы убѣдились въ томъ, что ихъ подозрѣнія были неосновательны. Россія, Австрія и Пруссія состоятъ въ открытыхъ и прямыхъ взаимныхъ сношеніяхъ между собой, и, не смотря на то, въ на-

русская армія по прежнему расположится на Дунав, это причинить Ея Императорскому Величеству расходь, столь же безполезный вакъ и громадный для прикрытія общирныхъ и отдаленныхъ границъ двухъ провинцій, которыхъ она не намітревается удержать за собой. Она не могла бы двинуться ни на шагъ, не подвергаясь оскорбленію со стороны Австріи и даже не ставя себя въ ніжоторую отъ нея зависимость, а также не могла бы въ этомъ положеніи продолжать оборонительную войну безъ того, чтобы въ заключеніе не сділаться жертвой расходовъ какъ въ людяхъ такъ и въ деньгахъ, по необходимости вызванныхъ огромнымъ удаленіемъ ея армів; къ этому еще надо прибавить, что пока въ Польшт продолжались бы смуты и волненія, Россія продолжала бы теритть отъ того затраты и неудобства.

at daggers drawing, for want of understanding each other. Austria threatens she will oppose by arms the Russian pretension of the independency of Tartary; and Prussia declares she will in that case make war upon Austria. Your Lordship has received intelligence, that Austria's fears and jealousy are now turned from Russia to Prussia, and that she will agree to the independency of Tartary, if the Empress is determined to prevent the dismemberment of Poland by the King of Prussia. Russia insists she knows no such intention in the King of Prussia, and that the pacification and preservation of Poland entire, is a capital object of her policy; and this notwithstanding, armaments continue to go on. These, extraordinary as they are, are certain undoubted facts.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. & 105.)

#### **№** 111.

#### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 31 (February 11), 1772.

(M. 9. Extract.) I was this evening, with Count Panin, and in the course of conversation read to him a paper, of which what follows is a translation.

For these ten months past, almost all the powers of Europe have suspected their best friends; have taken some steps in consequence of their

# Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 31-го января (11-го февраля) 1772 г.

№ 111. (№ 9. Извлеченіе.) Сегодня вечеромъ я видълся съ графомъ Панинымъ и въ теченіе разговора прочиталь ему бумагу, переводъ которой состоитъ въ слъдующемъ.

Въ продолжение последнихъ десяти мъсяцевъ почти все европейския державы подозревали своихъ лучшихъ друзей, действовали на основании этихъ подозревний и

стоящую минуту они на ножахъ другъ съ другомъ вслѣдствіе взанинаго недоразумѣнія. Австрія угрожаєть воспротивиться силой оружія требованію Россіи относительно независимости татаръ, а Пруссія объявляєть, что въ такомъ случать она пойдеть войной на Австрію. Вы, милордъ, получили извѣстіе о томъ, что опасенія и зависть Австріи теперь виѣсто Россіи направлены противъ Пруссіи, и что она согласится на независимость татаръ, если Императрица рѣшилась воспротивиться расчлененію Польши королемъ прусскимъ. Россія настанваєть на томъ, что она не знаєть о таковомъ намѣреніи со стороны короля прусскаго, утверждая, что умиротвореніе и сохраненіе цѣлости Польши- составляєть главную цѣль ея политики; но, несмотря на это, продолжаются военныя приготовленія. Таковы, хотя необычайные, но положительные и несомнѣнные факты.

suspicions; and are now convinced of their respective errors (here Count Panin admitting the truth of the proposition, alledged, that it might have been added, that for eighteen months past every power in Europe has acted contrary to her system, or without a system, and that it is still pretty much the case). In the present moment the rival powers seem to misunderstand one another, which is one invincible obstacle to the conclusion of peace. It is said positively, and upon good authority, that the jealousy of the court of Vienna has changed its object, and that she now would be disposed to favour the interests of Russia with regard to the terms of peace against the Porte, could she be persuaded that the Empress would leave the two conquered provinces to the Turks, and that she would not permit Poland to be dismembered by the King of Prussia. Russia makes no secret. that to preserve the republic entire is, and will be a capital object of her policy; and that she knows of no design of the King of Prussia to keep Polish Prussia, or otherwise to dismember Poland. Here then are three courts mutually in open and direct correspondence, who do not understand one another; for Russia is threatened by Austria; and Austria by Prussia. if Russia is attacked; and great warlike preparations are going on in all quarters.

(Russia, Lord Cathcart. 1772, Ne 105.)

теперь убъждены въ своихъ взаимныхъ заблужденіяхъ (здъсь графъ Панинъ, допуская справединость этой мысли, замътилъ, что можно бы прибавить, что въ теченіе посябднихъ восемьнадцати мъсяцевъ каждая европейская держава дъйствовала противоположно своей системъ или безъ всякой системы, и что подобное положеніе дълъ до сихъ поръ почти не измънилось). Въ настоящую минуты соперничествующія державы, по видимому, не понимають другь друга, что служить непреодолимымь преиятствіемъ къ заключенію мира. Положительно и на основаніи достовърныхъ свъдъній утверждають, что зависть вънскаго двора избрала иной предметь и что теперь держава эта отнеслась бы благосклонно къ интересамъ Россіи по поводу условій мира съ Портой, если бы только она была уверена въ томъ, что Императрица оставить туркамь объ завоеванныя провинціи и не допустить короля прусскаго овладіть. частью Польши. Россія не скрываеть, что охраненіе целости республики есть и будеть одной изъ главныхъ цълей ея политики и что ей неизвъстно о намъреніи короля прусскаго удержать за собой польскую Пруссію или какимъ либо инымъ образомъ раздълить Польшу. И такъ вотъ три двора, состоящіе въ открытыхъ и непосредственныхъ сношеніяхъ между собой, но заблуждающіеся относительно другъ друга; ибо Австрія угрожаеть Россіи, а Пруссія Австріи въ случать, если Россія подвергнется нападенію, и повсюду происходять значительныя военныя приготовленія.

#### **№** 112.

#### Lord Catheart to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, February 7 (18), 1772.

(N. 10. Most secret. Extract.) This court is diffident with respect to others, and slow and inactive in herself. She has, however, in the present important moment, without any impulse from her more vigilant allies, shown a determination and an execution, which astonishes those who have long been witnesses of her method of procedure. The court of Vienna haughty and obstinate on most occasions, has, without any cause exteriourly visible very quietly let herself down from a very high, and next to hostile declaration, to a very condescending and amiable conduct, and the King of Prussia, who has a deep stake in the same, whose abilities, activity and weight is very great, has had no share in what has been lately done here, and seems as little consulted by Austria in the steps she has taken towards the Porte, though she allows his Minister to participate at Constantinople, and acquaints his Master of her determinations. The little cordiality there seems to be between those two courts, and the close connection between France and Austria, gives room for suspicion, that unless the Empress continues to shake the rod, the proceeding at the congress will be very slow and insidious on the part of the Turks and their advisers.

(Russia Lord Cathcart. 1772. N 105.)

## Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 7-го (18-го) февраля 1772 г.

<sup>№ 112. (№ 10.</sup> Весьма секретно. Извлеченіе.) Дворъ этоть недовърчивъ относительно прочихъ, а въ собственныхъ дъйствіяхъ медлителенъ и недъятеленъ. Тъмъ не менъе въ настоящую важную минуту онъ осять всякаго толчка со стороны болъе энергичныхъ своихъ союзниковъ оказалъ ръшимость и исполнительность, удивляющія всёхъ, бывшихъ свидетелями его системы действій. Венскій дворъ, въ большинствь случаевь высокомърный и упрамый, безь всякой видимой причины перешелъ отъ ръзкой и почти враждебной деклараціи къ весьма сиисходительному и любезному образу дъйствій, а король прусскій, интересы котораго весьма близко соприкасаются съ этимъ вопросомъ и чьи способности, двятельность и вліяніе столь значительны, не принималь ни малъйшаго участія въ томъ, что происходило здёсь въ послъднее время и, по видимому, Австрія не испращиваеть его совъта по поводу мъръ, принимаемыхъ ею относительно Порты, хотя и позволяетъ его министру участвовать въ переговорахъ въ Константинополъ и увъдомлять своего государя объ ея намъреніяхъ. Недостатокъ дружбы, по видимому, замътный между этими обоими дворами, и твеный союзь между Франціей и Австріей подаеть поводь подозрѣвать, что, если только Императрица не будеть продолжать дъйствовать столь же настойчиво, дъйствія конгресса будуть медленны я хитры со стороны турокъ и вхъ совътниковъ.

## № 113.

## The Earl of Suffolk to Lord Cathcart.

St. James, March 20, 1772.

(N. 3. Extract.) Advices from several quarters agree with your Excellency's intelligence of the probability that a peace will be concluded this winter: I cannot say that they support your Excellency's ideas on the connection between the courts of Petersburg and Berlin. The prevailing opinion is that his Prussian Majesty has more influence than your Excellency represents him to have in the councils of Russia. It is also generally believed that a dismemberment of the republic of Poland is intended, each of the three great neighbouring powers to have a certain district, which is convenient to them. Your Excellency will direct your inquiries to discover the grounds of these surmises.

(Russia, Lord Cathcart, 1772, N 105.)

## **№** 114.

# Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 6 (17), 1772.

(No. 15. Extract.) I went yesterday to Count Panin by appointment, having previously sent him, in the greatest confidence, a copy of the Austrian convention with the Porte, from that which your Lordship sent

## Отъ графа Суффолькъ дорду Каскартъ.

С. Джемсъ, 20-го марта 1772 г.

№ 113. (№ 3. Извлеченіе.) Извістія съ разныхъ сторонъ подтверждають мысль вашего превосходительства о томъ, что по всей віроятности миръ будеть заключень въ теченіе этой зимы: не могу сказать, чтобы они совпадали съ предположеніемъ вашего превосходительства относительно связи между дворами петербургскимъ и берлинскимъ. Преобладающее митніе состоитъ въ томъ, что его прусское величество имъетъ въ совътахъ Россіи большее вліяніе чтмъ то, которое приписываетъ ему ваше превосходительство. Полагаютъ также, что имъется въ виду разділеніе Польской республики, при чемъ каждая изъ трехъ великихъ состіднихъ державъ возьметъ ту провинцію, которая будетъ для нее удобніте. Ваше превосходительство постараетесь узнать, на чемъ основаны эти предположенія.

## Оть лорда Каскарть графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 6-го (17-го) марта 1772 г.

№ 114. (№ 15. Извлеченіе.) По приглашенію графа Панина я вчера быль у него, предварительно пославъ ему подъ величайшимъ секретомъ копію съ конвенція между Австріей и Портой, снятую мной съ бумаги, присланной мнѣ вами, ми-

me, which I knew would be a present very acceptable to him and to the Empress. This gave an agreeable opening to our conversation, in which of himself he expressed much satisfaction in the constant attention of his Majesty and his ministers in furnishing the Empress with useful and early information, which she received by no other channel.

(Russia, Lord Cathcart, 1772, Ne 105.)

### M 115.

#### Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 13 (24), 1772.

(Nº 18. Extract.) Your Lordship will be pleased to accept, as a part of my letter, the following extract from my letter of this day to Lord Stormont.

«I made the use of your Excellency's letter, in a conversation with a Count Panin, which I thought consistent with prudence, and for the good of a concert. He told me, in equal confidence, that Prince Lobkowitz has never sounded him upon the supposed concert between Russia and Prussia, relative to the dismemberment of Poland; that there was no convention between the two courts, except the renewal of their alliance, which hapepened in course soon after the war, and retracted nothing when I read to

# Отъ лорда Каскартъ графу Суффелькъ.

С.-Петербургъ, 13-го (24-го) марта 1772 г.

дордъ, такъ какъ я зналъ, что это будетъ подарокъ пріятный ему и Императрицъ. Это послужило поводомъ къ пріятному вступленію въ нашъ разговоръ, при чемъ онъ высказался съ величайщимъ удовольствіемъ о томъ постоянномъ вниманій, съ которымъ Его Величество и министры его снабжаютъ Императрицу полезными и своевременными свъдъніями, не получаемыми ею изъ другихъ источниковъ.

<sup>№ 115. (№ 18.</sup> Извлечение.) Благоволите, милордъ, принять въ видъ дополнения къ моему письму слъдующее извлечение изъ моего сегоднишняго письма къ лорду Стормонтъ.

<sup>«</sup>Я воспользовался въ разговоръ съ графомъ Панинымъ инсьмомъ вашего превосходительства въ такомъ смыслъ, который я счелъ соотвътствующимъ осторожности и благу взаимнаго соглашенія. Онъ сказалъ мнъ столь же конфиденціально,
что князь Лобковичъ никогда не разспрашивалъ его по поводу предполагаемаго
«соглашенія между Россіей и Пруссіей въ видахъ раздъленія Польши; что между
«обоими дворами не существуетъ другой конвенціи, кромъ возобновленія ихъ союза,
«которое произошло скоро послъ войны и не отказался отъ этого даже и тогда,

«him that after his assurances to me, your Excellency could never credit athe opinion, that any agreeament could subsist, by which Russia could be abound to support any diminution of Poland in favour of her ally. I am apretty sure, (indeed I know) that by treaty the King of Prussia is obliged ato assist Russia with troops against any third power in Poland, and that it was at the requisition of Russia that the King of Prussia armed, and entered Poland, upon the armament of Austria, and upon that power's atking possession of a district of the republic, and protecting the confederates. Count Panin told me, that the opinion of a minister so imapartial and well informed as your Excellency, was the first good reason athey had, either to think or believe, that it was not the intention of Austria to be the first to draw the sword in Poland.»

(Russia, Lord Cathcart, 1772, & 105.)

#### **№** 116.

# Lord Cathcart to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, March 20 (31), 1772.

(Nº 20. Extract.) He (Count Panin) told me, he had no new objects, from which he could draw any conclusions; but that the more he considered the Austrian convention, which made a deep impression upon him

## Отъ дорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С. Петербургъ, 20-го (31-го) марта 1772 г.

№ 116. (№ 20. Извлеченіе.) Онъ (графъ Панинъ) сказаль инть, что не знаеть инчего новаго, изъ чего могь бы заключить чтобы то ни было; но что чтив болье онъ обсуждаеть австрійскую конвенцію, сдълавшую на него первоначально

<sup>«</sup>когда я прочиталь ему, что посль увтреній, высказанных имъ мнт, ваше превос«ходительство не можете повърить, будтобы существуеть какое бы то ни было
«соглашеніе, по смыслу котораго Россія обязана поддержать уменьшеніе Польши въ
«пользу ея союзницы. Я почти увтрень (и даже знаю), что король прусскій обязанъ
«трактатомъ оказать Россіи поддержку войскомъ противъ всякой третьей державы
«въ Польшт, и что король прусскій, по требованію Россіи, вооружился и вступилъ
«въ Польшт, и что король прусскій, по требованію Россіи, вооружился и вступилъ
«въ Польшу тотчась по вооруженіи Австріи и вследствіе того, что эта держава
«овладтла одной изъ провинцій республики и оказывала покровительство конфедера«тамъ. Графъ Панинъ сказалъ мнт, что мнтніе столь безпристрастнаго и свтду«щаго министра, какъ ваше превосходительство, служить первой основательной
«причиной, побуждающей ихъ думать и предполагать, что Австрія не имтеть намть«ренія первая обнажить мечь въ Польшт.»

at first, the more he thought the court of Vienna had left herself a latitude to do as little for the Porte as she might find expedient, which he thought she possibly might make use of; that upon the whole, happen what would, in all situations people must take their party, and that he hoped Russia would extricate herself out of this war with honour, and without that ruin to her finances, (though the expences have been very heavy,) which her enemies affected to see with so much certitude, and look for to with so much pleasure.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. № 105.)

### № 117.

#### Lord Cathcart to the Rari of Saffolk.

St. Petersburg, April 3 (14), 1772.

(Nº 22.) I have the honour to acquaint your Lordship that, on Saturday this court received accounts from Marshal Roumanzoff of his having had a letter from the Grand Vizir, accompanied by letters from the internuncio, and Prussian minister at Constantinople, acquainting him, that the Porte had agreed to a cessation of arms, and to a congress, and had named Ismael Bey, (Reis Effendi) and Osman Effendi, (formerly Reis Effendi,) to be their ambassadors plenipotentiary, desiring to know at what place the

## Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) апръля 1772 г.

№ 117. (№ 22.) Честь имъю увъдомить васъ, милордъ, что въ субботу дворъ этотъ получилъ отъ фельдмаршала Румянцова извъстіе о томъ, что онъ получилъ письмо отъ великаго визиря вмъстъ съ письмами интернунція и прусскаго министра въ Константинополь, увъдомляющее его, что Порта согласилась на прекращеніе военныхъ дъйствій и на конгрессъ, и назначила Измаилъ-бея (Рейсъ-Эффенди) в Османъ-Эффенди (бывшаго Рейсъ-Эффенди) своими уполномоченными послами, желая знать, гдъ угодно Императрицъ, чтобы собрался конгрессъ, сильно возражая

глубовое впечатленіе, темъ более онъ уб'єждается въ томъ, что венскій дворъ оставиль за собой право сдёлать для Порты лишь то немногое, которое окажется для него удобнымъ, и что, по мненію его, весьма возножно, что держава эта воспользуется подобнымъ правомъ; но впрочемъ чтобы ни случилось, надо ум'єть находиться во всякомъ положеніи, и онъ над'єстся, что Россія выйдеть изъ этой войны съ честью и безъ того разоренія для ея финансовъ (хотя расходы были весьма тяжелы), которое ея враги будто бы видять такъ достоверно и высматривають съ такимъ удовольствіемъ.

Empress would chose it should be held, objecting strongly against Ismael as unhealthy, and inquiring when the Russian ambassadors might be expected.

I understand the cessation of arms is to be adjusted upon the spot betwixt the Marshal, and the Grand Vizir, or by commissaries, by them appointed; and that this court in favour of the Turkish request, will agree to hold the congress at Fokshany, or Bucarest, and have appointed Count Gregory Orloff and Mr. Obrescoff to be ambassadors plenipotentiary, who propose to be at the destined place towards the end of next month.

I am persuaded this news gives great satisfaction here as the Empress's desire has all along been to treat directly with the Turks, and that the peace should be made by the belligerent parties themselves. In the mean while it is supposed warlike preparations will go vigourously on, on both sides, and if the preliminaries cannot be adjusted within a limited time, hostilities will again recommence.

Major General de Baur attends Count Orloff, and Mr. Levashoff also goes to the congress.

Her Imperial Majesty was pleased on Sunday to make a present of sixty thousand rubles to Mr. Obrescoff, and of thirty thousand to Mr. Levashoff, as a mark of her favour, and in consideration of the services and sufferings of those ministers.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. Ne 105.)

противъ Изманла, какъ мъста нездороваго, и справиван, когда можно ожидать русскихъ пословъ.

Я слышаль, что прекращение военных дайствий будеть условлено на мастахъ переговорами фельдиаршала съ великииъ визиремъ или лицъ, отъ нихъ назначенныхъ, и что дворъ этотъ, уступая просьба турокъ, согласится созвать конгрессъ въ Фокшанахъ или въ Бухареста, и назначитъ уполномоченными послами графа Григорія Орлова и г. Образкова, которые намареваются прибыть на масто своего назначенія въ конца будущаго масяца.

Я убъжденъ, что эти извъстія доставили здъсь большое удовольствіе, такъ какъ Императрица съ самаго начала желала вести съ турками непосредственные переговоры и заключить миръ собственными усиліями воюющихъ державъ. Несмотря на то, полагають, что съ объихъ сторонъ будутъ продолжаться энергическія военныя приготовленія, и если въ теченіе нъкотораго срока не удастся условиться касательно предварительныхъ статей, въ такомъ случать враждебныя дъйствія возобновятся.

Генералъ-маіоръ Бауеръ сопровождаетъ графа Орлова, и г. Левашевъ тоже ъдетъ на конгрессъ.

Въ воскресенье Ея Императорскому Величеству угодно было подарить шестьдесять тысячь рублей г. Обръзкову и тридцать тысячь г. Левашеву, въ знакъ ея иплости и иризнательности за заслуги и страданія этихь министровъ.

### M 118.

## Lord Catheart to the Barl of Suffolk.

St. Petersburg, April 10 (21), 1772.

(Nº 24. Extract.) With respect to what may happen, it would be arduous in me to offer conjectures to your Lordship; but the dismemberment of Poland, in favour of the King of Prussia (which without the convent of both Empires, cannot happen, unless at the expence of an immediate war) is against treaties, and against the interest of both Empires, as well as against ministerial letters and private declarations, of less weight than treaties; which prevents me from believing it will ever take place. One motive of alarm in the present moment, is some new steps the King of Prussia is taking, which have for their declared cause some late violences of the confederates against the troops of the Prussian cordon, which he complains he has long submitted to, but can submit no longer.

(Russia, Lord Cathcart, 1772, Nº 105.)

#### **№** 119.

## Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 17 (28), 1772.

(Nº 25. Extract.) As to the King of Prussia's intentions upon Poland, and their consequences, I can as yet say nothing fit to be relied upon.

# Отъ дорда Каскартъ графу Суффодькъ.

С.-Петербургъ, 10-го (21-го) апръля 1772 г.

№ 118. (№ 24. Извлеченіе.) Что касается до могущих возникнуть событій, мнт трудно высказать вамъ, милордъ, какія бы то ни было предположенія, но раздаленіе Польши въ пользу Пруссіи (не могущее имѣть мѣста безъ согласія объяв имперій иначе, какъ заплатявъ за то немедленной войной) противорѣчило бы трактатамъ и интересамъ объявъ имперій, также какъ министерскимъ письмамъ и частнымъ деклараціямъ меньшаго значенія чѣмъ трактаты, и потому я не могу повърять, чтобы подобное событіе имѣло мѣсто. Въ настоящую минуту единственнымъ обстоятельствомъ, возбуждающимъ опасенія, являются нѣкоторыя мѣры, принимаемы королемъ прусскимъ, объявленная причина которыхъ состоитъ въ недавнихъ нашеніяхъ конфедератовъ на прусскій кордонъ, что, какъ говоритъ король прусскій, онъ долго переносилъ, но болѣе переносить не можеть.

# Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) апръля 1772 г.

№ 119. (№ 25. Извлеченіе.) Что же касается до намітреній короля прусскаго относительно Польши и до послідствій этихъ намітреній, я до сихъ поръ не могу

I have no knowledge, that he has given any authentic information of them to this court, or to the court of Vienna, or that either of those courts have put any questions to him upon the present appearances, or have as yet changed their language. I have long been convinced, and have long since warned this ministry, that his Prussian Majesty understood, and followed his own interests, and that he certainly would take every means to bring about a cession of Polish Prussia to himself at the conclusion of this war. All accounts confirm that suspicion, and it will remain to be seen, in case of the worst, what part either or both the other powers may take, and how far they may consider the object as a proper ground for a new war, which I apprehend, will depend upon circumstances yet unknown.

(Russia. Lord Cathcart. 1772. Nº 105.)

### № 120.

Instructions for our trusty and wellbeloved Robert Gunning Esquire whom we have appointed to be our europ extraordinary and minister plenipotentiary to our good sister the Empress of Russia. Given at our court at St. James the 27<sup>th</sup> day of May 1772. In the twelfth year of our reign.

(Extracts. 3.) And whereas a negotiation for renewing the treaty of

сказать ничего положительнаго. Насколько мнт извъстно, онъ не сообщаль объ этомъ ничего достовърнаго этому двору или двору вънскому, и ни тотъ, ни другой изъ этихъ дворовъ не предлагалъ ему вопросовъ по поводу настоящихъ обстоятельствъ, и оба они продолжаютъ говорить въ томъ же духъ. Я давно убъжденъ и давно предупреждалъ здъшнее министерство въ томъ, что его прусское величество понимаетъ и преслъдуетъ собственные интересы, и что онъ, конечно, употребитъ всъ средства достигнуть при окончаніи войны уступки польской Пруссіи. Всъ извъстія подтверждаютъ это подозръніе, и въ худшемъ случать остается только посмотръть, которую сторону приметъ каждая изъ другихъ державъ или объ онъ, и сочтутъ ли онъ это событіе достаточнымъ основаніемъ для начатія новой войны, что, я полагаю, будетъ зависть отъ обстоятельствъ, еще неизвъстныхъ.

Наставленіе нашему довърсиному и возлюбленному Роберту Гунинитъ Эскв. назначенному Нами Нашимъ Чрезвычайнымъ Пославинкомъ и уполномоченвымъ Министромъ ко двору любезной Сестры Нашей Россійской Императрицы. Дано при дворѣ Нашемъ въ С. Джемсѣ, мая 27-го дня 1772 г., царствованія Нашего въ двѣнадцатомъ году.

№ 120. (Извлеченія. 3.) Такъ какъ переговоры о возобновленія союзнаго

alliance, concluded at Moscow, in the year 1742, for the term of fifteen years has been long depending; and though for the present, it is interrupted, yet it may hereafter be revived; you will take proper opportunities to learn the sentiments of her Imperial Majesty's ministers on the subject, but without making advances to resume it; and you will report to us the information you shall procure, that we may give you farther instructions on such overtures as may be made for removing the difficulties, which have hitherto obstructed the renewal of the said treaty and disappointed our invariable and earnest desire to cement the good understanding now so happily subsisting between the two courts.

But if you shall find that the late change of circumstances in Sweden shall have removed the principal difficulties, you are not, by the general caution we have given you against making advances to resume the negotiation, restrained from accepting a proposition, or even proposing to improve the opportunity, for forming a comprehensive northern alliance, you are, on the contrary, to inform the Russian ministers, immediately on your arrival at Petersburg, that Sir John Goodricke is instructed to negotiate a treaty of alliance with Sweden in concert with Count Osterman, should he, on his part, have received similar instructions from the court of Petersburg.

Но если вы найдете, что послѣдняя перемѣна обстоятельствъ въ Швеціи устранила главнѣйшія затрудненія, то предостереженіе наше противъ попытокъ къ окончанію переговоровъ не лишаеть васъ права принять предложеніе или даже высказать таковое, дабы воспользоваться случаемъ составить обширный сѣверный союзъ. Напротивъ того вы даже обязаны немедленно, по пріѣздѣ вашемъ въ Петербургъ, сообщить русскимъ министрамъ, что сэру Джону Гудрике предписано вести перетры о трактатѣ со Швеціей по соглашенію съ графомъ Остерманомъ, если только послѣдній съ своей стороны получилъ отъ петербургскаго двора предписаніе биаго же рода.

трактата, заключеннаго въ Москвѣ въ 1742 г., срокомъ на иятнадцать лѣтъ, давно уже были въ ходу, и хотя въ настоящую минуту они прерваны, но со временемъ могутъ быть возобновлены, то вы постараетесь найти случай узнать мысли министровъ Ея Императорскаго Величества касательно этого предмета, не дѣлая при этомъ никакихъ шаговъ къ окончанію дѣла, и сообщите намъ полученныя вами свѣдѣнія, дабы мы могли снабдить васъ дальнѣйшими инструкціями на случай могущихъ воспослѣдовать предложеній, въ виду устраненія затрудненій, препятствовавшихъ до сихъ поръ возобновленію упомянутаго трактата и исполненію нашего нензиѣннаго и искренняго желанія скрѣпить доброе согласіе, нынѣ столь счастливо существующее между обонии дворами.

You will always state an alliance with Russia as the basis of such a system; and you will give more or less attention to other treaties, which may be proposed to you, according to the relation they may bear to that alliance, and their importance to that system.

If in discussing the terms of such treaties, any subsidy to be paid by us alone, shall be proposed, you will report the proposition to us, but without encouraging any expectations that we shall agree to it.

And if in negotiating an alliance with Russia, a Turkish war shall be proposed to be a casus fæderis, you will declare it to be inadmissible......

If the negotiation should be fruitless, and our mediation between the belligerant powers, shall, on any future occasion, be desired by the Empress, you will express our constant disposition to interpose our good offices, provided we are a principal party in the mediation; and you will transmit the proposition for our consideration.

But whatever be the issue of the present negotiation, you will not fail to remove any impressions on the minds of the Empress and her ministers, with respect to jealousies entertained by us of any territorial or maritime acquisitions she may make on the Black Sea exclusive of a passage for Russian ships from that Sea to the Mediterranean.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. № 106.)

Вы постоянно будете указывать на союзъ съ Россіей, какъ на основаніе подобной системы, и отнесетесь съ большимъ или меньшимъ вниманіемъ къ прочимъ трактатамъ, могущимъ быть вамъ предложенными, смотря по отношенію ихъ къ этому союзу и по степени ихъ значенія для этой системы.

Если при обсужденіи условій таковыхъ трактатовъ вамъ была бы предложена субсидія, уплата которой предстояла бы намъ однимъ, вы сообщите предложеніе это намъ, не подавая при этомъ надежды на наме согласіе.

Если же при переговорахъ о союзъ съ Россіей турецкая война будеть предложена въ видъ casus foederis, вы объявите это условіе неудобоисполнивымъ.....

Если переговоры окажутся безплодными и если на будущее время Императрица пожелаеть нашего посредничества между воюющими державами, вы выскажете нашу постоянную готовность предлагать наши услуги, съ тъмъ только условіемъ, чтобы мы являлись главной стороной въ посредничествъ, и сообщите таковое предложеніе для нашего обсужденія. Но каковъ бы ни быль исходъ настоящихъ переговоровъ, вы не преминете изгладить въ умѣ Императрицы и ея министровъ всякое подоръніе относительно того, будто бы мы питаемъ зависть къ морскимъ и сухопутнымъ пріобрътеніямъ, которыя могутъ быть сдъланы ею на Черномъ морѣ, въ виду доставленія свободнаго прохода русскихъ кораблей изъ этого моря въ Средиземное.

#### **№** 121.

### Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 24 (May 5), 1772.

(Nº 27. Separate. Extract.) I had but just time to tell him (Count Panin), that I had heard from Berlin, some weeks ago, that it was believed there, that a ratified treaty with Vienna, for the dismemberment of Poland, had been received on the 6th of April, and that that information had not been contradicted; that I had heard, by last post, that the existence of such a treaty was now believed at Vienna, and that twenty thousand men had received orders to march from Transylvania into Poland, without any precautions against the King of Prussia, which showed a concert, and favoured the report; he told me he did not believe any troops were ordered to march from Transylvania into Poland, but that possibly they might have been ordered to advance towards the Austrian cordon, as the intrigues of Saxony had been such as left no prospect of a pacification of Poland, and he believed the court of Vienna was now tired of the confederates, and taking, as well as the King of Prussia, her precautions against them; that, if there was any such treaty, or even the views, or intentions, as I had

# Отъ лорда Каскартъ графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го апръля (5-го мая) 1772 г.

№ 121. (№ 27. Отдельно. Извлеченіе.) Я только что успёль сказать ему (графу Панину), что я слышаль несколько недёль тому назадь изъ Берлина, что тамъ полагали, будто 6-го апрёля быль полученъ ратификованный трактать съ Вёной, по предмету разделенія Польши и что сведёнія эти не были опровергнуты, что съ последней почтой я узналь, что въ настоящую минуту въ Вёнё также вёрять существованію подобнаго трактата и что двадцать тысячь войска получили приказаніе двинуться изъ Трансильваніи въ Польшу безъ всякихъ предосторожностей относительно короля прусскаго, что доказываеть соглашеніе съ нимъ и тёмъ подтверждаеть слухи; онъ отвёчаль мнё, что не думаеть, чтобы войска были двинуты изъ Трансильваніи въ Польшу, но что быть можеть имъ предписано направиться къ австрійской линіи, такъ какъ интриги Саксоніи достигли такихъ размёровъ, что не оставляють более никакой надежды на умиротвореніе Польши и по его мнёнію вёнскій дворь раздражень действіями конфедератовь и также какъ король прусскій принимаеть противь нихъ мёры предосторожности, что если, какъ я слышаль, та-

heard, he was ignorant of it, and disbelieved it, as the footing upon which the King of Prussia was with the Empress did not justify the supposition of reserve upon a point of that importance; but that perhaps the report, and the credit it gained might be of no hurt in Poland and in Turkey, in order to reconcile the minds of both nations to peace. I replied, that I was very glad, on many accounts, for what he told me; and amongst others, because the contrary would have been inconsistent with the ideas, with which he had furnished me, and in which he had suffered me to remain. I remember sometime ago Count Solms told me, that the King of Prussia, tired out with vexations of the confederates, was making dispositions to punish them (he has since beaten them) and that he himself could not understand any thing relative to the pacification of Poland, in the present state of the dispositions of the Poles, but that, if neither were to agree, he could not conceive it could be difficult to bring it about. It is arduous to offer a conjecture; but that Austria is persuaded, Prussia has not the intention she once apprehended, and has been brought over by Prussia to make this demonstration, which seems to give no pain to Russia, seems to me (upon weighing all circumstances) the least repugnant to the whole of what I have heard, observed and seen, relating to this mysterious subject.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. Ne 106.)

ковой трактатъ состоялся или только имъется въ виду и намъреніяхъ, онъ имчего объ этомъ не знаетъ и не въритъ этому, такъ какъ отношенія короля прусскаго къ Императрица не позволяють предполагать съ его стороны молчаніе по поводу столь важнаго предмета, и что быть можетъ слухъ этотъ и довъріе, съ которымъ къ нему относятся, окажутся не безполезными для Польши и для Турцін, подготовивь умы объихъ націй къ заключенію мира. Я отвъчаль ему, что я по многимъ причинамъ очень доволенъ тъиъ, что онъ сказалъ, между прочимъ и потому что противоположный тому факть не соотвътствоваль бы понятіямь, которыя онъ мнъ внушиль и которыя онъ во мит поддерживаль. Я помию, что итсколько времени тому назадъ графъ Сольмсъ передавалъ мит, что король прусскій, раздраженный оскорбленіями со стороны конфедератовъ, приготовдялся ихъ наказать (съ тъхъ поръ опъ ихъ побилъ) и что онъ самъ ничего не понимаетъ относительно умиротворенія Польши при настоящемъ настроеніи поляковъ, но что онъ не можеть однако понять, чтобы было такъ трудно этого достигнуть. Трудно высказать какое бы то ни было предположеніе, но Австрія убъждена, что Пруссія не имъеть намъренія, котораго она опасалась, и доведена Пруссіей до этого заявленія, повидимому не огорчающаго Россію, вотъ что (взвъсивъ всъ обстоятельства) кажетси миъ наиболье сообразнымъ со встмъ, что я слышалъ, замътилъ и видълъ по поводу этаго таниственнаго предмета.

# № 122.

## The Earl of Suffelk to Mr. Gunning.

St. James, June 26, 1772.

(Nº 5. Extract.) We continue still much in the dark as to the more minute particulars of the design on Poland; but the publication of the King of Prussia's manifesto, of the copies of which he carried two boxes to Marienwerder, may daily be expected, and will probably explain much of the mystery.—I am assured that the country which he proposes to acquire (Marienburg, Culm and Pomerelia), contains near 400,000 inhabitants; and that the Russian ambassador in Poland, until very lately, has professed ignorance of the partition treaty, and now affects concern at some late advices which are supposed to relate to it.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. N 106.)

#### Nº 123.

# The Earl of Suffelk to Mr. Gunning.

St. James, June 30, 1772.

(Nº 6. Extract.) I have received through different channels of intelligence strong circumstantial accounts of disagreement in the Russian councils. It has been stated to me that the project of partition is disagreeable to many of the members of it, but that Count Panin alone did openly

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуниногу.

С. Джемсъ, 26-го іюня 1772 г.

№ 122. (№ 5. Извлеченіе.) Мы по прежнему въ неизвъстности относительно дальнъйшихъ подробностей плана, направленнаго противъ Польши. Но можно ежедневно ожидать обнародованія манифеста короля прусскаго, съ котораго онъ отвель въ Маріенвердеръ два ящика копій, и по всей въроятности манифесть этоть объяснить эту тайну. Мнъ говорили, что страна, которую онъ намъревается пріобръсть (Маріенбургъ, Кульмъ и Померелія), заключаеть около 400,000 жителей и что русскій посоль въ Польшь еще недавно увърялъ, что ничего не знаеть о раздъльномъ трактатъ и теперь притворяется удивленнымъ по новоду послъднихъ предписаній, которыя, какъ полагаютъ, относятся до этого вопроса.

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуниниту.

С. Джемсъ, 30-го іюня 1772 г.

№ 123. (№ 6. Извлеченіе.) Я получиль изъ разныхъ источниковъ весьма подробныя свёдёнія о несогласіяхъ, возникшихъ въ засёданіяхъ русскаго совёта. Мивпередавали, что проектъ раздёла не нравится многимъ членамъ совёта, но что одинъ только графъ Панинъ открыто возсталъ противъ него письменнымъ заявленіемъ, возoppose it by a written representation which gave much displeasure to the Empress. I do not know that this information is entirely to be depended on, but I am well assured that the ambassador at Warsaw expresses much dissatisfaction at the conduct of the courts of Vienna and Berlin. We are still in the dark with regard to the farther intentions of these courts, but among the many unexpected events which take place every day it does not seem absolutely impossible that when the congress opens, they may make propositions, or support propositions made by the Turks, in regard to Poland, which, if carried into execution, will certainly seclude Russia from interfering hereafter in Polish affairs.

(Russia, Lord Cathcart, Mr. Gunning, 1772, Nº 106.)

### Nº 124.

## Lord Catheart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 1 (12), 1772.

(Nº 35. Extract.) Though I have ever made it a rule to endeavour to proceed on sure grounds in offering any material opinion to your Lordship, I can no longer delay informing you, that reasons lately came to my knowledge, though not amounting to an absolute certainty, are sufficient to persuade me, notwithstanding many other appearances, that each of the three

# Отъ дорда Каскартъ графу Суффодькъ.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) іюня 1772 г.

№ 124. (№ 35. Извлеченіе.) Несмотря на то, что я постоянно держусь правила, передавая вамъ, милордъ, какія бы то ни было мизнія о существенныхъ вопросахъ, руководствоваться въ такихъ случаяхъ достовърными основаніями, однако, я не могу долье откладывать сообщить вамъ, что недавно дошедшія до свъдънія моего причины, хотя и не положительно несомитьны, тъмъ не менье достаточны,

будившимъ сильное неудовольствіе со стороны Императрицы. Не внаю, можно ли вполить втрить этимъ извъстіямъ, но меня увтряли, что посланникъ въ Варшавть высказываетъ чрезвычайное неудовольствіе по поводу дъйствій втискаго и берлинскаго дворовъ. Мы до сихъ поръ въ неизвъстности относительно дальнтайшихъ намтреній этихъ дворовъ, но между многими неожиданными событіями, встртичающимися ежелевно, повидимому, не предстоитъ положительной невозможности къ тому, чтобы, по открытіи конгресса, ими были бы высказаны предложенія касательно Польши, или поддержаны высказанныя турками предложенія, исполненіе которыхъ на будущее время несомитенно устранитъ Россію отъ витыпательства въ дтла Польши.

neighbouring powers taking some part of its territory is the probable issue of what is now going forward there. Your Lordship will find grounds in my former letters, why I was tardy in entering into that belief, which first prevailed at Berlin, and afterwards at Vienna. Upon what principles those two courts, from a situation, in which the only question seemed to be. who should first draw the sword, so suddenly embraced a friendly system founded upon a measure seemingly very difficult to apprehend and adjust. I will not as yet undertake to explain, nor in what manner they have made their plan, and the part Russia is to take in it appears to this court indispensably necessary to prevent a general war; at the same time so reconciling the whole to the King of Poland, that he has never asked a single question, or expressed a single apprehension by his minister here. If your Lordship will turn back to my Me 18 of the 24th of March new style, You will perceive, that the first intelligence this court and that of Berlin had. that Austria did not intend to attack them, was by a suggestion from me. in consequence of a communication from Lord Stormont; and am persuaded, that the disposition of the court of Vienna, as I then represented them, being made known by M. Panin to the King of Prussia, his Prussian Majesty immediately formed, and executed the idea of that concession with Austria, of which the effects are now appearing, than which I believe

чтобы убъдить меня въ томъ, что каждая изъ трехъ сосъднихъ державъ получить часть территоріи, что и составить исходь нына происходящихь тамь переговоровь. Изъ предъидущихъ писемъ монхъ вы усмотрите, милордъ, на основаніи какихъ именно соображеній я медянать принять это митиіе, которое преобладало сначала въ Берлинъ, а потомъ и въ Вънъ. На какихъ основаніяхъ дворы эти изъ положенія, ГАБ, КАКЪ КАЗАЛОСЬ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОСЪ СОСТОЯЛЪ ВЪ ТОМЪ, КТО ПЕРВЫЙ Обнажитъ мечь, такъ внезацио перешли къ дружественной системъ, основанной на мъръ, которой повидимому было трудно ожидать, этого я въ настоящую минуту не берусь объяснять, равно какъ и то, какимъ именно образомъ они начертили свой планъ; участіе же, принимаемое въ немъ Россіей, представляется здішнему двору необходимымъ во избъжаніе общей войны, и въ тоже время дъйствуетъ такъ успокоительно на короля польскаго, что онъ не высказаль здёсь черезъ своего министра ни одного вопроса и не выразиль ни малъйшаго опасенія. Если вы, мплордъ, обратитесь къ моему № 18 отъ 24-го марта н. с., вы усмотрите, что первое свъдъніе, полученное здащими и берлинскимъ дворомъ о томъ, что Австрія не намаревается нападать на нихъ, было внушено имъ мною, вследствіе известій, сообщенныхъ мне лордомъ Сторионтъ; и я убъжденъ, что когда король прусскій узналь отъ г. Ланина расположение вънскаго двора въ томъ видъ, какъ я его имъ представилъ, его прусское величество немедленно возъимътъ и привелъ въ исполнение мысль о томъ со-

nothing could at that moment have seemed, either to Count Panin or to me, or to any one who reads the abovementioned No 18 more unlikely.— Your Lordship will also perceive by my № 27, of the 5th May, new style, that M. Panin at that time, neither knew nor believed any project between the two courts, Prussia never having communicated such intention. Since that time M. Panin's language has altered. He says, what is as yet understood and fixed between the three courts tends to the conveniency and subsistence of their respective armies; and that what can be said is, that the dispositions of powers, who lately seemed irreconcilable and threatened immediate war, now appeared amicable. When pushed upon the final issue, he goes no farther than to say that it is a great (blank) for the peace of Europe; and that time and events must determine how all will end. I am told that Prince Lobkowitz has said, that the ministers of the two courts are to be at the congress, and that the internuncio will support every measure of Russia there. Upon the whole, I am convinced, that, when the present objects (whatever they are) are brought to maturity, and the steps known, this negotiation will appear most extraordinary and incomprehensible to those, who examine the situation of affairs when it took its rise. and the manner in which it has been conducted.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. Ne 106.)

глашенін съ Австріей, результаты котораго нышь становятся замытны; полагаю, что въ настоящую минуту ничто не покажется болъе неправдоподобно, какъ графу Панину или мить, такъ и всякому, кто прочтетъ вышеупомянутый № 18. Вы также усмотрите, милордъ, изъ моего № 27 отъ 5-го мая н. с., что въ то время г. Пананъ ничего не зналъ о проектъ, составленномъ обоями дворами и не върилъ ему, такъ какъ Пруссія не сообщала подобнаго намеренія. Съ техъ поръ смыслъ речей г. Панина изменился. Онъ говорить, что то, что уже условлено и определено между тремя дворами, клонится къ удобству и поддержанію ихъ армій; и что можно только сказать, что расположение державъ, недавно казавшееся непримиримымъ и угрожавшимъ немедленной войной, теперь повидимому дружественно. Когда же я настанваю на его мити относительно вонечнаго результата, онъ ограничивается отзывомъ, что это большое (пробълъ) для спокойствія Европы и что время и событія опреділять чімь именно это кончится. Мні передавали будто бы Лобковичъ сказалъ, что на конгрессъ будутъ присутствовать министры обоихъ дворовъ и что интернунцій будетъ поддерживать всякое дъйствіе Россіи. Впрочемъ я убъжденъ, что когда настоящія цъли (каковы бы онт не были) выяснятся и мтры, принятыя въ этихъ видахъ, станутъ извъстны, переговоры эти покажутся необычайными и непонятными для тъхъ, кто обратитъ вниманіе на положеніе дъла съ самого его возникновенія, и на то какимъ образомъ оно было ведено.

#### **M** 125.

## Lord Cathcart to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 8 (19), 1772.

(M: 36. Extracts.) Your Lordship will be glad to learn that this court received advice on Tuesday last that the armistice, which is to continue during the whole time of the congress, is signed.

The behaviour of the Turkish commissaries was such as indicates strong dispositions towards peace, which corresponds entirely with the ideas I had conceived from Mr. Murray's last letters of the inclinations and indeed necessities of the Porte....

With regard to the affairs of Poland, I am extremely satisfied, that the conclusions I had formed, and which are submitted in my last dispatch to your Lordship, are just. Austria was jealous of Prussia's intention of encroaching upon Poland; Prussia was suspicious of the intention of Austria to make war, and was resolved to strike first. Upon information of the cause of the jealousy in Austria, and of her real dispositions, Prussia unknown to Russia, brought Austria over to the opinion of taking each a part, and invited Russia to do the same, under pretence that the conduct of the Czartoriski's, and the situation of affairs rendered the measure, and a concert for that purpose indispensably necessary, in order to prevent a war,

## Оть дорда Каскарть графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) іюня 1772 г.

№ 125. (№ 36. Извлеченія.) Вамъ будеть пріятно узнать, милордъ, что въ прошлый вторникъ дворъ этотъ получилъ изв'єстіє о подписаніи перемирія на все время конгресса.

Дъйствія турецкихъ членовъ доказываетъ полное расположеніе къ миру, что совершенно совпадаетъ съ понятіями, составленными мной на основаніи послъднихъ писемъ г. Муррей относительно симпатій и необходимыхъ потребностей Порты....

Что касается до польских дёль, то я чрезвычайно доволень тёмь, что мои заключенія, изложенныя мною въ послёдней депешё къ вамъ, милордь, оказываются справедливыми; Австрія завидовала намёренію Пруссіи захватить часть Польши; Пруссія подозрёвала Австрію въ намёреніи объявить войну и рёшилась нанести первый ударь. Узнавъ же причину зависти Австріи и настоящее ея расположеніе, Пруссія, безъ вёдома Россіи, убёдила Австрію пріобрёсти себё также часть, и пригласила къ тому же Россію подъ тёмъ предлогомъ, будто бы вслёдствіе дёйствій Чарторижскихъ и настоящаго положенія дёлъ подобная мёра и соглашеніе по этому поводу являются положительно необходимыми во избёжаніе войны, источникомъ ко-

of which Poland would be the source. It is plain this proposal could not be relished by Russia, but in the shape in which it came, and at the moment when those two powers have so much to say upon the question of the peace. it was impossible for her absolutely to reject it, and if she submits to their taking parts of Poland, it is likely that, in order to preserve the balance. she may also think herself obliged to take a part of that kingdom. I am persuaded that, as yet, there is nothing more concerted than general propositions; and that the issue of the question relative to dismemberment and partition, is as yet, uncertain. Events ever determine, in a great measure. the free agency of Russia or the weight she will have in this determination, but those events seem in a great degree to depend upon the other powers, which seems much in favour of the success of their wishes. Upon all this, my Lord, I think, from what I see and know, as well as from what I hear, I can venture to advise your Lordship to rely; as also that the King of Poland's uncles, and their advisers, and the conduct they have held, notwithstanding every warning they have had, and every assistance which has been given them at this court (a subject upon which I have some right to speak my opinion) are the causes (concurring with the ambitious views of a . . . . power) of the unhappy situation to which their country is now reduced. The King of Poland has at last made representation here, upon the present appearances, and his minister has been told.

торой была бы Польша. Понятно, что это предложение не могло быть пріятно для Россіи, но въ той формъ, въ какой оно было высказано и въ такую минуту, когда этимъ объимъ державамъ принадлежитъ столь сильный голосъ по вопросу о заключенін мира, для Россін было невозможно положительно отвергнуть подобное преддоженіе, и, если она согласится на то, чтобы оне завладели частями Польши, вероятно въ виду поддержанія равновісія она сама сочтеть себя обязанной взять часть этого королевства. Я убъжденъ, что до сихъ поръ нътъ ничего опредъленняго, а существують аншь общія предположенія, и что результать вопроса о разділь еще нензвъстенъ. Событія будуть имъть сильное вліяніе на дъйствія Россіи и на ея участіе въ этомъ решенін, но кажется событія эти главнымъ образомъ зависять отъ прочихь державь, что повидимому объщаеть успъхь ихъ желаніямь. На основанія всего, что я вижу и знаю, а равно и того, что слышу, я думаю, милордъ, что могу ваять на себя ситлость совътовать ванъ положиться на эти извъстія, также какъ и на то, что дяди короля польскаго, ихъ совътники и образъ дъйствій, котораго они держались, несмотря на всъ предостереженія и на помощь, оказанную имъ этимъ дворомъ (о чемъ я нитью ніткоторое право высказывать свое митьніе), были (вибсть съ честолюбивыми видами . . . . державы) главными причинами того несчастнаго положенія, въ какомъ нынѣ находится ихъ страна. Король польскій наконець саблаль забинему двору представление по поводу настоящихъ обстоятельствъ,

that the Empress, in an answer to a letter of his Polish Majesty, now before her, will also answer that representation.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. 16 106.)

## **M** 126.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 19 (30), 1772.

(No. 3. Extracts.) My interview with M. Panin took place on Thursday last, agreeably to his appointment, which I had the honour to acquaint your Lordship. Though I was prepared for the reserve and coldness of that minister, yet I own I was astonished at the degree of both, with which he received the communication I was entrusted to make him of so important a measure entered into spontaneously with so principal a view to support the interest of this court, and at a time when they had so little reason to expect it; the handsomeness of which undoubtedly claimed the strongest expressions of satisfaction from this court, though the only one he made use of on this occasion was: «it is expedient». I did not acquaint your Lordship with this immediately, as I would not be over-hasty in judging of a man from the first interview, not knowing at the same time, whether I ought to attribute his reserve to Lord Cathcart's presence; and his having desired to see me again before my audiences at Zarskoe Selo

# Отъ Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 19-го (30-го) іюня 1772 г.

№ 126. (№ 3. Извлеченія.) Свиданіе мое съ г. Панинымъ состоялось въ прошлый четвергъ, согласно съ тѣмъ, какъ было имъ назначено, о чемъ я имѣлъ честь доложить вашему превосходительству. Хотя я былъ приготовленъ къ сдержанности и холодности этого министра, однако сознаюсь, что меня удивило до какой степени сдержанно и холодно онъ выслушалъ порученное миѣ сообщеніе о столь важной мѣрѣ, внезапно принятой главнымъ образомъ въ видахъ поддержанія интересовъ этого двора и въ такое время, когда они имѣли такъ мало основаній на то разсчитывать; благородство подобной иѣры несомиѣнно требовало со стороны здѣшняго двора самыхъ сильныхъ выраженій удовольствія, между тѣмъ какъ единственный отвѣтъ былъ таковъ: «мѣра эта удобна». Я не сообщалъ вамъ о томъ немедленно, милордъ, опасаясь слишкомъ посиѣшно судить о человѣкѣ по первому свиданію съ нимъ и не будучи увѣренъ въ томъ, не слѣдуетъ ли приписать его сдержанность присутствію здѣсь лорда Каскартъ; въ тоже время выраженное имъ желаніе видѣть меня еще разъ до аудіенцій монхъ въ Царскомъ Селѣ заставило меня надѣяться, что

и министру его было сказано, что Императрица, отвъчая на нынъ полученное ею письмо его польскаго величества, отвътитъ также и на это представленіе.

made me hope, that upon farther intercourse I might have more reason to be satisfied with him, and consequently be able to give a more agreeable account to your Lordship: but this was by no means the case; for though I was with him for a considerable time, and talked to him upon variety of subjects, and introduced that of Sweden, I experienced no change in his behaviour....

The Empress herself indeed received me in a very distinguished manner, addressing almost the whole of her discourse to me during the time we were at table; but her Majesty is so gracious in general, that, whether she was more so to me than to any other stranger, is what I cannot judge.

This court has sent fifty thousand roubles to Count Osterman by the last post.

In consequence of a messenger having been dispatched to the King of Prussia, at Marienwerder, by Count Solms, his Majesty has countermanded some arrangements that he had ordered to be made: hence it is conjectured, that the carrying the partition treaty into execution will probably meet with many difficulties and delays. I find there are some people here, who affect to question its very existence; but of this I presume there can be no doubt. Might I hazard a conjecture of my own, which I give merely as such, M. Panin's advising the Empress to accede to a measure, so pregnant with danger to this country, was a temporary expedient to facili-

дальнѣйшія сношенія съ нимъ окажутся пріятнѣе, что дало бы мнѣ возможность представить вамъ, милордъ, болѣе удовлетворительный отчетъ; но ожиданія мои въ этомъ случаѣ далеко не оправдались, ибо, хотя я имѣлъ съ нимъ довольно продолжительное свиданіе, и, разговаривая о различныхъ предметахъ, коснулся шведскаго вопроса, обращеніе его со мной нисколько не измѣнилось....

Правда, что сама Императрица приняла меня съ большимъ отличіемъ, обращаясь съ ръчью почти исключительно ко мит во все время, пока мы были за столомъ; но Ея Величество такъ милостива ко всемъ вообще, что я не могу судить—отнеслась ли она ко мит благосклоните что ко всякому другому иностранцу.

Дворъ этотъ выслалъ съ последней почтой графу Остериану интьдесять тысячъ рублей.

Всявдствіе прівзда курьера, отправленнаго графомъ Сольмсомъ королю прусскому въ Маріенвердеръ, Его Величество отміния в нікоторыя сділанныя имъ распоряженія; изъ этого заключають, что выполненіе трактата о разділів встрітить много затрудненій и отсрочекъ. Я виділь здісь нікоторыхъ лиць, пытающихся сомнівваться даже въ существованія такого трактата; но я полагаю, что факть этоть не подлежить инкакому сомнівню. Если позволите высказать вамъ предположеніе, которое я передаю единственно какъ свою личную догадку, Панинъ совітоваль Императриці согласиться на міру, сопряженную съ такой опасностью для страны, лишь

tate the ensuing congress, and insure its success. This once effected, he flatters himself, that some means may be found out to frustrate the ambitious views of her ally; but how far the vigilance of the latter will admit of entering into any such hopes is the question.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. X 106.)

#### № 127.

# The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James, July 24, 1772.

(Nº 10. Most secret.) In regard to that very important intelligence of a design to dethrone the Empress of Russia, which I confidentially communicated to you before you left England, I have since been assured that the whole is built on the discontents of the people which are supposed to be extreme; but it is not probable, that it will be attempted to be executed, before the son is major.

It is unnecessary to repeat to you, that this matter deserves your most serious attention. I could wish you particularly to enquire whether the disposition of the people be such as it is represented to be; and whether there be any other collateral circumstances within the circle of your observation, which may lend credit to the intelligence.

(Russia, Lord Cathcart, Mr. Gunning, 1772, M 106.)

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунивигу.

С. Джемсъ, 24-го іюля 1772 г.

№ 127. (№ 10. Вссьма секретно.) Что касается до важнаго мавъстія о намъреніи свергнуть съ престола Русскую Императрипу, о чемъ я конфиденціальнымъ образомъ сообщалъ вамъ передъ отътадомъ вашимъ изъ Англіи, я узналъ съ тъхъ поръ, что митніе это основано на недовольствъ народа, которое, какъ полагаютъ, достигло крайнихъ размъровъ; но по всей въроятпости къ осуществленію этого плана приступятъ не ранте, чтыть по совершеннольтій ея сына.

Считаю излишнимъ повторять вамъ, что вопросъ этотъ требуетъ съ вашей стороны самого серьезнаго вниманія; я бы особенно желалъ, чтобы вы узнали дійствительно ли таково настроеніе народа, какимъ его изображають, и не встрітятся ян въ кругу вашихъ паблюденій какія либо косвенныя обстоятельства, подтверждающія это извітстіе.

въ видъ временнаго средства облегчить послъдовавшій за тъмъ конгрессъ и упрочить его успъхъ. Однажды это будетъ достигнуто, онъ надъется найти средства обмануть честолюбивые виды союзницы; но вопросъ состоить въ томъ, насколько бдительность сей послъдней допускаетъ подобнаго рода мъры.

#### **M** 128.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 22 (July 3), 1772.

(Nº 6. Extract.) Count Panin having no fixed day for seeing the foreign ministers, it is customary to apply to him by a note when business renders it necessary to talk to him. As he happened to be in town yesterday, I did so, upon which he very politely desired I would accept of a diner en famille as he had no other hour disengaged during the whole day. I found him much more cordial than at either of my first interviews, and in his whole conversation and manner a strong appearance of probity.

He expressed himself very sensible of the goodness and attention of your Lordship, in communicating to him the intelligence relative to the King of Sweden's views; but he said, the Empress had too great a confidence in his long service and attachment to her for him to have any reason to give himself the least concern about the effects of such a piece of Swedish art.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. & 106.)

# Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 22-го іюня (3-го іюля) 1772 г.

№ 128. (№ 6. Извлеченіе.) Такъ какъ графъ Папинъ не имъетъ назначеннаго дня для свиданія съ инострапными министрами, то принято обращаться къ нему посредствомъ записки всякій разъ, когда ходъ дъла требуетъ личныхъ переговоровъ съ нимъ. Вчера онъ былъ въ городъ и я написалъ ему, въ отвътъ на что онъ весьма любезно пригласилъ меня отобъдать съ нимъ въ кругу его семейства, такъ какъ онъ не имълъ другаго свободнаго часа въ продолженіе всего дня. Я нашелъ его гораздо дружественнъе, чъмъ въ оба первыя наши свиданія, п какъ разговоръ его, такъ и обращеніе, повидимому, проникнуты честностью.

Онъ сказалъ, что высоко цѣнитъ доброту и вниманіе, съ которыми вы, милордъ, сообщили ему извѣстіе о видахъ короля шведскаго, но прибавилъ, что Императрица слишкомъ полагается на его долгую службу и преданность къ ея особѣ для того, чтобы онъ могъ безпоконться о послѣдствіяхъ подобной питриги со сторопы Швеціи.

## **№** 129.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 26 (July 7), 1772.

(Nº 7. Extract.) A copy of a letter has been just shown me, from the King of Poland to the Empress (which will be given to M. Panin Thursday next) written in the most pathetic and supplicating terms, to request her protection. I have likewise read a declaration of the Empress Queen, which is very short of exacting homage of the Poles in those districts, which she is supposed to intend taking possession of. I have been at the same time assured that she has offered to desist from doing so, or from making any acquisition whatever, provided his Prussian Majesty will do the same. I am told that a resolution is taken here, of immediately augmenting the troops in Poland; and that eventual orders have been sent to those in the Crimea, to march thither, I presume, as soon as peace is signed. If this is true, it has rather the appearance of a design to prevent dismemberment, than to secure any portion of it to Russia, who has already an army there more than sufficient for that purpose: and I am assured that M. Panin, on being pressed the other day, by a friend of the King of Poland, to acquaint him whether his fate was decided, or not, used the following expressions: that though he himself was not one of the least actors, he knew of no de-

# Оть Роберта Гуннига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го іюня (7-го іюля) 1772 г.

№ 129. (№ 7. Извлеченіе.) Мить сейчасть показывали копію сть письма короля польского къ Императрицъ (которое будетъ вручено г. Панину въ будущій четвергъ), написаннаго въ самыхъ патетическихъ и умоляющихъ выраженіяхъ для испроменія ея покровительства. Я также читаль декларацію Императрицы-Королевы, почти требующей покорности со стороны поляковъ тъхъ провинцій, которыми, какъ полагаютъ, она намъревается овладъть. Меня въ тоже время увъряли, что она предлагала отказаться отъ подобной меры и вообще отъ всякаго пріобретенія подъ темь условіемъ, чтобы его прусское величество поступилъ точно такимъ же образомъ. Мит говорили, что здёсь решено немедленно усилить количество войска въ Польше, и что войскамъ, расположеннымъ въ Крыму, заранъе предписано двинуться въ Польшу, я полагаю, тотчасъ по заключенін мира. Если это справедливо, это болье похоже на нам'треніе воспрепятствовать разділу, чімъ доставить въ немъ долю Россін, имъющей тамъ войско болье чымъ достаточное для этой цыли, и меня увъряли, что на дняхъ, когда одинъ изъ пріятелей короля польскаго убъждалъ г. Панина сказать, решена ли его участь или неть, то последній отвечаль ему въ слетующихъ выраженіяхъ: хотя самъ онъ принадлежить къ числу не последнихъ лейcisive or positive arrangements taken; and that if any were mediated, their execution seemed to be at a distance.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. & 106.)

#### № 130.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July .3 (14), 1772.

(Nº 9. Extract.) I am informed that the King of Prussia has offered to cede the county of Glatz, and even Neiss, to the house of Austria, provided they consent to his taking possession of Polish Prussia. He was certain to have had, by the consent of this court, all that district between the Oder and the Vistula. This measure was agreed to at that period, when Austria was expected to take part in the war. The court of Vienna has proceeded to number the inhabitants in the Polish districts; but this, as well as the declaration mentioned in my last, is done in the Emperor's name, a miserable subterfuge! The King of Poland has made a new offer of repairing to the Russian camp, and of putting himself at the head of all the Poles he can assemble. What the real intentions of the Russians are is still a mystery; but it is certain, that every thing necessary for the administring a new acquired province was determined upon here, a chancery fixed, and persons named to fill it, and Count Zachary Czernicheff to have

ствующихъ лицъ, ему неизвъстно ни о какомъ ръшительномъ или положительномъ распоражения; и что если таковыя имъются въ виду, исполнение ихъ еще довольно далеко.

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 8-го (14-го) іюля 1772 г.

№ 430. (№ 9. Извлеченіе.) Мит передавали, что король прусскій предлагаль уступить австрійскому дому графство Глатцъ и даже Нейссе съ тамъ, чтобы Австрія допустила его овладтть нольской Пруссіей. Онъ намтревался съ согласія этого двора взять всю страну между Одеромъ и Вислой. Мтра эта была условлена въ то время, когда ожидали, что Австрія приметь участіе въ войнт. Втеккій дворъ приступиль къ перечисленію жителей польскихъ провинцій; но это, также какъ и декларація, упомянутая въ моей последней депешт, жалкій обманъ, исполняемый отъ имени императора. Король польскій возобновиль свое предложеніе соединиться съ русскимъ дагеремъ, ставъ во главт встать поляковъ, которыхъ только ему удастся собрать. До сихъ поръ остается неизвъстно въ чемъ состоять истинныя намтренія русскихъ; но достовтрно, что здъсь было опредълено все необходимое для управленія вновь пріобрътенной провинціей, составлена канцелярія и назначены лица для занятія должностей, при чемъ графъ Захаръ Чернышевъ долженъ былъ стать во

had the government of it, and to be made feldt-marshal. The troops I mentioned in my last are to take up their winter-quarters there, and have already orders to march. The archives have been removed to Smolensk by orders from hence. No answer has as yet been made to the King of Poland's letter, but I shall probably hear something relative to this before next post.

Mr. Panin is unquestionably inclined to moderate measures; but though he disapproves of any other, he has not resolution enough to oppose them; nor is it absolutely certain that he is in the secret of all the Empress's views and designs. From what I am able to collect, I should conclude that his friend M. Saldern assuredly is not. I know for certain, that a correspondence of the most private nature is carrying on between the Empress of Russia and the King of Prussia; the latter does not confide his letters even to his own post masters; but he has them conveyed as far as Memel by a private hand, from whence they come directly to the Empress. From these precautions your Lordship will judge, of how secret a nature their contents must be: this took place, and has been continued ever since the time of Prince Henry of Prussia's residence here, to whom I believe may be safely attributed the indifference, we have ever since experienced in this court to the alliance: there can be no doubt but he inspired the Empress with very different sentiments from those he found Her in possession

главъ управленія съ званіемъ фельдмаршала. Войска, о которыхъ я упоминалъ въ своемъ послёднемъ письмѣ, будутъ расположены тамъ на зимнія квартиры и уже получили приказаніе двинуться. Архивы перевезены въ Смоленскъ, вслёдствіе предписаній отсюда. До сихъ поръ еще не послёдовало никакого отвѣта на письмо короля польскаго, но я вѣроятно до слёдующей почты узнаю что нибудь касательно этого вопроса.

Несомитино, что г. Панинъ расположенъ къ умфреннымъ дъйствіямъ; но хотя онъ не одобраетъ иныхъ мъръ, онъ не имъетъ достаточно ръшимости, чтобы возстать противъ нихъ; къ тому же до сихъ поръ неизвъстио положительнымъ образомъ посвященъ ли онъ въ тайну видовъ и намъреній Императрицы. Изъ того, что мит удалось узнать, я заключаю, что другу его г. Сальдерну тайна эта неизвъстна. Я знаю изъ върнаго источника, что русская Императрица и прусскій король ведутъ между собой переписку самого конфиденціальнаго характера; король прусскій не довърнеть даже своихъ писемъ собственнымъ почтмейстерамъ, но пересылаетъ ихъ до Мемеля съ частнымъ лицемъ, а оттуда они передаются непосредственно Императомить. Судя по этимъ предосторожностямъ, вы, милордъ, можете заключить до ка-

тепени секретно должно быть ихъ содержаніе; переписка эта начадась и протся со времени пребыванія здъсь принца Гейнриха Прусскаго, которому, полагаю, слідуеть приписать равнодушіе къ союзу, встріченное нами съ of, and obtained for his brother that influence the effects of which have been so very obvious, and which ought to have been earlier attending to by discrediting those specious and artful assurances that were thrown out to conceal them. His Prussian Majesty's plans of acquisition were too incompatible with respect to our interests not to make it strongly his to prevent too close a connection with this court, which at once solves all the difficulties it encountered. It is not, however, improbable but some of his late proceedings may have opened the Empress's eyes; and I am encouraged to think so from having expressed, the other day, at table, to a person, who repeated it to me, great dissatisfaction at his conduct, and the strongest disapprobation of his character. It has been remarked, that she has, for some time past paid more than usual attentions to the Grand Duke. I could not help observing on Thursday last, a degree of thoughtfulness in her Imperial Majesty's countenance, while I conversed with her, and made her party at cards.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. Nº 106.)

#### № 131.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 6 (17), 1772.

(M. 10. Extract. Secret.) The arrangements which, I know, have been

тахъ поръ со стороны этого двора. Не подлежить сомитию, что онъ внушиль Императрица чувства, совершение отличныя отъ ея прежняхъ мыслей, и пріобраль для своего брата то вліяніе, послідствія котораго были столь очевидны, и на которыя следовало ранее обратить внимание, опровергнувъ лживыя и хитрыя уверения, высказываемыя съ целью скрыть эти последствія. Планы пріобретеній его прусскаго величества были до того несовитстны съ нашими интересами, что ему прежде всего следовало помещать слишкомъ тесному союзу нашему съ этимъ дворомъ, что разомъ разръшнаю бы всв препятствія. Тъмъ не менье быть можеть, что нъкоторыя изъ недавнихь его дъйствій открыли глаза Императриць и я основываю свое предположеніе на томъ обстоятельствъ, что на дняхъ за объдомъ она высказала одному лицу, передавшему мит ея слова, величайшее неудовольствіе по поводу его образа дтиствій и сильное неодобреніе его характера. Замічено также, что въ посліднее время она относилась съ большимъ противъ прежияго вниманіемъ къ Великому Князю. Въ прощями четвергъ, разговаривая съ Ея Императорскимъ Величествомъ и играя съ нею въ карты, я не могь незаметить на лице ен искоторой задумчивости.

# Отъ Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 6-го (17-го) іюля 1772 г.

№ 131. (№ 10. Извлеченіе. Секретно.) Міры, которыя, какъ мні извістно,

taken here, added to the accounts, which continue daily to come in, of the dispositions made by the courts of Vienna and Berlin with respect to Poland, determined me to make use of an opportunity, which Mr. Panin gave me, after having dined with him to day, to ask him, what was to be the fate of that country? that relying upon the assurances which his Majesty's ambassador here had been empowered by his Excellency to give our court. and on that confidence, which its connection with his established, I had not thought proper to touch upon this subject, till appearances, and indeed facts, became so strong, that I could not well continue longer silent. After much hesitation, which however, seemed natural to him, he said, that nothing decisive was determined with regard to Poland, but that he could assure me, that there was no danger of the public tranquillity being disturbed: that however it was not till very lately he could say so, for that the intrigues and duplicity of many of the Poles had rendered it very precarious, and that they must not expect that their conduct towards their neighbours should go always unpunished. Upon which, I asked, what were the sacrifices these the neighbours required? and whether it was true that the courts of Vienna and Berlin were agreed with respect to them? He answered, not that he knew; and repeated with some eagerness, as if with a desire of putting an end to the conversation, that there was not the least danger of its bringing on a new war. The ambiguity, as well as the manner

приняты здёсь, а также ежедневно получаемыя извёстія о расноряженіяхь вёнскаго и берлинскаго дворовъ касательно Польши заставили меня воспользоваться случаем, даннымъ мит г. Панинымъ, съ которымъ я сегодня объдалъ, спросить у него: какова будеть участь этой страны? Я сказаль ему, что, полагаясь на увъренія, высказанныя нашему двору посломъ Его Величества на основаніи словъ его превосмдительства и разсчитывая на довъріе, утвержденное связью между нашимъ и его дворами, я не находиль нужнымъ касаться этаго предмета до техъ поръ пока варужныя обстоятельства и даже самые факты приняли такой решительный обороть, что мнв невозможно долве сохранять молчаніе. Послв довольно долгаго размышленія, казавшагося въ немъ, однако, совершенно естественнымъ, онъ сказалъ, что относительно Польши нертшено ничего опредтленняго, но что онъ можеть меня уктрить, что не предстоить опасности въ нарушеніи общественнаго спокойствія; однаво, онъ прибавилъ, что лишь весьма недавно можетъ онъ это утверждать, ибо интрит и обманы многихъ поляковъ дълаютъ настоящій порядокъ вещей весьма непрочныть и что они не могутъ ожидать, чтобы дъйствія ихъ относительно состдей всегда оставались безнаказанными. Тогда я спросиль, какихь жертвъ потребують эти сосъди? и правда ли, что дворы вънскій и берлинскій согласились между собой по поводу этого предмета? Онъ отвъчаль, что нъть, насколько ему о томъ извъстно. и повториль съ живостью и какъ бы съ желаніемъ прервать разговоръ, что не пред-

with which he expressed himself, confirmed what I have already ventured to give as my opinion upon this subject.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. N 106.)

#### **№** 132.

## Note from Lord Cathcart to Mr. Gunning.

July 6 (17), 1772.

(Extracts.) Some weeks before your arrival, the Empress at her table, after having declared that honesty was the only policy, took occasion to say that was not a maxim of the King of Prussia, and that she was sorry for it, which led her into a good deal of discussion upon that Monarch's character....

P. S. The French and Spanish ministers, for some time past, have paid extraordinary court to me, and I believe the former makes considerable advances towards you. I recollect that before I was ill, while the affairs of Poland could still be talked of as dubious, he said, that, if there were foundations for the reports then circulating, there was no safety for Europe, but in an union between England and France: he was sure that

видится ни малъйшей опасности новой войны. Запутанность его словъ и выражение его утвердили меня въ томъ мнъніи, которое я уже осмъливался излагать по этому предмету.

# Записка лорда Каскартъ г-пу Гуппппгу.

6-го іюля с. с. 1772 г.

- № 132. (Извлеченія.) Нѣсколько недѣль до вашего пріѣзда Императрица за столомъ объявила, что честность есть нанлучшая нолитика, и воспользовалась случаемъ высказать, что король прусскій не держится подобнаго правила, о чемъ она сожалѣеть, и это подало ей поводъ подробно разсуждать о характерѣ этого монарха....
- Р. S. Французскій и испанскій министры въ последнее время необыкновенно за мной ухаживають, и я полагаю, что первый изъ нихъ всячески старается сблизиться съ вами. Я вспоминаю, что до моей болезни, пока о польскихъ делахъ еще можно было говорить какъ о деле, подлежащемъ соминню, онъ сказалъ, что если разнесшіеся слухи основательны, единственное спасеніе для Европы состоить въ союзе между Англіей и Франціей: онъ былъ убежденъ, что его государь не усо-

his Master would not hesitate a moment to join with mine in such a cause, or words to that purpose.

Endorsed. In Mr. Gunning's № 10 (to the Earl of Suffolk, dated July 6 [17], 1772).

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. № 106.)

#### **M** 188.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 10 (21), 1772.

(Nº 11. Most secret. Extracts.) From a combination of all which the closest attention has enabled me to collect and observe, I am fully persuaded that this court, notwithstanding all the solemn assurances to the contrary intend to share the spoils of Poland with those of Austria and Prussia; and I am inclined to believe that these spoils will be the only fruits which she will reap, either from the success of her arms or the boasted efforts of her faithful and only ally. He has, with his usual address, protracted the departure of the Turkish plenipotentiaries so much longer then the time fixed upon, that it evident, whether a peace is patched up or not, it will be too late for the Russian army to act this campaign, and the absolute inability of this country to support the expence of another (for

инится ни минуты соединиться съ мониъ государенъ въ такомъ дёлё или въ словахъ, клонящихся къ тому.

Включено въ № 10 отъ г. Гуннинга (графу Суффолькъ, 6-го [17-го] іюля, 1772 г.).

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 10-го (21-го) іюля 1772 г.

№ 133. (№ 11. Весьма секретно. Извлеченія.) Сообразивъ все, что самое усиленное вниманіе помогло мит узнать и замітить, я вполит убідняся въ томъ, что дворъ этотъ, несмотря на торжественныя увіренія въ противномъ, намітревается получить себіт долю при раздробленія Польши наравит съ дворами австрійскимъ и прусскимъ, и я полагаю, что эта добыча составить единственный плодъ, который дворъ этотъ пожнетъ какъ отъ успіха своего оружія, такъ и отъ хваленыхъ усилій своего усерднаго и единственнаго союзника. Дворъ этотъ съ обычной ловкостью отсрочиль выйздъ турецкихъ уполномоченныхъ настолько доліке назначеннаго времени, что, очевядно, состоится ли миръ, или ніть, во всякомъ случай русская армія уже не успітеть совершить этого похода, и полная невозможность этого государства нести расходы другаго похода (ибо думаю, что могу увітрить васъ, мялордъ, въ этомъ обстоя-

this—I think I can take upon me to assure your Lordship is the case) lay her at the mercy of those mediators for whom she has forsaken his Majesty. In this unhappy situation (if it should appear that I do not describe it in too dark colours), an alliance with Great Britain will soon become an object of infinite greater importance to her than to the latter....

They seem now to be under the necessity of conforming to whatever the King of Prussia prescribes. In a late evaluation, which he is supposed to have transmitted hither, he makes the salt works, and the revenues of the districts alloted unto Austria amount to a considerably greater sum than those which fall to his share, and therefore expects some equivalent, though the latter I am well assured, is sufficient to maintain near thirty thousand men, and gives him a revenue of three hundred and fifty thousand pounds sterling.

If the King of Poland acquiesces in the dismemberment, the idea that prevails here is, that his complacency is to be rewarded either by the appropriation to him of the revenues arising from the starosties which are to be abolished, or by a change in the constitution, making the crown hereditary in his family. The latter is however too absurd to deserve credit. It is not impossible but that the crisis he is brought to, may determine him to abdicate. Should he take this desperate and spirited resolution, it must greatly embarrass and disconcert the measures of those who

тельствъ) ставить его въ зависимость отъ тъхъ посредниковъ, для которыхъ она покинула его величество. Въ положеніи столь бъдственномъ (если окажется, что я не описаль его въ слишкомъ черныхъ краскахъ) для Россіи союзъ съ Великобританіей скоро явится цълью гораздо болъе важной, чъмъ для сей послъдней страны....

Кажется, они въ настоящую минуту находятся въ необходимости подчиняться всякому предписанію короля прусскаго. Въ послідней оцінків какъ полагають, сообщенной имъ сюда, онъ опреділяеть доходъ отъ соляныхъ копей тіхъ провинцій, которыя назначены Австріи цифрой значительно превышающей сумму доходовъ, выпадающихъ ему на долю, и потому ожидаеть нікотораго вознагражденія, хотя дистрикты эти, какъ мить хорошо извітстно, достаточны для содержанія тридцати тысячь войска, и дадуть ему около трехсоть патидесяти тысячь фунтовъ стерлинговъ.

Если король польскій согласится на это раздробленіе, преобладающее здісь мишніе состоить въ томъ, что такая уступчивость будеть вознаграждена или предоставленіемъ ему доходовъ старость, которыхь предполагають уничтожить, или же переміной конституціи, въ силу которой престоль быль бы объявлень наслідственнымъ въ его семействі. Посліднее, однако, до того беземысленно, что не представляеть никакого віроятія. Быть можеть, что кризись до котораго онъ доведень, заставить его отречься отъ престола. Въ случаї если онъ приметь это отчаянное и энергическое рішеніе, то это чрезвычайно затруднить дійствія и поставить въ не-

have created the necessity of it. What part France would then be likely to take your Lordship will soon discern....

Your Lordship must not wonder at Mr. Saldern's ignorance of the extent of the partition treaty, the author of it, Count Zachary Chernicheff, being his professed enemy.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. N. 106.)

#### **N** 134.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 13 (24), 1772.

(Nº 12. Extract.) The accounts you have received of the disunion amongst some of the members of the council here I believe well founded. Mr. Panin and Count Zachary Chernicheff have, from the beginning differed in opinion with regard to Polish affairs, but the sentiments of the latter, being more conformable to those of the Empress, have prevailed, it is now said positively, with the view of quieting the apprehensions of those who foresee the evil consequences of putting the Vistula into the hands of the King of Prussia. That there has been expressly stipulated in the treaty of partition that he shall not, upon any account augment the tolls and duties on goods passing to the Baltic; and that sixty thousand of the best troops of the Empire are to be always quartered in such a manner as to be able to watch the motions of this Prince, and to assemble in a week's time.—

#### Оть Роберта Гуппинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 13-го (24-го) іюля 1772 г.

доуменіе техъ, кто вызваль необходимость подобнаго шага. Вы, милордъ, легко угадаете какую бы роль взяла на себя при такихъ обстоятельствахъ Франція.....

Вы не должны удивляться, милордъ, тому, что г. Сальдериъ ничего незналъ относительно размеровъ раздельнаго трактата, такъ какъ авторъ его, графъ Захаръ Чернышевъ, состоитъ въ отъявленной вражде съ нимъ.

<sup>№ 134. (№ 12.</sup> Извлеченіе.) Извъстія, полученныя вами о несогласіяхъ между нѣкоторыми членами совѣта, по моему миѣнію основательны. Г. Панинъ и графъ Захаръ Чернышевъ съ самого начала держались различныхъ взглядовъ относительно польскихъ дѣлъ, но такъ какъ мысли послѣдняго болѣе совпадали съ мыслями Имнератрицы, то онѣ и одержали верхъ; имѣя въ виду успоконть опасенія лицъ, предвидящихъ гибельныя послѣдствія уступки Вислы королю прусскому, теперь положительно утверждаютъ, что въ раздѣльномъ трактатѣ значится, чтобы онъ ни въ какомъ случаѣ не возвышалъ цифры таможенныхъ пошлинъ съ товаровъ, напраляющихся къ Балтійскому морю, и что шестьдесятъ тысячъ лучшаго русскаго войча будутъ постоянно расположены такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность на-

These precautions sufficiently demonstrate the bad policy of the measure which has given rise to them.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. № 106.)

#### **№** 135.

## Note from Lord Cathcart to Mr. Gunning.

(Extract.) It appears to me that, from the day of the overture made by the Porte relative to the mediation of the courts of Vienna and Berlin, to which Russia, in the hopes of an immediate peace, gave too favourable a reception, she has no longer been a free agent, but has been pushed into measures of great consequence, contrary to her intention, inclination, and interest. The last steps to have crowned the whole, take from her all her importance, give her a new rival, if not enemy, and derange the system of the north, besides rendering her alliance less advantageous to us, and subject to a new difficulty. My reasons are: I do not see how she can ever again march troops into Germany without the King of Prussia's permission. The King of Prussia's interest, when he has finished his affairs with the Empresses, will certainly lead him to ally himself with France to secure himself against Austria, and with Sweden to over-awe Russia. In such circumstances were we to make an alliance with Russia, we have a much

блюдать за действіями этого принца и собраться въ теченіе недели. Эти предосторожности достаточно указывають дурную политику этой мёры, вызвавшей ихъ.

## Записка дорда Каскартъ г-ну Гунингу.

№ 135. (Извлеченіе.) Мит кажется, что съ того дня какъ Порта высказала желаніе относительно вмішательства дворовъ вінскаго и берлинскаго, на что Россія, надіясь на немедленное заключеніе мира, отозвалась слишкомъ благопріятнымъ образомъ, она перестала дійствовать самостоятельно, но была вовлечена въ чрезвычайно важныя міры, противоположныя ен наміреніямъ, расположенію и интересамъ. Въ довершеніе всего послідній сділанный шагь отнимаеть оть нее все ен значеніе, даеть ей новаго соперника, если не врага, и разстроиваеть сіверную систему, кроміт того что союзъ съ ней ділается для насъ менте выгоднымъ и сопряженнымъ съ новымъ затрудненіемъ. Воть мои доводы: я не предвижу, чтобы она иміла возможность двинуть въ Германію войско безъ позволенія короля прусскаго. Интересы короля прусскаго, какъ только онъ покончить діла съ Императрицей, конечно, побудять его вступить въ союзъ съ Франціей, чтобы обезпечить себя нротивъ Австріи, и со Швеціей для внушенія большаго уваженія Россіи. При таковыхъ обстоятельствахъ, если мы вступимъ въ союзъ съ Россіей, мы имітемъ гораздо боль-

greater certitude of being called upon than formerly; and if we were to stir, the King of Prussia being the strongest would not fail immediately to possess himself of his Majesty's German dominions.

Endorsed. In Mr. Gunning's № 12 (to the Earl of Suffolk, dated July 13 [24], 1772).

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. № 106.)

#### **N** 136.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 17 (28), 1772.

(Me 13. Extract.) I have just learned through a private channel that Prince Lobkowitz's courier (whose arrival I mentioned in my last), has brought the final resolution of the court of Vienna relative to the portion of Poland she means to appropriate to herself, by which it appears, that she will now rest satisfied with a much smaller share than she some time insisted on. The King of Prussia, who it seems is always apprized of the intentions of that court, before they reach this, advises by all means, to agree to the proposed partition. Mr. Panin, I am told, hesitates, and will take some days to deliberate; the obstinacy in the Porte, in listening to the independency of the Crimea, will, however, probably determine him

## Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) іюля 1772 г.

№ 136. (№ 13. Извлеченіе.) Я только что узналь изъ частнаго источника, что курьеръ князя Лобковича (о прітадт котораго я упоминаль въ посліднемъ письміт) привезъ окончательное рішеніе вінскаго двора относительно той части Польши, которой Австрія намітревается завладіть, при чемъ оказывается, что въ настоящую минуту она удовлетворяется долей гораздо меньшей по сравненію съ ем прежними требованіями. Король прусскій, повидимому, всегда увідомленный о натреніяхъ австрійскаго двора прежде ихъ сообщенія въ Россію настоятельно совіть согласиться на предполагаемый разділь. Мніт говорили, что г. Панинъ еще нерішительности и испросить нісколько дней на обсужденіе этого вопроса; іко, упорство Порты касательно независимости Крыма по всей вітроятности

шую противъ прежняго увъренность въ томъ, что помощь наша потребуется; а едва только мы двинемся, король прусскій, будучи сильнъе, не преминеть немедленно овладъть германскими владъніями его величества.

Приложено къ № 12 г. Гуннинга (графу Суффолькъ, отъ 13-го [24-го] іюля 1772 г.).

to comply with the Austrian pretensions, in hopes of removing by that means the principal bar to an accommodation with the Turks on his own terms.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. M 106.)

#### **№** 137.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 24 (August 4), 1772.

(Nº 14. Extract.) I had no opportunity of seeing Mr. Panin either during her (the Empress of Russia) absence or since her return.

He has been too much occupied for some days past at Peterhof, to admit of his receiving any other foreign ministers than those who have been employed with him in the great work of finally determining the fate of Poland. This is kept as secret as possible, but I have good reason to believe, that two treaties were this day signed with Austria and Prussia. Seven palatinates on the borders of the Dwina and the Dnieper fall to the share of Russia. Three battalions have already marched from hence to take possession of them; which are to be divided into two governments subservient to a commander in chief, Count Zachary Chernicheff. No alteration is made in the portion which was allotted to the King of Prussia

заставить его согласиться на требованія Австріи въ надеждѣ устранить этимъ путемъ главиѣйшее препятствіе къ заключенію съ турками мира на условіяхъ, имъ предложенныхъ.

#### Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го іюля (4-го августа) 1772 г.

№ 137. (№ 14. Извлеченіе.) Я не имѣлъ случая видѣть г. Панина ни во время ея отсутствія (Русской Императрицы) ни послѣ ея возвращенія.

Въ послѣдніе дни онъ быль слишкомъ занять въ Петергофѣ для того, чтобы принимать иностранныхъ министровъ кромѣ тѣхъ, которые вмѣстѣ съ нимъ участвовали въ важномъ дѣлѣ окончательнаго рѣшенія судьбы Польши. Обстоятельство это сохраняется какъ можно секретнѣе, но я имѣю основательныя причины предполагать, что сегодня были подписаны два трактата съ Австріей и Пруссіей. На долю Россіи выпадаютъ семь палатинствъ и берега Двины и Днѣпра. Три батальона уже направились туда съ тѣмъ, чтобы занять эти провинціи, которыя будутъ раздѣлены на двѣ губерніи подъ главнымъ управленіемъ графа Захара Чернышева. Не сдѣлано никакой перемѣны въ части, назначенной королю прусскому по соглашенію его съ этимъ дворомъ въ прошломъ декабрѣ, при чемъ, какъ мнѣ теперь извѣстно,

entered into between him and this court, in December last, to which I am now informed. Austria was then no party, I have taken all possible pains to procure copies of these treaties, but find it impracticable; every thing, in which the King of Prussia has any share, is next to impenetrable; I am assured, however, that there is nothing\* in them, which binds the contracting parties to compel the Porte to agree to the independency of the Crimea; and yet there is nothing\* more certain than that the King of Prussia has repeatedly insinuated to the Empress, that her honour was concerned in insisting upon it. Austria now avows the convention between herself and the Porte, of last summer; but declares it was never ratified.

It would be presumption in me to offer any observations on the whole of this extraordinary transaction. The probable effects of it will immediately present themselves to a person of your Lordship's nice discernment. As nothing is done here without the advice of the King of Prussia the person named to succeed Mr. Saldern was pitched upon in consequence of it, his pliant and accomodating disposition being as his Prussian Majesty says better calculated for that post than any of his predecessors.

Count Stakelberg will shortly be named to succeed Mr. Saldern in Poland.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. N 106.)

\* The words between the \*\* inserted from Ne 15.

Австрія не принимала никакого участія. Я всячески старался достать копіп съ этихъ трактатовъ, но это оказалось невозможнымъ; всякое діло, въ которомъ участвуеть король прусскій, почти непроницаемо; меня, однако, увітряли, что въ нихъ нітть ничего\*, что бы обязало договаривающіяся стороны принудить Порту признать независимость Крыма; а между тімъ несомнічно\*, что король прусскій многократно намекаль Императриці, что ея честь требуеть, чтобы она настанвала на этомъ. Теперь Австрія сознается въ конвенціи, заключенной ею прошлымъ літомъ съ Портой, но увітряеть, что она никогда не была ратификована.

Съ моей стороны было бы слишкомъ смъло высказывать какія бы то нибыло мысли по поводу всего этого необычайнаго событія. Въроятныя послъдствія его будуть очевидны для лица, одареннаго вашей проницательностью. Такъ какъ здъсь ничего не дълается безъ совъта короля прусскаго, то лице, назначенное на мъсто г. Сальдерна, было избрано согласно съ его митніемъ, ибо его гибкій и уживчивый характеръ, по словамъ его прусскаго величества, соотвътствуетъ этой должности болье, чтыть характеръ встъть его предшественниковъ.

Графъ Штакельбергъ будеть вскоръ назначенъ въ Польшу на иссто г. Саль-

#### № 138.

## The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James, September 1, 1772.

(M. 16. Extracts.) You have been so long prepared to expect some extraordinary enterprise in Sweden, that possibly you may not be surprised at its appearance. I confess however that I doubted of its ever being attempted, well considered and arranged as it seemed to be; and if people there have profited by the intelligence they received, and taken the necessary precautions, I still believe it will be as ineffectual as it is desperate and void of principle. At the same time I have reason to apprehend that our friends in Sweden have either been unable to secure themselves, or unequal to the task. The little they have done is regarded by those who are in the secret of the plot, as rather conducive to its success than otherwise.....

But it may be depended on, that his Majesty feels himself interested in the event and will be disposed to co-operate with the Empress of Russia in all proper measures to preserve the constitution of Sweden. Thus much I have assured Mr. Poushkin, desiring him to represent it to Count Panin. And you will not fail to be minutely accurate in reporting this part of my despatch to that minister. I will not conceal from you that the King is in-

## Отъ графа Суффолькъ г-ну Гупнипту.

С. Джемсъ, 1-го сентября 1772 г.

№ 138. (№ 16. Извлеченія.) Вы такъ давно были приготовлены къ ожиданію какого либо необычайнаго предпріятія въ Швеціи, что быть можеть событіе это васъ не удивить. Сознаюсь, однако, что я сомніввался въ возможности подобной понытки, несмотря на то, что дёло казалось обдуманнымъ и хорошо устроеннымъ; и, если только тамъ воспользовались полученными сведёніями и приняли необходимыя предосторожности, я остаюсь вёренъ тому же миёнію, что попытка эта будеть столь же безплодна сколько она отчаянна и неосновательна. Кром'є того я им'єю поводъ опасаться, что наши друзья въ Швеціи или были неспособны обезпечить себя, или не съум'єли этого сдёлать. То немногое, что они сдёлали, по миёнію лицъ, знающихъ о заговор'є, скор'єе способствуетъ, чёмъ препатствуетъ его усп'єху.....

Но не подлежить сомнънію, что его величество чувствуеть себя заинтересованнымь въ этомъ событіи и будеть готовъ дъйствовать за одно съ Императрицей во всъхъ мърахъ, клонящихся къ сохраненію шведской конституція. Въ этомъ я увърилъ г. Пушкина, прося его передать это графу Панину, и вы не преминете сообщить съ величайшей точностью эту часть моего письма этому министру. Я не

clined even to deviate from his plan upon this great emergency, and contribute some pecuniary assistance in conjunction with the Czarina, to prevent the subversion of the Swedish government, in case it is not now too late to prevent it by those means....

I recommend to you to employ your utmost vigilance and penetration to discover the real ideas of the Russian ministers upon what has happened, what remedies they are inclined to propose? What they expect from us? and, if money should be necessary, how far they will go. Whatever is their determination I conclude they will communicate it immediately to Count Osterman with the expedition which the nature of the case requires. The King is very sincere in his intentions to assist, but you will be cautious to confine your language to generals, and neither engage that we should go pari passu in expence, or agree to any proportion of it, or to any specific measure or proposition taking all ad referendum, and committing the King in nothing but his ardent desire to preserve the constitution of Sweden, and his readiness to take such steps as are feasible and proper for this end, when farther lights are thrown upon this critical business. But though you are not to pledge the King to any thing for which you have not received particular instructions, yet you will take care not to discourage the Russian ministers, or make them diffident, and so manage your conversation with them as not to infuse a suspicion that their

скрою отъ васъ, что въ этомъ важномъ случат король готовъ даже уклониться отъ своего плана, и вмъстъ съ Царицей оказать нъкоторое денежное вспомоществование для предупреждения свержения шведскаго правительства, если только не поздно избъжать этого такимъ путемъ....

Поручаю вамъ употребить возможную энергію и проницательность, чтобы узнать истинныя мысли русскихъ министровъ по поводу случившагося, какія средства наштреваются они предложить? Чего ожидають они оть насъ? И въ случать если потребуются деньги до какой суммы дойдуть они? Каково бы ни было ихъ ртшеніе,
я полагаю, что они немедленно сообщать его графу Остерману, съ той поситшностью, которой требуеть свойство дтла. Король весьма искренно намтревается
оказать помощь, но вы постараетесь ограничиться лишь общими выраженіями, не
обязываясь принять расходы рагі разѕи и не соглашаясь ин на какой размтръ этихъ
расходовъ, равно какъ ни на какія опредтленныя мтры и предложенія, принимая ихъ
лишь ад гебегендит и не обтщая отъ имени короля ничего, кромт его пламеннаго
желанія сохранить шведскую конституцію и его готовности на такія дтйствія, которыя по дальнтышемъ разъясненіи этого критическаго вопроса окажутся сообразными
съ достиженіемъ этой цтли. Но, хотя вамъ не слтдуеть принимать отъ имени короля никакихъ обязательствъ, не получая на то особыхъ инструкцій, однако, вы
постараетесь не отнимать надеждъ русскихъ министровъ и не внушать имъ недовъ-

efforts will want support, which would widely differ from his Majesty's intentions.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. Nº 106.)

#### **Nº** 139.

# The Earl of Saffolk to Mr. Gunning.

St. James, September 8, 1772.

(Nº 17. Secret and confidential. Extract.) The King (of Great Britain), who at no time ever interested himself in the affairs of Sweden, but to facilitate this great point (the alliance with Russia) will certainly not enter into action, or exert himself farther in any shape, until it is absolutely settled should her Imperial Majesty explain herself ingenuously and satisfactorily, the present business will appear in a new light, and his Majesty's confidential servants, whom he entrusts with his most secret affairs, will undoubtedly be directed to give that immediate and ample consideration to it, which the nature of the case will then require. Had this country met with the return from Russia which the King's uniform conduct towards the Empress was entitled to, had not his mediation been rejected, and his alliance trifled with, I should have been able to have spoken more out, and instructed you more explicitly; but the late inattention of Russia towards

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунингу.

С. Джемсъ, 8-го сентября 1772 г.

рія, и придадите вашему разговору такой обороть, чтобы не намекнуть имъ, что ихъ усилія потребують поддержки, ибо это не входить въ намеренія его величества.

<sup>№ 139. (№ 17.</sup> Секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Король (великобританскій), интересовавшійся шведскими ділами лишь въ виду облегченія этого важнаго вопроса (союза съ Россіей), конечно, не станеть дійствовать ни хлопотать по этому ділу ни въ какомъ отношеніи до тіхъ поръ, пока оно не вполить выяснится. Если бы Ея Императорское Величество объяснилась откровеннымъ и удовлетворительнымъ образомъ, настоящее діло приняло бы другой обороть и довітренные слуги Его Величества, которымъ онъ поручаеть свои самыя секретныя діла, несомнінно получили бы приказаніе обратиться къ немедленному и подробному разсмотрітнію, требуемому свойствомъ вопроса. Если бы наше отечество встрітило въ Россіи тоть отвіть, на который давало ему право неизмітное поведеніе короля относительно Императрицы; если бы его вмітшательство не было отвергнуто, а союзъ съ нимъ пренебрежень, я бы иміть возможность высказаться ясніте и снабдить вась боліте подробными инструкціями. Но заявленное въ послітднее время невниманіе Россіи къ Великобританіи начинаеть внушать намъ недовітріє къ ея настоящимъ чувствамь, а

Great Britain, begins to make us a little diffident of her real dispositions, therefore until we have some practical proofs of their being actually such as they have been often so speciously represented, you, Sir, are too judicious to expect more positive instructions.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. № 106.)

#### **№** 140.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 28 (August 8), 1772.

(Me 16. Private and confidential. Extract.) The accounts which your Lordship received a little before my departure of some intended designs to bring about a revolution here, and which you were pleased to communicate to me in confidence, have made me very watchful and attentive since my arrival, to whatever might tend thereto; and as far as prudence would admit, have endeavoured to inform myself of the grounds which gave rise to such reports.

The result of my inquiries leaves me no room to doubt, but that several conspiracies have already been set on foot, one of which was, a very short time before my arrival, attempted to be carried into execution, and though no persons of any note or consequence have appeared as actors in

потому до тъхъ поръ пока мы не получить какихъ либо фактическихъ доказательствъ въ томъ, что они дъйствительно таковы, какими ихъ намъ такъ часто и неправильно изображали, вы слишкомъ разсудительны, серъ, для того чтобы ожидать болъе положительныхъ инструкцій.

#### Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го іюля (8-го августа) 1772 г.

№ 140. (№ 16. Частное и конфиденціальное. Извлеченіе.) Извѣстія, полученныя вами, милордъ, незадолго до моего отъѣзда относительно нѣкоторыхъ намѣреній и плановъ произвести здѣсь революцію, о чемъ вамъ угодно было конфиденціально сообщить мнѣ, заставили меня со времени моего пріѣзда сюда наблюдать съ величайшимъ вниманіемъ за всѣмъ могущимъ клониться къ этой цѣли, при чемъ я старался на сколько мнѣ позволяла осторожность узнать основанія, послужившія поводомъ къ таковымъ слухамъ.

Результать монхъ изследованій не допускаеть сомитнія въ томъ, что уже было составлено итсколько заговоровъ, одинъ изъ коихъ пытались привести въ исполненіе ма незадолго до моего прітада и, хотя никто изъ значительныхъ лицъ не засвоего участія въ нихъ, однако, я убъжденъ, что Императрицт не безъ из), что иткоторыя изъ этихъ лицъ руководили предпріятіемъ, хотя, впрочемъ,

them, the Empress, I am well assured, is not ignorant that some of the projectors of them are so, though for very weighty reasons, she declines any eclaircissements. No precautions are however neglected to guard against sudden attempts, there is not a corner of the gardens and environs of Peterhoff (the place she is most exposed at) in which sentinels are not placed when she resides there.

It is very evident, both from the education she has given the Great Duke and the people she has placed about him, that he was early an object of her jealousy, and that had she not discovered in the person of Mr. Panin a man, to in whom she might safely intrust him, her apprehensions would long since carried her to extremities, whatever might have been the consequence of them.

Her reliance in Count Panin, though a strong mark of her discernment, does not however proceed from any esteem or regard she bears him, which there are many reasons for believing is not the case. His opposing her intended mariage with Count Orloff in 1763 and declaring, that if she persisted in it, he would set her son upon the throne, was never, nor will be forgiven, nor his invariable attachment to the Grand Duke (who has a filial affection for, and looks to him for his safety) by any means agreeable either to the Empress or the Orloff family. And I know from good authority,

всятьствие весьма важныхъ причинъ она избътаетъ разъяснений. Тъмъ не менъе приняты вст мъры предосторожности для ограждения ея на случай внезапнаго покушения, и во время ея пребывания въ Петергофъ (мъсто, гдъ она всего болъе доступна опасности) въ садахъ и во встять окрестностяхъ нътъ ни одного уголка, гдъ бы не стоялъ караулъ.

Судя по воспатанію, данному ею Великому Князю, и по тому какими лицами она его окружила, очевидно, что онъ съ раннихъ лѣтъ возбуждалъ ея зависть и, если бы она не встрътила въ Панииъ человъка, которому могла спокойно поручить его, опасенія ея давно довели бы ее до крайностей, не смотря на послъдствія, могущія отъ того возникнуть.

Довъріе ея къ графу Панину, хотя служить сильнымъ доказательствомъ ея ума, не происходить, однако, отъ особаго уваженія или привязанности къ нему, ибо многія причины заставляють предполагать, что она не питаеть таковыхъ чувствъ. Сопротивленіе, оказанное имъ по поводу ея предполагаемаго брака съ графомъ Орловымъ въ 1763 г., при чемъ опъ объявилъ, что, если она не откажется отъ своего намъренія, онъ возведеть на престоль ея сына, никогда не было и не будеть прощено, а его неизмънная преданность Великому Князю (который относится къ нему съ сыновней привязанностью и разсчитываеть на него для своей безопасности) далеко непріятна Императрицъ и семейству Орловыхъ. Я даже знаю изъ върнаго источника, что если бы графъ Панинъ предложилъ отказаться отъ министерской

that had Count Panin offered to quit his ministerial employment when his brother the general retired (which had not Mr. Saldern dissuaded from, he would have done), it was determined to accept his resignation.

The real motive for confiding so great a trust as the sole care and government of the Great Duke in him, which is in fact putting the crown into his hands, is from a conviction that he has neither abilities, resolution nor activity enough to attempt placing it on the head of this young Prince, even if the latter had spirit enough to venture to wear it, which is as yet, very problematical. It is however far from improbable that others of more desperate fortunes and a more enterprising turn may gladly undertake a work of this kind, which upon a near view of things does not appear very difficult.

The Empress, whatever may have been alledged to the contrary, is by no means popular here, it is not indeed in this country she aims at becoming so, she neither bears any affection to the people of it, nor has she acquired theirs; the principle which in her supplies the want of these motives to great understandings, is an unbounded desire of fame, and that the acquiring of it is with her an object far superior to the real good of the country she governs, may I think be reasonably concluded from the state in which, upon impartial examination, things appear to be in it; did

должности въ то время, когда вышель въ отставку его брать (что бы онъ и сдълаль если бы г. Сальдернъ не отговориль его), то было решено согласиться на его отказъ.

Дъйствительная причина, побудившая ее довърить ему столь важное дъло, какъ заботу о воспитаніи Великаго Князя, что въ сущности значить вручить ему корону, состоить въ томъ убъжденіи, что у него не достанеть способности, ръшительности и дъятельности для того чтобы попытаться возложить эту корону на голову молодаго принца, если бы даже послъдній осмълился ее надъть, что до сихъ поръ составляеть вопросъ неръшенный. Тъмъ не менте весьма легко можеть случиться, что другіе болье ръшительные и предпріничивые охотно возьмутся за дъло, которое, по ближайшемъ разсмотръніи предмета, не представляеть особыхъ трудностей.

Что бы ни говорили въ доказательство противнаго, Императрица здѣсь далеко не популярна и даже не стремится къ тому; она писколько не любить своего народа и не пріобрѣла его любви, чувство, которое въ ней пополняеть недостатокъ этихъ побужденій есть безграничное желаніе славы, а что достиженіе этой славы служить для нее цѣлью, гораздо выше истиннаго блага страны, ею управляемой, это по моему миѣнію можно основательно заключить изъ того состоянія, въ которомъ, то безпристрастномъ разсмотрѣніи, оказываются дѣла этой страны; если бы иы не дполагали, что она руководствуется подобнымъ принципомъ, мы были бы прилены обвинить ее въ непослѣдовательности и безразсудствѣ, видя, что она предлены обвинить ее въ непослѣдовательности и безразсудствѣ, видя, что она предлены

we not suppose this to be the principle, we must accuse her of inconsequence and folly in undertaking many great public works, instituting colleges and academies upon very extensive plans and at an enormous expence and yet carrying scarcely any to the least degree of perfection or finishing the buildings allotted to them.

It is most certain that this is lavishing immense sums with little real benefit to this country, yet it is no less so, that it is sufficient to spread the fame of the institution amongst foreigners, who neither do, nor indeed have opportunity to examine into the progress and fruits of them.

This principle too evidently extends its influence to her political conduct, and has enabled his Prussian Majesty to direct it, with his usual art and address to his advantage. Were it not for this foible she would indeed be a most extraordinary character, few things being above her spirit to attempt or her abilities to accomplish.

The favourite enjoys as small a share of popularity as the Empress notwithstanding many attempts have been tried to obtain it. He has, I am told, some amiable qualities, but no great ones, is imprudent and dissipated to a remarkable degree, frequently absenting himself from the Empress on hunting parties, and others less compatible with his connection with her, which is of the most serious nature; there are three children the fruits of

принимаеть огромныя общественныя работы, основываеть коллегіи и академін въ широкихъ размітрахъ и ціною крупныхъ расходовъ, а между тімъ не доводить ни одного изъ этихъ учрежденій до нікоторой степени совершенства и даже не окончиваеть постройку зданій, предназначенныхъ для нихъ.

Несомивню, что такимъ образомъ растрачиваются громадныя суммы, принося странв лишь весьма малую долю истинной пользы, но съ другой стороны несомивнию и то, что этого достаточно для распространенія славы этихъ учрежденій между иностранцами, которые не сладять и не имають случая сладить за дальнайшимъ ихъ развитіемъ и результатомъ.

Вліяніе этого принципа слишкомъ очевидно простирается и на ея политическую діятельность, что и дало его прусскому величеству возможность съ обычной ему хитростью и ловкостью направлять эту діятельность къ собственной выгодів. Не будь этой слабости, личность ея дійствительно являлась бы характеромъ необыкновеннымъ, ибо немного такихъ задачь, которыя по замыслу были бы выше ея ума, а по исполненію выше ея способностей.

Любинецъ пользуется столь же малой долей популярности какъ и Императрица, не смотря на многія попытки достигнуть этой цёли. Мий говорили, что онъ одаренъ нъкоторыми привлекательными качествами, но не отличается ничёмъ особеннымъ, неостороженъ и замічательно разсітянъ, часто убзжаеть отъ Императрицы на охоту и другія удовольствія, менте совмістныя съ его отношеніями къ ней, которыя весьма

it now living, they are lodged at the house and under the care of a man who was valet de chambre to her while Grand Duchess, but raised some time ago to the rank of chambellan with orders however not to appear at court, his name is Scourin. She sees the children sometimes, though not often. Most people believe, that a private mariage took place before the coronation and that it was a public declaration of that and not a new ceremony she sollicited Mr. Panin to agree to.

The Grand Duke is supposed not to be unacquainted with the ground he stands upon; a want of apprehension and discernment does not seem to be amongst his defects, but the critical situation he is in has so improved his natural turn for dissimulation (a gift he inherits from his mother, who is a great proficient in it) that he appears perfectly uninterested in, and inattentive to every thing but puerile and frivolous amusements; his education has been shamefully or rather purposely neglected, which may be in a great measure attributed to the indolent and voluptuous turn of Mr. Panin, who, the articles of probity and disinterestedness excepted, possesses no one quality it were to be wished his pupil should acquire.

He has lately met with attentions from the Empress, which she has been little accustomed to show him, a proof that her apprehensions increase, but she is so perfect a mistress of her countenance, studies so much

Въ послъднее время онъ встръчаетъ со стороны Императрицы вниманіе, съ которымъ она не привыкла относиться къ нему, что доказываетъ, что ея опасенія усиливаются, но она въ такомъ совершенствъ владъетъ собой, такъ искусно

серьезны и плодомъ которыхъ служатъ трое живыхъ дътей; они находятся въ домъ и подъ надзоромъ одного человъка, бывшаго ея камердинеромъ въ то время, какъ она была Великой Княжной, но иъсколько времени тому назадъ возвышеннаго до званія камергера съ приказаніемъ, однако, не являться ко двору. Зовутъ его Шкуринымъ. Она иногда видится съ дътьми, хотя и не часто. Почти всъ предполагаютъ, что они обвънчались частнымъ образомъ до коронаціи, и что она убъждала Панина согласиться лишь на обнародованіе этого брака, а не на новую церемонію.

Полагають, что Великому Князю не безъизвъстно то положение, въ которомъ онъ находится; безпечность и необдуманность, какъ кажется, не составляють его недостатковъ, но критическія обстоятельства, его окружающія, до того развили въ немъ природную скрытность (качество, наслъдованное имъ отъ матери весьма искусной въ немъ) что онъ, повидимому, ничъмъ не интересуется и не обращаетъ вниманія ни на что, кромъ пустыхъ забавъ; воспитаніемъ его постыдно или върнъе преднамъренно пренебрегали, что въ значительной степени можетъ быть объяснено лънивымъ и пристрастнымъ къ наслажденіямъ направленіемъ г. Панина, который за исключеніемъ честности и безкорыстія не обладаетъ ни однимъ качествомъ, желательнымъ для его воспитанника.

her looks and so thoroughly weighs every expression before it drops from her, that she never betrays any of them.

She has distinguished me much, whenever I have paid my court to her; the Austrian and Prussian ministers are the only ones besides myself, that she ever speaks to or takes the least notice of. As far as I am able to judge, I do believe, that, were she not so much under the influence of the King of Prussia, as there is reason to suppose, the difficulties which have hitherto retarded the alliance might be got over, as I am well assured Count Orloff is heartily disposed to it and as eager for its accomplishment as the natural indolence of his disposition and turn for pleasure allows of.

Upon the wnole, it does not appear to me that a revolution in favour of the Grand Duke would be advantageous to our interest. France would leave nothing unattempted to seduce him, and it is far from improbable that her efforts would be attended with success; he is clearly captivated by the manners and modes of that country, his taste for which is rather increased than lessened by knowing, that both the Empress and the Orloffs hold them in detestation.

Endorsed. By Mr. Shaw.
(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. & 106.)

управляеть выражениемъ своего лица и такъ строго взвѣшиваеть каждое слово прежде чѣмъ его произнести, что она никогда не выдаеть ни одного изъ этихъ опасеній.

Она отличала меня особымъ вниманіемъ всякій разъ, какъ я авлялся ко двору; кромъ же меня она изъ всъхъ прочихъ министровъ обращаетъ вниманіе лишь на австрійскаго и прусскаго, и только съ ними разговариваетъ. Насколько я могу судить, я думаю, что если бы она не находилась до такой степени подъ вліяніемъ короля прусскаго, какъ есть основанія предполагать, затрудненія, задерживавшія до сихъ поръ союзъ, могли бы быть устранены, и я увъренъ, что графъ Орловъ сердечно расположенъ къ этому союзу и настолько искренно желаетъ помочь его выполненію, насколько позволяють его природная лѣность и пристрастіе къ удовольствіямъ.

Къ тому же я не полагаю, чтобы революція въ пользу Великаго Князя оказалась бы выгодной для нашихъ интересовъ. Франція употребила бы всъ средства склонить его на свою сторону, и весьма легко быть можеть, что ея усилія увънчались бы уситхомъ. Ясно, что ему нравятся нравы и обычаи этой страны, и расположеніе его скорте усилено, что уменьшено тъмъ обстоятельствомъ, что, какъ ему извъстно, Императрица и Орловы ихъ ненавидять.

Надписано: черезъ г. Шау.

#### **№** 141.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 29 (August 9), 1772.

(M. 19. Most secret and confidential. Extract.) Notwithstanding things have been carried so far as what I have related, they are still suspicious here of the sincerity of the court of Vienna, the Chernicheffs declare strongly against confiding too much in it. The King of Prussia who begins to grow apprehensive of too good an understanding between the two courts, endeavours through the Chernicheffs to sow dissensions and infuse jealous; and undoubtedly leaves no art untried to retard the peace; but lest he should not succeed, and that this court should at last become more sensible of its true interest, he has already turned his eyes towards France; and has actually sollicited their guaranty of Polish Prussia: but in order to keep the Empress from suspecting any thing of it, in giving some time ago an account of his reception of Mr. du Pont, he affects to have treated him with all the slight and indifference imaginable. I think your Lordship may depend upon the truth of this intelligence. He lately sent the order of the Black Eagle to Count Gregory Orloff: he made the same offer to Count Panin; but upon his having declined to accept of it, under pretence

## Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С-Петербургъ, 29-го іюля (9-го августа) 1772 г.

№ 141. (№ 19. Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Несмотра на то, что событія зашли такъ далеко, какъ я вамъ передаваль, здѣсь продолжають сомнѣваться въ искренности вѣнскаго двора, Чернышевы сильно возстають против излишняго довѣрія къ нему. Король прусскій, начивающій опасаться слишкомъ прочаго согласія между обоими дворами, пытается черезъ посредство Чернышевыхъ посѣять раздоръ и внушить зависть и, конечно, употребляеть всякія хитрости съ цѣлью замедлить заключеніе мира; но на случай неудачи и изъ опасенія, чтобы этоть дворь не поняль наконець своего прямаго интереса, онъ уже обратиль взоры на Францію и даже испросиль у нее гарантіи для польской Пруссіи; но, не желая чтобы Инператрица подозрѣвала что любо подобное, разсказывая нѣсколько времени тому назаль о пріемѣ, сдѣланномъ имъ г. дю-Понъ, онъ притворяется, какъ будто бы отнесса къ нему какъ можно равнодушнѣе и небрежнѣе. Думаю, что вы, милордъ, можете положиться на справедливость этихъ извѣстій. Недавно онь прислаль орденъ Чернаго Орла графу Григорію Орлову; онъ предложиль его также и графу Панину, но такъ какъ послѣдній отказался отъ него, ссылаясь на то, что послѣ отказа оть ордевь

that having once refused the Order of the Seraphim he could wear no foreign one, he has sent him his picture set round with diamonds.

Endorsed. By Mr. Shaw.

(Russia. Lord Cathcart. Mr. Gunning. 1772. Ne 106.)

#### **№** 142.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, August 3 (14), 1772.

(Nº 22. By Captain Collier. Extract.) I did not fail to impress as strongly as possible on Count Panin how great a proof the communication I was permitted to make him was of the King's constant attention to the Empress and of his confidence in him: he expressed his sensibility of it, assured me that notwithstanding his little personal knowledge of me, he had many reasons for placing the fullest confidence in me, and declared that whenever he perceived our ministry to be properly consolidated and that they possessed the confidence of the King, we should soon see how very ready he would be to cement the closest union with us. Upon this extraordinary expression I could not help taking him up by saying how sorry I was to observe that his Excellency had paid more attention than I could have expected from a person of his discernment and candour to interested and false reports; and that those who had made them must have

Серафима, онъ уже не имъетъ права носить иностранные ордена, онъ прислалъ ему свой портретъ, украшенный брилдіантами.

Надинсано: черезъ г. Шау.

# Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) августа 1772 г.

№ 142. (№ 22. Черезъ капитана Кольера. Извлеченіе.) Я не преминуль убъдительно объяснить графу Панину до какой степени извъстія, которыя я быль уполномочень сообщить ему, доказывають постоянное вниманіе короля къ Императриць и довъріе къ нему; онь поблагодариль меня, увъриль меня, что, не смотря на свое кратковременное знакомство со мною, онь, вслъдствіе многихъ причинъ, относится ко мнъ съ нолнымъ довъріемъ и объявиль что какъ только онъ убъдится въ томъ, что наше министерство вполнъ упрочено и обладаетъ довъріемъ короля мы скоро увидимъ его готовность заключить съ нами тъснъйшій союзъ. Въ отвъть на эту необыкновенную ръчь я не могъ не высказать ему, какъ мнъ прискорбно замътить, что его превосходительство отнесся къ корыстнымъ и лживымъ слухамъ съ большимъ вниманіемъ, чъмъ можно было ожидать отъ человъка, одареннаго его проницательностью и честностью; я прибавилъ, что лица распустившія эти слухи, въро-

#### **Nº** 141.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 29 (August 9), 1772.

ì

(Nº 19. Most secret and confidential. Extract.) Notwithstanding things have been carried so far as what I have related, they are still suspicious here of the sincerity of the court of Vienna, the Chernicheffs declare strongly against confiding too much in it. The King of Prussia who begins to grow apprehensive of too good an understanding between the two courts. endeavours through the Chernicheffs to sow dissensions and infuse jealousy; and undoubtedly leaves no art untried to retard the peace; but lest he should not succeed, and that this court should at last become more sensible of its true interest, he has already turned his eyes towards France; and has actually sollicited their guaranty of Polish Prussia: but in order to keep the Empress from suspecting any thing of it, in giving some time ago an account of his reception of Mr. du Pont, he affects to have treated him with all the slight and indifference imaginable. I think your Lordship may depend upon the truth of this intelligence. He lately sent the order of the Black Eagle to Count Gregory Orloff: he made the same offer to Count Panin; but upon his having declined to accept of it, under pretence

## Оть Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С-Петербургъ, 29-го іюля (9-го августа) 1772 г.

№ 141. (№ 19. Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Несмотря на то, что событія зашли такъ далеко, какъ я вамъ передаваль, зд'ясь продолжають сомитваться въ искренности вънскаго двора, Чернышевы сильно возстають против излишняго довърія къ нему. Король прусскій, начинающій опасаться слишкомъ прочило согласія между обонин дворами, пытается черезъ посредство Чернышевыхъ посты раздоръ и внушить зависть и, конечно, употребляеть всякія хитрости съ палью медлить заключение мира; но на случай неудачи и изъ опасения, чтобы этоть акне поняль наконець своего прямаго интереса, онь уже обратиль плоры на Франс и даже испросиль у нее гаранти для польской Пруссів; по, не жодин чтобы Изв ратрица подозрѣвала что либо подобное, разсказывая вѣсмалься временя тому нам о пріемъ, сдъланномъ имъ г. дю-Понъ, опъ притпотак булта бы относов нему какъ можно равнодушите и небрежите ложиться на справедливость этихъ изва Орла графу Григорію Орлову; онъ какъ последній отказался оть и

that having once refused the Order of the Securitar he was a : . E foreign one, he has sent him his picture set round with dismund

(Russia, Lord Catheart, Mr. Comming. 1992, J. 2. No.

# N 142

# Robert Country to the Barl of Suffice.

The state of the second of the second of

(Nº 22. By Capeain Collier. Extract. I die mie die en mirror e strongly as possible on Court Parm bird great a more the comment that or I was permitted to make him was if the Line's constant attent a to the assured me that me the meaning his many properties and the second had many reasons for statement the transferred in the late of the that whenever he perceived our ministry at he property than the are that they presented the optimize if the True, we shown to be an in the least to accept the constant the courses minu and by the conanadient are a local are per army in the in some now and I was to the same and and are attention than and have expected from a person of his disconnect and cannot to noticed and the reported that there was not more than more than

PROPERTY DESCRIPTIONS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 Mappers, Japanennal fortenances. forces: sepera 7. History. 673 Policyca Pysianica space fil E-Bengliges, Les Dies and All2 (N. 22. Topon tomos Rosp. Bosto, S. o. Santa the factors spady Bressy in the case when we were the same of the sa op n any on principles on the sec Вя MLT Tb 0 ты. MAXP

been very incompetent judges of what degree of confidence his Majesty was pleased to place in his servants; and that I had flattered myself his Excellency was too well acquainted with their motives to pay so much regard to their insinuations, to which if he continued to give credit, it was impossible to say when he would allow that period to be arrived; but that I could assure him that those who had at present the honour of serving his Majesty possessed his confidence in the fullest degree, and had no doubt of his support. But I am sorry to say, I believe it was with little effect; so well has the King of Prussia succeeded in poisoning his sentiments on this subject.

(Russia, Lord Cathcart, Mr. Gunning, 1772, M 106.)

#### № 143.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, August 21 (September 1), 1772.

(Nº 27. Extract.) Notwithstanding what Mr. Panin says of being able to assemble 20,000 men in Finland, it is certain that there is no possibility of getting any such number together, here at present but two regiments, the guard excepted, not a man of which they dare confide in. At Cronstadt there are not seven hundred men just now; and unless they draw out the garrisons of Revel and Riga, they have no troops nearer than

#### Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 21-го августа (1-го сентября) 1772 г.

№ 143. (№ 27. Извлеченіе.) Несмотря на увъренія г. Панина, будто бы въ Финляндіи можно собрать до 20,000 войска, несомнънно, что нътъ возможности собрать подобное число; здъсь по крайней мъръ въ настоящую минуту только два полка, за исключеніемъ гвардія, изъ которой ни на одного человъка нельзя положиться. Въ Кронштадтъ теперь нътъ и семи сотъ человъкъ, и, если только они не вызовутъ рижскаго и ревельскаго гарнизоновъ, то у нихъ нътъ войска ближе Литвы,

ятно, были весьма некомпетентными судьями относительно степени довърія, которое Его Величеству угодно было оказывать своимъ слугамъ, и что я надъялся, что его превосходительству слишкомъ хорошо извъстны ихъ побужденія для того чтобы обращать такое вниманіе на ихъ внушенія, кои, въ случать если онъ будеть продолжать имъ втрить, ставять въ невозможность опредълить, когда настанеть это время, но что я могу его увтрить, что лица нынт имтющія честь служить его величеству обладають полнымъ его довтріемъ и несомнітню пользуются его поддержкой. Но къ сожальнію я долженъ прибавить, что все это, повидимому, было безполезно, до такой степени успъль король прусскій измітнить его чувства на этоть счетъ.

Lithuania, a body of which have orders to march thither immediately with general Elmpt. The strongest fleet that can be fitted out, whilst the gulf remains open, would be about seven sails including all those now in the gulf, and these ill-provided; so that if the Swedes dare take the resolution of acting offensively nothing could prevent their rendering themselves masters of Cronstadt and this capital.—Great dependance is placed on Denmark, but I much question whether that court, however interested it may be in this event, will venture to move without positive assurances of our taking an active part, and standing between them and France.

(Russia, Mr. Gunning, 1772, N. 107.)

#### **№** 144.

Déclaration de Sa Majesté Impériale des Toutes les Bussies, faite à Sa Majesté le Roi et la République de Pologne par son ministre pléuipotentiaire le Baron de Stackelberg.

(Copie.) Les puissances voisines de la Pologne ont été si souvent, entraînées dans les troubles, qu'ont excité la pluspart de ses interrègnes, que le souvenir du passé a dû les engager à s'occuper sérieusement des affaires de cet état, dès lors que par la mort du feu Roi Auguste III. le trône y était devenu vacant.

Par cette considération, et pour prévenir les funestes effets des dissen-

Декларація Ея Императорскаго Всероссійскаго Величества объявленчая его величеству королю и нольской республикт черезъ посредство Ея уполномоченнаго министра, барона Штакельберга.

№ 144. (Копія.) Державы, состанія съ Польшей, такъ часто были вовлекаемы въ смуты, возбуждаемыя большей частью вслъдствіе ея междуцарствій, что память о промломъ побудила ихъ серьезно заняться дълами этого государства, съ той минуты, жакъ престолъ упразднился смертью покойнаго короля Августа III.

Въ виду этого соображенія и во избъжаніе пагубныхъ послъдствій, могущихъ

откуда предписано немедленно двинуть сюда корпусъ, подъ начальствомъ генерала Эльмта. Самый сильный флотъ, который только можно вооружить, пока заливъ не замерзъ, состоялъ бы не болъе какъ изъ семи кораблей, считая всъ нынъ находящіеся въ заливъ и плохо вооруженные; такъ что въ случаъ, если шведы осмълятся дъйствовать наступательно, ничто не помъщаетъ имъ овладъть Кронштадтомъ и этой столицей. Большія надежды возлагаются на Данію, но я далеко не увъренъ, чтобы этотъ дворъ, хотя и заинтересованный въ этомъ событіи, осмълился приступить къ дъйствію, не получивъ отъ насъ положительныхъ увъреній въ томъ, что мы примемъ дъятельное участіе въ этомъ вопросъ и станемъ между ними и Франціей.

sions, qui à l'exemple des interrègnes passés, pourraient s'y élever à l'occasion de cette dernière vacance du trône.

La cour de Pétersbourg s'est empressée de travailler à la réunion des esprits en faveur du candidat, qui pourrait être et le plus digne du trône, et le plus convenable à ses concitoyens et à ses voisins, et elle s'est employée en même temps à faire rectifier plusieurs abus et défectuosités dans la constitution, dont l'état et ses voisins s'étaient si souvent mal trouvés jusqu'ici.

La cour de Berlin a secondé les démarches de son allié.

Et la cour de Vienne voulant concourir de son côté au succès de vues aussi louables, pour éviter le danger d'augmenter peut être les embarras en augmentant le nombre de ceux qui se meleraient directement des affaires intérieures de la Pologne, a jugé devoir prendre le parti de la plus parfaite neutralité, non seulement à cet égard, mais aussi à l'égard de la guerre, qui s'est allumée par la suite sur ce sujet entre la Russie et la Porte Ottomanne.

De toutes ces mesures on a eu la satisfaction d'en voir résulter aussi d'abord l'élection libre et légale du Roi Stanislas actuellement régnant, ainsi que plusieurs établissements utiles et raisonnables, et tout paraissait annoncer pour l'avenir à la Pologne et à ses voisins une tranquillité des plus solides.

по примъру прежнихъ неждуцарствій возникнуть по поводу сего послъднаго упраздненія престола:

Петербургскій дворъ посившиль озаботиться склоненіемь умовь въ пользу кандидата, который бы оказался наиболье достойнымъ престола и наиболье соотвътствующимъ интересамъ своихъ согражданъ и сосъдей, и въ тоже время дворъ этотъ постарался исправить нъкоторыя злоупотребленія и недостатки конституціи, столь часто вредившіе государству и его сосъдямъ.

Берлинскій дворъ поддерживаль дъйствія своего союзника.

Вънскій же дворъ, желая съ своей стороны содъйствовать уситку столь похвальныхъ видовъ и въ тоже время стараясь избъжать опасности усилить быть можеть затрудненія, увеличивъ число лицъ, принимавшихъ прямое участіе во внутреннихъ дѣлахъ Польши, призналъ за благо сохранять полнъйшій нейтралитетъ не только относительно этого предмета но и относительно войны, вспыхнувшей впослѣдствіи по этому поводу между Россіей и Оттоманской Портой.

Первоначально вст эти мтры вызвали, къ общему удовлетворенію, свободное и законное избраніе нынт царствующаго короля Станислава, также какъ и нткоторыя другія полезныя и благоразумныя мтры, и на будущее время все, повидимому, объщало Польшт и ея состдямъ самое прочное спокойствіе.

Mais malheureusement lors même que l'on devait tout espérer de cet état des choses, l'esprit de discorde en s'emparant d'une partie de la nation, détruisit en un moment toutes ces espérances. Les citoyens s'armèrent les uns contre les autres. Des factieux usurpèrent l'autorité légitime. Ils en abusèrent au mépris des lois, du bon ordre et de la sûreté publique même. Justice, police, commerce, jusques à la culture des terres, tout est détruit, on menace une ruine prochaine; et les excès de toute espèce, qui ne peuvent manquer de résulter de cette anarchie entraîneraient nécessairement l'entière décomposition de l'état, pour peu qu'elle durât encore.

Les liaisons naturelles entre des nations limitrophes, font déjà éprouver aux sujets des puissances voisines de la Pologne, les plus fâcheux effets de tous ces désordres. Ils les obligent depuis longtemps à des mesures de précautions les plus couteuses, pour assurer la tranquillité de leurs propres frontières, et ils les exposent, par l'incertitude des suites possibles de la décomposition de ce royaume au danger de voir peut être altérer l'amitié et la bonne harmonie qui subsiste heureusement entre elles, et dont le maintien inaltérable, en assurant leur tranquillité mutuelle, intéresse en même temps l'Europe entière.

Rien n'est par conséquent plus urgent dans cet état des choses, qu'un prompt remède à tant des maux, dont les sujets des états limitrophes

Поэтому при таковыхъ обстоятельствахъ всего необходимъе отънскать быстрое средство противъ столькихъ бъдъ, такъ гибельно отражающихся уже въ настоящую

Но, къ несчастію, въ то самое время какъ подобное положеніе дълъ возбуждало самыя лучшія надежды, духъ раздора, мгновенно овладъвъ одной частью націи, уничтожиль всъ эти ожиданія. Граждане вооружились другъ противъ друга. Бунтовщики захватили въ свои руки законную власть. Они стали злоупотреблять ею, пренебрегая законами, порядкомъ и общественной безопасностью. Судопроизводство, полиція, торговля, даже земледъліе, все уничтожено или угрожаєть близкой гибелью и крайности всякаго рода, неминуемыя послъдствія подобной анархіи, по необходимости повлекуть за собой полное разрушеніе государства, если только анархія эта продлится.

Естественная связь, существующая между народами пограничными, уже отражается для подданных состаних съ Польшей державъ самыми пагубными последствіями встях этихъ безпорядковъ. Это давно уже вынуждаеть ихъ къ итрамъ предосторожности, требующимъ большихъ затратъ для обезпеченія собственныхъ границъ, между тъмъ какъ неизвъстность относительно возможныхъ последствій разложенія этого королевства подвергаетъ ихъ опасности нарушенія дружбы и согласія, счастливо существующихъ между ними, неизитиное поддержавіе коихъ, упрочивая ихъ взаниное спокойствіе, представляєть въ тоже время интересъ и для всей Европы.

éprouvent dès à présent les contrecoups les plus fâcheux, et dont les suites, s'il n'y était pourvu, entraîneraient vraisemblablement, des changements dans le système politique de cette partie de l'Europe, des plus dangereux à la tranquillité générale.

Tant de raisons de la plus grande importance ne permettent donc pas à sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, à sa Majesté Impériale Reine de Hongrie et de Bohème, et à sa Majesté le Roi de Prusse, de différer plus longtemps à prendre un parti décisif dans une circonstance aussi critique; et leurs dites Majestés ont arrêté en conséquence entre elles, de travailler sans perte de temps, et d'un commun accord par des mesures combinées et efficaces, à ramener la tranquillité et le bon ordre en Pologne, à y faire cesser les troubles présens et à y rétablir sur un fondement solide l'ancienne constitution de cet état, et les libertés de la nation.

Mais comme en empèchant dans ce moment-ci la ruine et décomposition arbitraire de ce royaume par un heureux effet de l'amitié et de la bonne intelligence, qui subsistent actuellement entre elles, elles n'en sont pas plus en droit de pouvoir compter sur un égal succès dans tous les temps à venir: qu'elles ont des prétentions considérables sur plusieurs possessions de la république, et qu'elles ne peuvent pas se permettre de les abandonner au sort des évènements possibles dans les temps futures:

минуту на подданныхъ пограничныхъ государствъ, слъдствіемъ чего, если не будетъ принято какихъ либо предупредительныхъ мъръ, по всей въроятности въ политической системъ этой части Европы появились бы перемъны, весьма опасныя для общаго спокойствія.

Столько важитышихъ причинъ не позволяють Ем Величеству Императрицъ Всероссійской, Ем Величеству Императрицъ Королевъ Венгріи и Богемін и Его Величеству Королю Прусскому откладывать долье ръшительным мъры, въ виду такихъ критическихъ обстоятельствъ, вслъдствіе чего Ихъ Величества ръшили между собой приступить немедленно и единодушно къ возвращенію Польшъ спокойствія и порядка, посредствомъ обдуманныхъ и дъйствительныхъ мъръ, прекративъ тамъ настоящія смуты и возстановивъ на прочныхъ основаніяхъ древнюю конституцію этого государства и свободныя права націи.

Но такъ какъ, предотвративъ въ настоящую минуту погибель и самовольное раздъленіе этого королевства, всятдствіе счастяваго обстоятельства дружбы и согласія, нынт между ними существующихъ, они не получаютъ, однако, права разсчитывать на подобный же усптуть во всякое данное время и такъ какъ они витютъ значительныя претензів на нткоторыя владтнія республики и не могутъ позволить себт покинуть эти владтнія на произволь дальнтимихъ событій. Elles ont arrêté et déterminé aussi entre elles, de faire valoir en même temps leurs anciens droits et prétentions légitimes sur les possessions de la république, que chacune d'elles sera prète à justifier en temps et lieu par des documens et déductions solides, et sur lesquelles l'état de la république ne leur permet pas de pouvoir jamais espérer justice par les voies ordinaires.

En conséquence de quoi sa Majesté Impériale des toutes les Russies, sa Majesté l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse, s'étant communiqué réciproquement leurs dits droits et prétentions, et s'en faisant raison en commun, prendront un équivalent qui soit proportionné, et se mettent en possession effective des parties des possessions de la république les plus propres à établir dorénavant entre elles et cette puissance une limite plus naturelle et plus sûre, chacune des trois puissances se réservant à donner par après une spécification exacte de sa quote-part. En moyen de quoi leurs dites majestés renoncent dès à présent à tous droits, demandes et prétentions, répétitions des dommages et intérêts, qu'elles peuvent avoir et former d'ailleurs sur les possessions et sujets de la république.

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, sa Majesté l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème, et sa Majesté le Roi de Prusse, ont crû devoir annoncer de telles intentions à toute la nation Polonaise en général

Ен Императорское Всероссійское Величество, Ен Величество Императрица Королева Венгрін и Богемін и Его Величество Король Прусскій сочли долгомъ объявить таковыя нам'тренія всей Польской націп вообще, приглашая ее отказаться, или по

Поэтому они рѣшили и опредѣлили заявить въ то же время свои старинныя права и законныя претензіи на владѣнія республики, при чемъ каждое изъ государствъ готово поддержать свои требованія документами и прочными доводами, на удовлетвореніе комхъ обычными путями нынѣшнее положеніе республики отнимаетъ у нихъ всякую надежду.

Вслідствіе сего Ея Императорское Всероссійское Величество, Ея Величество Императрица Королева Венгріи и Богемій и Его Величество Король Прусскій, сообщивь другь другу упомянутыя права и претензій, взанино ими признанныя, возьмуть соотвітствующее симь правамь удовлетвореніе и вступять въ дійствительное владініе тіхть частей республики, которыя наиболіте соотвітствують опреділенію на будущее время между ними и этой державой боліте естественных и вітрных границь, посліт чего каждая изъ трехъ державь обязывается подробно обозначить свою часть. Такимь образомь Ихъ Величества ныніт же отказываются отъ всякихъ правъ, требованій и домогательствь, а также вознагражденій за убытки, которые могля бы возникнуть относительно владіній и подданныхъ республики.

en l'invitant de bannir, ou au moins de suspendre tout esprit de trouble et de sédition, afin que s'assemblant légalement en diète, elle puisse travailler de concert avec leurs dites Majestés aux moyens d'établir solidement chez elle l'ordre et la tranquillité, ainsi que confirmer par des actes formels et amiables l'échange des titres et prétentions de chacune contre l'équivalent dont elles viennent de prendre possession.

Endorsed. Declaration delivered by Mr. de Mousin Pouschkin. September 30<sup>th</sup>, 1772.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. & 107.)

#### **M** 145.

## The Earl of Suffolk to Mr. Ganning.

St. James, October 2, 1772.

(Me 24. Extract.) The long expected declaration of the three courts upon the division of Poland was presented to me on Wednesday last by their respective ministers.—My answer was as follows: «Le Roi veut bien «supposer que les trois cours sont convaincues de la justice de leurs précetentions respectives, quoique sa Majesté n'est pas informée des motifs de «leur conduite». By the conclusion of this transaction the attachment of the King of Prussia to the court of Petersburg may probably lose the corner stone of its foundation.—By this connection he has acquired his new possessions; he will now consider by what means he can best preserve

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуппингу.

С. Джемсь, 2-го октября 1772 г.

№ 145. (№ 24. Извлеченіе.) Давно ожидаемая декларація трехъ дворовъ относительно разділа Польши была подана инт въ среду ихъ министрами. Отвіть мой состояль въ слідующемъ: «Королю угодио предпеложить, что всі три двора «убіждены въ справедливости своихъ взаниныхъ требованій, хотя его Величеству «неизвістны побужденія ихъ къ такому образу дійствій.» Вслідствіе заключенія этого діла привязанность короля прусскаго къ петербургскому двору віроятно утрашть краеугольный камень, служившій ему основаніемъ. При номощи этой связи онъ ріобріль новыя владінія; теперь онъ станеть отънскивать наплучнія средства для

крайней мітрії воздержаться, отъ всякаго духа смуть и возстаній, дабы, собравшись законнымъ образомъ на сеймъ, нація могла бы за одно съ Ихъ Величествами озаботиться средствами упрочить въ средії своей порядокъ и спокойствіе, а также утвердить положительными и дружественными дійствіями обміть документовъ и претензій каждой изъ державъ на провинціи, во владітніе комхъ оні вступили.

Надписано: Декларація, выданная г. Мусинымъ Пушкинымъ, сентября 30-го, 1772 г.

them. As yet however his professions are warm towards the Empress of Russia, and his ministers at Berlin, Copenhagen, and Stockholm speak a common language of concurrence with her Imperial Majesty in whatever she thinks proper to with regard to Sweden.

(Russia. Mr. Gunning. 1772, N 107.)

#### **N** 146.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 28 (August 8), 1772.

(Nº 17. Separate and secret. Extracts.) In the mean time your Lordship may be assured that I shall carefully avoid to awaken the suspicions or give the least umbrage to Mr. Panin, whose character with all its blots is infinitely preferable to that of the Chernicheffs; though from the activity and expedition of Count Zachar, more may be done with him in an hour than with the other in a twelvemonth....

I think it right to add, that it is not impossible but Mr. Panin's natural aversion to business which daily increases and occasions so many delays of which every one complains, may make him wish to retire from the fatigues of a post which is much too laborious for him. The others would then have no opponent in council; for though Count Orloff at present gives his opinion as member of it, what he offers there is previously dictated to

муъ сохраненія. До сяуъ поръ, однако, увъренія его въ дружот къ Русской Императряції столь же горячи и министры его въ Берлині, Копенгагенії и Стокгольмії выражають готовность содійствовать Ея Императорскому Величеству во всякой мітрі, признанной ею необходимой относительно Швеціи.

## Оть Роберта Гунипига графу Суффолькъ.

С.-Петербургь, 28-го іюля (8-го августа) 1771 г.

№ 146. (№ 17. Отдельно и секретно. Извлеченія.) Между темъ вы можете быть уверены, милордъ, что я буду тщательно избегать всякаго случая возбудить подозреніе или малейшее неудовольствіе г. Панина, характерь котораго, несмотря на всё его недостатки, гораздо предпочтительнее характера Чернышевыхъ, хотя по двятельности и быстроте графа Захара съ нимъ въ одинъ часъ можно сделать больше, чтиъ съ Панинымъ въ годъ....

Считаю нужнымъ прибавить, что ежедневно усиливающееся врожденное отвращеніе г. Панина отъ дъль, вызывающее столько отсрочекъ, на которыя вст жалуются, быть можеть внушить ему желаніе оставить должность, слишкомъ для него утемительную. Тогда враги его не будуть имъть противника въ совътъ; ибо, хотя въ настоящую минуту графъ Орловъ нодаеть свое митніе въ качествъ члена совъта, him by the Empress, and cannot therefore in fact be considered as one. It was her wish and intention if possible to have formed him for business, and, had she succeeded, to have intrusted him with the department of foreign affairs; but his total want of application obliged her to abandon this idea. His brother Alexis, who has more fire and impetuosity, and more ambition, often urges him on to take a more active part in administration; but whether he thinks it would be incompatible with his safety to do so, or that it would too much interrupt his ease, he has hitherto declined it: and there cannot be a stronger test of this than the apparent indifference with which so competent a judge, as Prince Henry of Prussia, conducted himself towards him during his residence here, notwithstanding the certainty he was in of the most absolute influence he has over the mind of the Empress; and at the same time living with, and showing the utmost attention to the Chernicheffs.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. Ne 107.)

#### № 147.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 28 (August 8), 1772.

(Nº 18. Extracts.) I find it a very difficult matter to discover what resources they may have here towards enabling them to carry on another

#### Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го іюля (8-го августа) 1772 г.

№ 147. (№ 18. Извлеченія.) Мит чрезвычайно трудно узнать какія средства имтють они для веденія другаго нохода, въ случат если бы предволагаемый

но все имъ высказываемое предварительно внушается ему Императрицей, и нотому не можеть быть разсматриваемо за выраженіе его личнаго митиіл. Она желала м намъревалась образовать его, если возможно для занятія дълами, и, въ случат уситка, довърить ему министерство иностранныхъ дъль; но совершенное отсутствіе въ немъ трудолюбія заставило ее отказаться отъ этой мысли. Брать его, Алексвй, у котораго больше энергіи, предпріничивости и честолюбія, часто уговариваеть его принять болье дъятельное участіе въ управленіи; но потому ли что онъ считаеть это несовмастнымъ съ собственной безопасностью, или бонтся отказаться отъ покойной жизни, но до сихъ поръ онъ уклонялся оть этого; сильнтишимъ доказательствомъ этого факта было то очевидное равнодушіе, съ которымъ отнесся къ нему, во времи своего пребыванія здъсь судья столь компетентный, какъ принцъ Гейнрихъ прусскій, несмотря на то, что ему было хорошо извъстно какимъ вліяніемъ онъ обладаеть падъ Императрицей; между тімъ какъ въ тоже самое время онъ оказываль величайшее вниманіе Чернышевымъ.

campaign, in case the intended congress should break up without an accommodation with the Porte. Most people whom I have talked to on this subject, think it would be attended with the greatest difficulties if even practicable. In order to raise money for this year, government has bought up the greatest part of the iron in the country, paying for it in bank bills; which has greatly raised the price of that commodity here; but as it must be disposed of, will consequently lower its value in England. To what amount these bills have been circulated, is not exactly known; but may be reasonably supposed to be a very great one, as they already bear an agio of three and half per cent.

The want of money will certainly render any more naval expeditions impracticable even if they had ships to attempt it, or materials to build them: but, strange as it may appear, they have no naval stores of any kind in their magazines. The account Sir Charles Knowles gives me of the state of their marine, would from any body else be incredible: he assures me, such a thing as a barrel of turpentine is only to be procured from an apothecary's shop. The object of his mission to the Danube was to examine into the practicability of transporting twenty thousand men in armed vessels to Constantinople in consequence of a plan projected by general Baur for taking that city by a coup de main; and which had so captivated Count Gregory Orloff, that he prevailed upon the Empress to adopt it;

конгрессъ не привелъ бы къ соглашенію съ Портой. Большая часть лицъ, съ которыми я разсуждаль объ втомъ предметѣ, считаютъ подобное дѣло, если и выполнимымъ, то сопряженнымъ съ величайшими затрудненіями. Имѣя въ виду собрать денегъ на этотъ годъ, правительство скупило большую частъ желѣза, заплативъ за него банковыми билетами, что значительно возвысило здѣсь цѣну этого товара, но такъ какъ оно пойдетъ въ обращеніе, то вслѣдствіе сего цѣна его въ Англіи упадетъ. До какой цифры простирается стоимость этихъ билетовъ неизвѣстно въ точности, но можно основательно предположить, что цифра эта весьма значительна, такъ какъ лажъ съ нихъ доходитъ уже до  $3\frac{1}{2}$ %.

Вследствіе недостатка денегь всякое дальнійшее морское предпріятіе является невозможными, еслибы даже имілись для подобной попытки корабли или лість на ихи постройку; но каки бы ни казалось это странно, ви магазинахи ихи ніть никакихи морскихи запасови. Отчеть, данный мий сероми Чарльсоми Ноульсоми о состояній ихи флота были бы невіброятени, если бы сообщало его другое лице; они увітряєть меня, что боченка скинидара не отинскать нигай, кромій аптеки. Ціль порученія, давнаго ему на Дунай, состояла ви томи, чтобы разсмотрійть насколько возможно перевезти ви Константинополь на вооруженныхи корабляхи двадцать тысячи человіки, вслідствіе плана, составленнаго генераломи Бауероми ви тихи видахи, чтобы одними удароми овладіть этими городоми; мысль эта до того понравнлась

but upon Sir Charles's arrival at Ismael instead of finding there, as the Empress assured him he would, above fourscore vessels fit for transport or other service, there was not one in a condition to go as far as the mouth of the Danube, which at once prevented the attempting to carry into execution this wild and romantic scheme.....

The following are the seven palatinates which Russia is to retain Moguileff, Witepsk, Polosk, Livonia, more than half of that of Minsk, Wilna, part of that of Trok.

I have not yet been able to get the particulars of what falls to the share of Austria but to judge from Prince Lobkowitz, who has for these two days past been exceedingly elated, and cannot conceal his satisfaction. I should suppose it to be very considerable.

(Russia, Mr. Gunning, 1772, X 107.)

#### **№** 148.

# Rebert Gunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, September 4 (15), 1772.

(Nº 30. Extract.) The advancement of a new minion, which I have already taken the liberty of mentioning, will occasion some change, for

Вотъ имена семи провинцій, взятыхъ Россіей: Могилевская, Витебская, Полоцкая, Литва, болже половины Минска, Вильно и часть Трокъ.

Мить до сихъ поръ не удалось узнать подробности относительно части, выпадающей на долю Австріи, но, судя потому что князь Лобковичь въ теченіе последнихъ двухъ дней особенно доволенъ и не можеть скрыть своей радости, я полагаю, что часть эта весьма значительна.

# Отъ Роберта Гунинита графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 4-го (15-го) сентября 1772 г.

№ 148. (№ 30. Извлеченіе.) Возвышеніе новаго любимца, о чемъ я уже осмілялся сообщить вамъ, вызоветь нікоторыя переміны, нбо хотя въ настоящую

графу Григорію Орлову, что онъ убіднять Императрицу принять ее; но по прівзді сэра Чарльса въ Изманять онъ не только не намель тамъ обіщанныхъ ему Императрицей восьмидесяти кораблей, годныхъ для перевозки или инаго употребленія, но оказалось, что ни одинъ изъ кораблей не въ состояніи дойти до устья Дуная, что сряду остановило попытку къ приведенію въ исполненіе этого страннаго и романтическаго плана....

though the intention may not at present, be to raise him to that great height to which Mr. Orloff is mounted, nor is it probable that his personal qualifications should obtain him the same degree of credit and influence, yet whatever share of favour he may enjoy, must terminate that of his predecessor.

In whatever light this instance of inconstancy may be looked upon by others, I am inclined to think it is far from disagreeable to Mr. Panin, and that measures have been already thought of, either to prevent the return of the brothers, or, should that be impracticable, to guard against the effect of their discontent; for though little is to be apprehended from the mild and gentle disposition of Count Gregory, the violence and impetuosity of Alexis, (who not only thinks, but has even been heard to say, that it was he who placed the Empress upon the throne) may be the just occasion of some alarm. He is already much dissatisfied with the measures pursuing here, and condemned, in the warmest, and most unguarded terms, the agreeing to the armistice, which he says, prevented him from forcing his way through the Dardanelles, and destroying Constantinople.

Count Gregory's differences with Mr. Roumanzoff have made the latter his enemy, whose credit with the Empress, through his sister, Countess Bruce, is, of late, greatly increased. The new favourite was made chamberlain last Sunday.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. N 107.)

минуту быть можеть не имъется въ виду возвысить его до значенія, принадлежащаго г. Орлову, а личныя свойства его по всей въроятности не пріобрътуть ему такой степени власти и вліянія, но каковъ бы ни быль размъръ милости, ему оказываемой, она должна положить конецъ милости его предшественника.

Какъ бы ин относились другіе къ этому заявленію непостоянства, я полагаю, что оно далеко не непріятно г. Панину и что уже придуманы мёры къ тому, чтобы помѣшать возвращенію братьевъ, или, въ случат если бы это оказалось неисполнимымъ, то избъжать послъдствій ихъ неудовольствія; ибо, хотя нечего опасаться кроткаго и иягкаго характера графа Григорія, горячность и вспыльчивость Алекств (который не только думаетъ, но говоритъ, что онъ возвелъ Императрицу на престолъ) могутъ справедливо возбуждать безпокойство. Онъ уже весьма недоволенъ итрами, принимаемыми здъсь, и осуждалъ въ самыхъ сильныхъ и неосторожныхъ выраженіяхъ заключеніе перемирія, по словамъ его, помѣшавшее ему проложить себъ путь до Дарданельскаго пролива и разрушить Константинополь.

Столкновенія графа Григорія съ г. Румянцевымъ сдълали послъдняго его врагомъ; между тъмъ вліяніе его на Императрицу, черезъ посредство сестры его, графини Брюсъ, въ послъднее время значательно усилилось. Въ прошлое воскресенье повый любимецъ назначенъ камеръюнкеромъ.

#### **№** 149.

### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 4 (15), 1772.

(Nº 31. Extract.) The blame (which from the late event I imagine some here will be glad to aggravate,) is laid on Mr. Orloff, who began the negotiation where he should have ended it, viz. The independency of the Crimea; and notwithstanding his having entered upon the previous discussion of some other points suddenly demanded a consent to the absolute independency of the Crimea; and upon the Turkish plenipotentiaries proposing to send for fresh instructions to the Porte, he absolutely refused to wait the answer, and there upon broke up the congress; impatient as it is supposed, from what he has lately heard of the proceedings here, to return home. Instructions are, I believe, sent to him to endeavour to renew the negotiation, if not too late: but should it prove so, the army has orders to act immediately.

(Russia, Mr. Gunning, 1772, 16 107.)

### **N** 150.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 7 (18), 1772.

(M. 32. Extracts.) I am this instant returned from Mr. Panin, with

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 4-го (15-го) сентября 1772 г.

№ 149. (№ 31. Извлеченіе.) Осужденіе (которое вслідствіе послідняго событія здісь многія будуть рады усилить) падаеть на г. Орлова, начавшаго переговоры тімь, чімь должень быль ихь окончить, т. е. вопросомь о независимости Крыма, и, несмотря на то, что имь уже было приступлено къ предварительному обсужденію нікоторыхь другихь вопросовь, внезапно потребоваль полнаго признанія независимости Крыма; и, когда турецкіе уполномоченные предложили обратиться къ Порті за новыми инструкціями, онъ положительно отказался ожидать отвіта и потому прерваль конгрессь; полагають, что онъ поступиль такимь образомь, вслідствіе нетерпінія вернуться поскоріве домой, такь какь онъ слышаль о событіяхь, происходящихь здісь. Мні кажется, что ему выслано предписаніе возобновить переговоры, если еще не поздно. Въ посліднемь случай армін повеліно немедленно приступить къ дійствіямь.

# Отъ Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 7-го (18-го) сентября 1772 г.

№ 150. (№ 32. Извлеченія.) Я сейчась только вернулся отъ Панина, у кото-

whom I have been at his own request, and have had a very long conversation with him. He introduced it by an exordium, explaining the Empress's motives for her conduct in Poland, which I shall not trouble your Lordship with, as both this and the declaration relative thereto, M. Pouschkin has orders to communicate to you. The Empress, he said, flattered herself, that the King, my Master, would approve of her conduct through all that affair, as one of the good consequences resulting from it was the detaching the court of Vienna from that of France. He hoped I would not take it amiss that he had not communicated to me the progress of this negotiation, his silence having solely arisen from the obligation the three courts had entered into, not to divulge it until its completion; which Russia had consented to, in order to keep France from the knowledge of it, whose intriguing spirit she dreaded: that this reserve had mortified him much, lest a person, whose confidence he wished so much to gain as mine, and to place as unlimited a one in, as his situation would admit of, should misconstrue it; that it was true he had seen the ministers of the courts of Vienna and Berlin much more frequently than he had me; but that this proceeded solely from the nature of that particular negotiation, which was now terminated: that he hoped I would consider the embarrassment of his situation in general, the degree of which at present he would leave me to judge, when he told me (which he did under the injunction of the strictest

раго быль по собственной его просьбъ и нивлъ съ нинь продолжительный разговоръ. Онъ началь съ ръчи, объяснявшей побужденія, руководившія дъйствіями Императрицы въ Польшъ, чего не стану пересказывать вамъ, милордъ, такъ какъ всъ эти обстоятельства и декларація, относящаяся до нихъ, будутъ сообщены вамъ г. Пушкинымъ. Онъ сказалъ, что Императрица надъется, что король, мой повелитель, одобрить ея распоряженія въ продолженіе всего хода этого діла, нбо одно наъ благихъ последствій, возникшихъ изъ того, состоить въ отделенія венскаго двора отъ двора французскаго. Онъ выразиль надежду, что я не оскорблень тымъ, что онъ не сообщаль мит хода переговоровь, такъ какъ молчание его въ этомъ случат было вызвано обязательствомъ, принятымъ на себя каждымъ изъ трехъ дворовъ, не говорить объ этомъ дълъ ранъе окончательнаго его ръшенія, на что Россія согласилась, имъя въ виду сохранить переговоры въ тайнъ отъ Франціи, интригъ которой она опасалась. Онъ прибавилъ, что подобная сдержанность была ему чрезвычайно тяжела, ибо она могла подвергнуться превратному толкованію лица, чье дов'тріе онъ такъ желаль пріобрісти и къ которому самъ онъ готовъ быль относиться съ довіріємъ столь неограниченнымъ; насколько то позволяло его положение, что дъйствительно онъ видълся съ министрами вънскаго и берлинскаго дворовъ гораздо чаще чъмъ со мной, но причина къ тому заключалась лишь въ особомъ свойствъ переговоровъ нынъ оконченныхъ. Онъ сказалъ, что надъется, что я приму въ соображение затруднения его положенія вообще, о степени которых въ настоящую минуту онъ предоставить

secrecy) that, at the very moment he had dispatched fresh orders to Count Orloff in consequence of the extraordinary conduct he had lately held, he received the news of his arrival at a seat of his, within thirty miles of this place; that it appeared he had acted diametrically contrary to his instructions, which were to finish every other point [before] that of the independency; to obtain this in extenso, if possible; but should that be impracticable, to give up the negetiation until fresh instructions could be had from hence; which would have been, to agree to the terms the Turks really were disposed to consent to; he exculpated entirely Mr. Obrescoff, as being obliged to act the second part....

Count Zachar Chernicheff was this day appointed governor in chief of White Russia.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. N 107.)

### **N** 151.

# Robert Gunning to the Earl of Suffoik.

St. Petersburg, September 11 (22), 1772.

(Ne 33. Extract.) Notwithstanding the rupture of the congress; attempts will be made to renew the negotiation. Instructions are already sent to Mr. Obreskoff and Marshal Roumanzoff to treat with the Grand Vizir; and

Сегодня графъ Захаръ Чернышевъ назначенъ генералъ-губернаторомъ Бъло-руссін.

### Оть Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) сентября 1772 г.

№ 151. (№ 33. Извлеченіе.) Несмотря на закрытіе конгресса будуть сдѣвы попытки къ возобновленію переговоровъ. Г. Обрѣзкову и фельдиаривалу Рупцову уже выславо предписаніе вступить въ сношенія съ великимъ визиремъ, и

мит судить, сообщивъ мит (подъ условіемъ строжайшей тайны) что едва только онъ отправиль графу Орлову новыя предписанія вслёдствіе необычайнаго образа дійствій, котораго онъ держался въ послёднее время, какъ имъ уже получены извістія о томъ, что графъ Орловъ прибыль въ свое имініе, находящееся въ тридцати миляхъ разстоянія отъ Петербурга; оказывается, что онъ поступиль діаметрально противоположно своимъ инструкціямъ, которыя заключались въ томъ, чтобы окончить всё другіе вопросы прежде вопроса о независимости; достигнуть послідняго если возможно, въ широкихъ размітрахъ; но въ случат, если бы это оказалось невыполнимымъ, пріостановить переговоры до полученія новыхъ инструкцій, смыслъ коихъ состояль бы въ согласіи на условія дійствительно принимаемыя турками. Онъ совершенно извиняль г. Обрітакова, такъ какъ ему выпала лишь второстепенная роль....

if every possible endeavour to obtain the independency of the Crimea, should fail, they will rather give up that point, and make a peace upon tolerable terms; than by continuing the war, be prevented from giving their sole attention to the affairs of Sweden; which, from some expressions which dropped from a member of the council after its breaking up yesterday, there is reason to think they have much at heart; and that they wait with great impatience and some anxiety for the resolution his Majesty will take relative to the affairs of that country.

Count Zachary Chernicheff has by order of the Empress, been to see Count Orloff, at his country seat: money has been sent him, and many of his attendants; and it is thought he will be allowed to return hither next week; though this will certainly meet with as much opposition, as the Grand Duke and his friends can give to it, with propriety. Your Lordship will easily imagine the fermentation on this occasion; and the number of intrigues it gives rise to, what will be the issue of them, no one here I believe, can pretend to say: it is however a crisis, which if any conspiracy has been lately hatching, may bring them to maturity.

It is thought Mr. Panin's brother will be solicited to return; but whether with the intention of giving him the command of the army, designed to be sent into Finland; or with a view of placing him in the council, is not, I believe, yet known. At all events the return of so determined

Полагають, что брата г. Панина попросять возвратиться къ занятію ділами, но имівется ли при этомъ въ виду предоставить ему начальство надъ арміей, назначенной для отправки въ Финляндію, или дать ему місто въ совіть, до сихъ поръ, какъ кажется, еще неизвітетно. Во всякомъ случать возвращеніе такого рішительнаго

если бы вст усилія доставить независимость Крыму остались бы безуситыны, отъ этого вопроса откажутся, лишь бы только заключить миръ на возможныхъ условіяхъ и не быть вынужденными продолжать войну, ибо это помітшало бы имъ обратить все вниманіе на діла Швеціи, которыя, судя по отзыву одного изъ членовъ совіта, высказаннаго имъ вчера посліт застіданія, какъ кажется, чрезвычайно ихъ занимаютъ, вслітдствіе чего они ожидають съ нетерпівніемъ и ніткоторымъ безпокойствомъ рішенія короля относительно діль этой страны.

Графъ Захаръ Чернышевъ по повелѣнію Императрицы ѣздилъ къ графу Орлову въ его имѣніе; высланы деньги какъ ему, такъ и многимъ изъ его подчиненныхъ, и полагають, что ему будетъ позволено вернуться сюда на будущей недѣлѣ, хотя рѣшеніе это конечно встрѣтитъ со стороны Великаго Князя и его друзей все сопротивленіе, которое только возможно имъ высказать. Вы легко поймете, милордъ, какое броженіе умовъ вызываетъ это обстоятельство и сколько интригъ оно возбуждаетъ; каковъ будетъ ихъ исходъ, этого я полагаю, никто не въ состояніи рѣшить. Тѣмъ не менѣе это кризисъ и если въ послѣднее время замышлялись заговоры, то настоящее положеніе можетъ довести ихъ до зрѣлости.

a man, as he is, will greatly strengthen his brother, and enable him, now he is no longer opposed by favourites to carry whatever points he thinks proper.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. & 107.)

#### **№** 152.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 14 (25), 1772.

(Nº 34. Extracts.) On Tuesday last Mr. Panin assembled all the foreign ministers residing here, to whom the declaration relative to the affairs of Poland had not yet been communicated, and informed them of it, as well as of the reasons which induced the Empress to adopt the measure which gave rise to it.

Since my last to your Lordship this court has received the strongest assurances from the King of Prussia of his disapprobation of the revolution in Sweden and of the conduct of his nephew, and that the Empress may rely upon his entering into all her views relative thereto. This has given Mr. Panin a degree of satisfaction he cannot conceal, who was not I believe without some little anxiety until its revolutions were known....

The fate of Mr. Orloff is not yet determined. Conditions have been offered him which he has hitherto rejected and insisted on seeing the Em-

человъка какъ онъ усилить значение его брата и дастъ ему возможность, не встръчая болъе противодъйствия любвицевъ, достигнуть всъхъ цълей, признаваемыхъ имъ полезными.

# Оть Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 14-го (25-го) сентября 1772 г.

№ 152. (№ 34. Извлеченія.) Въ прошлый вторникъ г. Панинъ собрадъ всъхъ, находящихся здъсь иностранныхъ министровъ, которымъ еще не была сообщена декларація относительно польскихъ дълъ и сообщилъ имъ ее, также какъ причины побудившія Императрицу принять мъру, послужившую поводомъ къ этой деклараціи.

Со времени моего послѣдняго письма къ вамъ, милордъ, дворъ этотъ получилъ отъ короля прусскаго сильнѣйшія увѣрепія въ его неодобреніи шведской революціи и дѣйствій его племянника и въ готовности его содѣйствовать Императрицѣ во всякой мѣрѣ, признанной ею полезной по этому поводу. Обстоятельство это доставило г. Панину такое удовольствіе, котораго онъ не въ состояніи скрыть, ибо я полагаю, что до объявленія подобнаго рѣшенія, онъ нѣсколько безпоковася объ этомъ дѣлѣ....

Судьба г. Орлова еще не ръшена. Ему предлагали различныя условія, которыя онъ до сихъ поръ отвергаль, настанвая на свиданів съ Императрицей, но есть осно-

press, but this there is reason to think he will not be permitted to do, and that his removal from this neighbourhood will be insisted on. His retreat, however, will be rendered as palatable as a large pension can make it.....

I am just come from Mr. Panin, and in return for what I communicated to him by order of your Lordship (which he had not yet received from Mr. Pouschkin), he said as a mark of great confidence in me, and in my court, he would inform me but under injunction of the most absolute secrecy, the intentions of his court with regard to Sweden, which were on account of the present situation of their fleet and army, to affect, during the winter, an indifference to the late revolution, but that he hoped early in the spring to have such an army in Finland as to give weight to whatever language it might then be thought proper to hold. That twenty ships of the line should be equipped, that Denmark would advance a body of fifteen thousand norwegians to the frontiers of Sweden, have five thousand in Seeland ready to make a descent in Schonen, and a fleet of twelve sails. That the King of Prussia would take possession of Swedish Pomerania; that if his Majesty would either assist Denmark with money, or fit out such a fleet as would secure that Kingdom, it would be gratifying the utmost of the Empress's wishes; that thus prepared he would advise the four courts to join in a declaration to the King of Sweden signifying their

ваніе предполагать, что этого ему не дозволять и что онъ будеть удалень отсюда. Удаленіе его, однако, будеть настолько украшено сколько то возможно при помощи значительной пенсіи.....

Я сейчасъ вернулся отъ г. Панпна и въ отвътъ на то, что я передалъ ему по приказанію вашего превосходительства (о чемъ онъ еще не зналъ отъ г. Пушкина) онъ сказалъ, что въ доказательство полнаго довърія ко мит и къ моему двору сообщеть мит съ условіемь величайшей тайны намтренія своего двора относительно Швецін, заключающіяся въ томъ, чтобы въ виду настоящаго положенія ихъ флота и армін относиться въ теченіе зимы будто бы съ равнодушіемъ къ последней революцін; къ наступленію же ранней весны онъ надъется нивть въ Финляндін такую армію, которая придала бы въсъ ихъ ръчамъ, въ какомъ бы смыслъ они не заговорили. Къ тому времени будутъ вооружены двадцать линейныхъ кораблей, Данія двинеть къ шведской границъ корпусъ изъ пятнадцати тысячъ норвежцевъ и кромъ того у ней будеть приготовлено въ Зеландін пять тысячь человёкъ войска, на случай вылазки въ Шоненъ и флотъ изъ двенадцати кораблей. Король прусскій овладъетъ шведской Помераніей. Къ этому онъ прибавиль, что, если его величество поддержить Данію деньгами или выставить флоть, который бы обезпечиль это королевство, это было бы весьма пріятно для Императрицы; что по окончанія этихъ приготовленій онь посоветоваль бы всёмь четыремь дворамь соединиться въ декларація

desire of seeing the constitution restored to the form it had in 1720, which he thinks would be alone sufficient to do so, but should it not, they would easily force a compliance.

He showed me a letter from the King of Sweden to the King of Prussia, with the answer from the latter, in which he condemns in the strongest terms, the step of his nephew had taken; foretells the danger with which it would be attended both to himself, and his Kingdom; calls to his recollection the advice he gave him when he was at Berlin, and tells him plainly that his engagement with the Empress of Russia will not permit him to see the constitution changed. This letter leaves Mr. Panin no doubt of his Prussian Majesty's sincerity.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. N. 107.)

#### **N** 153.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 18 (29), 1772.

(Nº 35. Extract.) Offers have been made to Mr. Orloff of continuing to him his employments, and making up the revenues of them to one hundred thousand roubles, provided he will not exercise the functions of them, nor ever come to Petersburg or Moscow; but these conditions he hitherto refuses.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. 3 107.)

королю шведскому, излагающей ихъ желаніе видёть возстановленіе конституціи въ той форм'є, которая принадлежала ей въ 1720 г., что, по мизнію его, было бы достаточно для достиженія ціли; въ противномъ же случат имъ было бы не трудно вынудить къ согласію.

Онъ показалъ мит письмо вороля шведскаго къ королю прусскому и отвътъ носледнаго, въ которомъ онъ въ сильнейшихъ выраженияхъ осуждаетъ меру принятую его племянникомъ, предсказываетъ опасность сопряженную съ ней какъ для него, такъ и для королевства, напоминаетъ ему советы, данные имъ ему въ бытность его въ Берлине и объявляетъ ему прямо, что обязательство, принятое имъ относительно Русской Императрицы, не позволяетъ ему допустить перемену въ конституции. Письмо это не оставляетъ г. Панину ни малейшаго сомиения въ искренности его прусскаго величества.

# Отъ Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 18-го (29-го) сентября 1772 г.

№ 153. (№ 35. Извлеченіе.) Г. Орлову было предложено сохранить за нимъ занимаемыя имъ должности и выдавать ему сто тысячъ рублей жалованья съ тъмъ только условіемъ, чтобы онъ отказался отъ дъйствительнаго выполненія этихъ обязанностей и никогда бы не прітажаль ни въ Петербургъ ни въ Москву, но онъ до сихъ поръ продолжаетъ отъ этого отказываться.

# № 154.

# Robert Cunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, September 26 (October 7), 1772.

(M 37. Extracts.) This drew from him (Count Panin) some compliments to your Lordship and the rest of his Majesty's confidential servants: he said he distinguished the present administration from some that had preceded, that he had a just opinion of their good disposition and sincerity but in return to my frankness he would, with the same, own to me, that as long as the late Duke of Bedford's influence remained (of whose devotion to the interests of France he had convincing proofs) he thought it fruitless to attempt any closer connection with us than that natural and friendly one which our common mutual interests would, in spite of any administrations, always maintain: that things were altered now, and that he should, as soon as ever the multitude of affairs which occupied him at present, and which I was no stranger to, would permit, set about digesting such a project of alliance as should contain all the real mutual interests of the two courts abstractedly from those of any other, that he would perfect this by the beginning of the winter, that the proximity of the peace, which he flattered himself would take place, would enable him more effectually to

# Отъ Роберта Гушиния графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го сентября (7-го октября) 1772 г.

№ 154. (№ 37. Извлеченія.) Это вызвало съ его (графа Панина) стороны нъсколько комплиментовъ вамъ, милордъ, и прочимъ довъреннымъ слугамъ его величества; онъ сказалъ, что отличаетъ составъ настоящей администраціи отъ нѣсколькихъ предшествовавшихъ ей, что онъ справедливо цънитъ ихъ благорасположеніемъ и искренностью, но что въ отвътъ на мою откровенность онъ сознается мит точно также откровенно, что пока вліяніе покойнаго герцога Бедфорда (въ преданности котораго интересамъ Франціи онъ имбать убъдительныя доказательства) сохраняло свою силу, онъ считалъ безполезнымъ пытаться достигнуть болве тесной связи съ нами, кром'т той естественной и дружественной связи, которую взаимность нашехъ интересовъ всегда поддержить, не-смотря ни на какую администрацію; что теперь обстоятельства измінились и какъ только то позволять многочисленныя діла, занимающія его въ настоящую минуту, и сущность конхъ инт навъстна, онъ займется составленіемъ такого проэкта союза, который соединяль бы въ себѣ всѣ дъйствительные взаимные интересы обоихъ дворовъ, независимо отъ интересовъ прочихъ дворовъ, что въ началъ зимы онъ окончательно обработаетъ этотъ прояктъ, что близость мира, который, какъ онъ надвется, будеть заключень, дасть ему возможность съ большимъ уситхомъ опредълить условія проэкта и мы вместе съ нимъ можемъ

appreciate the terms which we might discuss together; and that it might be adjusted before it would become necessary to enter into any active measures with regard to Sweden, if indeed these should ever become so. which he did not think. He then repeated almost every thing that we have so often heard from him on the subject, of the prejudices which on our side had prevented the completion of the alliance; that they might as reasonably insist upon France not forming a casus fæderis as we do Turky; of the numberless concessions the Empress had made, and the expedients which had been proposed notwithstanding her engagements with Prussia and Denmark never to deviate from the Turkish clause in favour of any other power; demonstrated her good intentions, but that a jealousy of the King of Prussia had greatly contributed to keep at a distance; though he could assure me nothing could be less founded; that his Prussian Majesty had not directly or indirectly insinuated any thing against us, and that he would on the contrary see with satisfaction our union take place. He then entreated me to endeavour to remove those prejudices and personalities which had hitherto prevailed at my court, as one of the greatest services I could render to the King my Master. I heard this long harangue, of which I give your Lordship only the heads without once interrupting him; and however disagreeable, I will not say offensive, some part of it was,

ихъ обсудить и что дело это ножеть быть окончательно решено прежде чень появится необходимость приступить къ какимъ бы то ни было действительнымъ мерамъ относительно Швецін, если только таковыя міры потребуются, чего онъ не предполагаеть. Затемъ онь повториль почти все, что мы такъ часто слышали отъ него по поводу этого предмета, а именно перечислиль тв обстоятельства, которыя съ нашей стороны препятствовали заключенію союза, такъ какъ Россія могла также основательно настанвать на томъ, чтобы Франція не составляла casus soederis какъ ны требуень по поводу Турцін; упомянуль о безчисленныхь уступкахь сдеданныхь Императрицей и средствахъ предложенныхъ ею, несмотря на ея обязательство относительно Пруссін и Данін никогда не уклоняться отъ турецкаго вопроса въ пользу какой бы то ни было державы, доказываль ея благонамъренность, но сказаль, что лишь ревность къ королю прусскому удаляла нась, хотя онъ можеть увтрить меня, что совершенно неосновательно предполагать чтобы его прусское величество прамо наи косвенно внушаль что бы то ни было противъ насъ, и что напротивъ того онъ съ удовольствіемъ увидить заключеніе нашего союза. За тімь онь убіждаль меня постараться удалить предубъжденія в личности постоянно преобладавшія при моемъ дворъ, доказывая, что это будеть величайшая услуга, которую я только въ состояніи ачазать королю, моему повелителю. Я выслушаль эту длинную рачь, содержание орой передаю вамъ, милордъ, лишь вкратцѣ, ни разу не прервавъ его, и, хотя

I answered him with calmness and temper that I could not help expressing some degree of surprise at hearing his Excellency on recurring to the subject of the alliance make mention of clauses which I thought he had long since been persuaded were inadmissible; that if in framing the project his Excellency just now did me the honour of mentioning, any of them, in whatever form they might be dressed, were to appear, it would be in vain to attempt a renewal of the negotiation, and would be employing his Excellency's time and mine in the discussion of them to very little purpose; that nothing could be more simple than the nature of a connection between us, but that its simplicity did not diminish its importance....

The negociation with Count Orloff is nearly concluded. He has been prevailed upon to consent to an absence from Petersburg of a year; in consideration of which, he and his brothers have their landed estates secured to them: which with a pension that is to be granted him will make the amount of their yearly income 150,000 roubles. A sum is likewise allowed him for furnishing his house, together with a magnificent service of plate.

Endorsed. By Pearson Junior.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. & 107.)

#### **N** 155.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 27 (October 8), 1772.

(M. 38. Most secret and confidential.) The inferences I am inclined to

многое въ его словать было мнт непріятно, чтобы не сказать оскорбительно, я отвічаль ему спокойно и сдержанно, что не могу не выразить иткотораго удивленія, услышавь, что его превосходительство упоминаєть по поводу союза о статьяхь, въ невозможности которыхь онь, какъ я полагаль, давно уже убтдился, что если при составленіи проэкта, о которомь его превосходительство сдтлаль мить честь упомянуть, въ немъ должна была появиться одна изъ этихъ статей, все равно въ какой бы формт ни была она выражена, въ такомъ случат попытка возобновить переговоры оказалась бы тщетной и ограничилась бы только безполезной тратой времени, какъ для его превосходительства, такъ и для меня, что ничто не могло быть проще сущности союза между нами, но что простота вопроса не убавляетъ его важности....

Переговоры съ графомъ Орловымъ почти окончены. Его уговорили утхать изъ Петербурга на годъ, вслъдствіе чего онъ и брать его сохраняють свои помъстья, доходы съ которыхъ вмъстъ съ назначенной ему пенсіей составять 150,000 р. въ годъ. Кромъ того ему выдается денежная сумма для окончанія его дома и великольтиный столовый сервизъ.

#### Оть Роберта Гушинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 27-го сентября (8-го октября) 1772 г.

№ 155. (№ 38. Весьма секретно и конфиденціально.) На основаніи различ-

draw from the various conversations I have had with Count Panin, and from the closest attention to the whole of his conduct as far as I have had opportunities of observing it, are, that he neither is nor has been for some time so friendly to England as has been reported, but I am at the same time equally persuaded, that his indisposition towards a connection with us does not arise from the smallest degree of inclination to one with France: his politics as well as prejudices running strongly against that court. To resolve therefore, my Lord, what at this period must appear a political paradox, we must consider his private character; one of the principal ingredients of which is a degree of vanity which must constantly be fed. His Prussian Majesty early aware of this foible, has taken care to do so in so artful and pleasing a manner, that he has rivetted him to his interests. Presents, though of inconsiderable value, yet being frequent and always accompanied with letters in his own hand, filled with the most flattering expressions, have had all the effect the donnor intended; and make him see every thing through the medium his Prussian Majesty wishes. As long therefore as he thinks our court remains unfriendly to a Prince he is scarcely short of adoring, he will reluctantly enter into a close connection with us, however agreeable he may think it to the principles of the soundest policy. But this, my Lord, under such a government as Russia would not be so great an evil, if that influence I just now mentioned did not extend

ныть разговоровь съ графонъ Панинынь и саного усиленнаго винианія ко всімъ его дъйствіямъ, насколько я нивль случай наблюсти за ники, я прихожу къ тому заключенію, что онъ не питаеть и никогда не питаль къ Англіп той дружбы, о которой намъ передавали, хотя въ тоже время я равно убъждень, что его нересположеніе къ союзу съ нами не происходить оть желанія союза съ Франціей, такъ какъ подитическія его правила и личныя чувства равно возстановляють его ирогивъ этого двора. Для разрішенія же, нилордь, того, что кажется нолитическимь нарадоксомъ, мы должны обратиться нъ разспотрению его личнаго харантера, одно изъ главных свойствъ котораго состоять въ сильнейшень тщеслявін, требующень нестоянной ниши. Его прусское величество давно заметиль этоть недостатокъ и старадся льстить ему такинъ китрынъ и пріятнынъ образонь, что склониль его на сторону своихъ интересовъ. Подарки, хотя и незначительной ценности, но частые н осегда сопровождаемые собственноручными письмами наполненными самыми лестными выраженіями, достигли дъйствія, на которое разсчитывало лице дарившее и SACTABBLE OFO CHOTPETS HE BCO LIMIS BY TOM'S CREEK, BY KENOW'S TOPO MCLECTS OFO прусское величество. Поэтому до техъ поръ, пока онъ нолагаеть, что нашъ дворъ недружелюбень нь монарху, котораго онь чуть не обожаеть, онь будеть неохотно относиться нь теснейшему союзу сь нами, хотя бы и находиль такой союзь соотвътствующить началамъ здравой политики. Но обстоятельство это въ правительствъ. нодобномъ русскому, не составило бы большаго зла, если бы вліяніе, сейчась иною

farther. The same arts have been as successfully used to attach the Empress, and though she is indisputably perfectly well inclined and even sollicitous to conclude with us, as long as his Prussian Majesty is averse to our connection, he will always find means to prevent the accomplishment of it. Though this accounts for the strange returns his Majesty has met with to the numberless services he has rendered this court, they are not the less unfriendly and unless the present prospect of affairs in Europe does not make it necessary for us to prepare for a storm, I humbly submit it to your Lordship whether treating this court for some time with the indifference they deserve, would not be the best way of making them sensible of the bad policy as well as ingratitude of their late conduct.

The disgrace of Count Orloff, I have great reason to believe, is an essential loss to us. He and his brothers have of late been as anti-Prussian as they were anti-Gallican and thoroughly devoted to England. And though the abilities of the favourite were not of the first class, he might, from the situation he was placed in, under proper direction have been made of great use to us, and it is much to be lamented that in the course of the last four years more was not attempted through his channel. He and his brothers certainly deserved every mark of the Empress's bounty, as to them she was solely indebted for the crown she wears. The successor that has been given him is perhaps the strongest instance of weakness and the greatest

упомянутое, не распространялось далъе. Тъ же самыя хитрости были употреблены съ одинаковымъ успъхомъ для пріобрътенія благорасположенія Императрицы; н, хотя безспорно, что она намъревается и даже усиленно желаеть заключить союзъ съ нами, до тъхъ поръ пока его прусское величество противится связи между нами онъ всегда найдеть средство помъщать ея заключенію. Хотя это объясняеть странные поступки испытанные его величествомъ въ отвъть на безчисленныя услуги оказанныя имъ этому двору, тъмъ ме менте дъйствія эти недружелюбны и, если только настоящее положеніе дълъ въ Европть не вынуждаеть насъ приготовляться къ бури, осмълюсь предложить на обсужденіе ваше, милордъ, не послужить ли относительно этого двора временное и заслуженное имъ равнодушіе лучшимъ путемъ доказать имъ несостоятельность ихъ политики и неблагодарность послъднихъ ихъ дъйствій.

Я имъю полное основание считать немилость графа Орлова большой потерей для насъ. Онъ и брать его въ послъднее время относились къ Пруссіи столь же враждебно какъ и къ Франціи, будучи искренно преданы Англія. И хотя способности любимца были не первостепенны, онъ по занимаемому имъ положенію могь пря правильномъ направленіи принести намъ большую пользу и достойно сожальнія, что юъ теченіе послъднихъ четырехъ льть при его посредствъ не было сдълано болье. Онъ и брать его безъ сомивнія заслуживали всякаго доказательства милости со стороны Императрицы, такъ какъ она главнымъ образомъ обязана имъ своей короной. Назначеніе преемника смъншимаго его послужить едва ли не сильнъйшимъ заявле-

blot in the character of her Imperial Majesty, and will lessen the high opinion that was generally and in a great measure deservedly entertained of her. When I first came to the knowledge of this resolution, which was very soon after it was formed, I could scarcely give credit to it; neither the person of the man nor his abilities giving the least appearance of probability to the report. The intention at that time was not to have brought him forward; but the opportunity it afforded of overturning the Orloffs was too favourable not to be made use of. Mr. Panin seized it, entered into the little broils of the antichamber, and into a series of intrigues unworthy of a man, much more so of a minister of so great an Empire: and the imprudence of Count Orloff in breaking up the congress in order to prevent if possible by his return here the dangers that threatened him, gave Count Panin and the Empress a fair pretext for excluding him from her presence. It is said she has already shown some degree of remorse and that her affection for him has returned; which added to the fear of placing too unlimited a power in the hands of Mr. Panin, gives her an uneasiness that is apparent. Count Zachar Chernicheff though no friend to the Orloffs considers the removal as disadvantageous to his own interest on account of the additional influence it gives to Mr. Panin. He would gladly have strengthened his interest by being instrumental towards a connection with our court: and had the project he convey'd to me through general Loyd ar-

ніемъ слабости и пятномъ въ характеръ Ея Императорскаго Величества и ослабитъ высокое мибніе распространенное о ней столь повсембстно и въ значительной степени заслуженное ею. Когда я въ первый разъ услышалъ объ этомъ намъренія, что было весьма скоро послъ появленія этой мысли, я едва могь этому повърить, такъ какъ ни личность человъка ни его способности не придавали ни малъйшаго въроятія этому слуху. Въ то время не имілось въ виду выдвинуть его впередъ, но случай свергнуть Орловыхъ былъ слишкомъ благопріятенъ для того чтобы имъ не воспользовались. Панинъ ухватился за него, вмёшался въ мелкія дрязги прислуги и въ цълый рядъ интригъ недостойныхъ человъка, особенно же министра столь великой Имперін; неосторожность же графа Орлова прервавшаго конгрессъ для того чтобы своимъ возвращениемъ отвратить, если возможно, опасности угрожавшия ему, представила графу Панину и Императрицъ удобный предлогь изгнать его изъ ея присутствія. Говорять, что она уже раскаявается въ своемъ поступкъ и что любовь ея къ нему возобновилась; чувство это витстт съ опасеніемъ вручить г. Панину слишкомъ неограниченную власть внушаеть ей очевидное безпокойство. Графъ Захаръ Чернышевъ, не будучи пріятелемъ Орловыхъ, разсматриваетъ ихъ удаленіе невыгоднымъ для собственныхъ интересовъ, всятдствіе усиленія вліннія г. Панина. Онъ бы охотно увеличиль свое значеніе, послуживь орудіемь къ связи съ нашимь дворомъ, и если бы проэктъ пересланный имъ инъ черезъ генерала Лойда былъ полу-

rived before the Swedish affairs took the turn they have, and met with any degree of approbation from your Lordship, it would have given him an additional merit with the Empress, to whom (though she by no means approves of his character in general) his expeditious manner of transacting affairs is much more agreeable than Mr. Panin's; from whose indolence and inactivity, business accumulates in every department of the state, and only occasionally a few desultory steps are taken which tend to no permanent consequences. Activity and diligence are necessary somewhere; and the more so, as the Empress herself who has hitherto been indefatigable in business, seems of late to be more averse to the laborious part of it, and inclined to enjoy a greater degree of ease and even dissipation than has hitherto been habitual to her.

Count Zachar Chernicheff apprehends that Mr. Panin means to give his Vice Presidency of the war department to his brother the general and remove him to his new government: to prevent which he will if it is possible restore the Orloffs. The intrigues which all this gives rise to, throws a veil over the measures pursuing here which it is impossible for the keenest sagacity to pierce.

The Grand Duke, who detested the Orloffs, is upon the whole rather pleased at the advancement of a new minion; though he cannot help seeing the conduct of his mother in this respect in the light it appears in to others.

Великій Князь, ненавидъвній Орловыхъ, скоръе доволенъ возвышеніемъ новаго любимца, хотя онъ не можетъ разсматривать поведенія своей матери въ этомъ отношеніи въ иномъ свътъ, какъ оно является въ глазахъ прочихъ.

ченъ ранте переворота въ шведскихъ дълахъ и заслужилъ бы ваше одобреніе, милордъ, это бы возвысило его достоинства въ глазахъ Императрицы которой (хотя она далеко не одобряетъ его характера вообще) быстрота его при веденіи дълъ нравится гораздо болте образа дъйствій г. Панина, ибо по літности и небрежности послітдняго діла находятся въ застої въ каждой отрасли государственнаго управленія и лишь отъ времени до времени принимаются ніткоторыя отрывочныя мітры, не вызывающія постоянныхъ послітдствій. Между тімъ ділятельность и прилежаніе къ діламъ необходимы, особенно потому что сама Императрица, до сихъ поръ неутомимо занимавшався ділами, въ послітднее время, кажется, тяготится этими трудами и расположема пользоваться большимъ покоемъ и даже разсітянностью, чітмъ было ей то привычно.

Графъ Захаръ Чернышевъ опасается что г. Панинъ интетъ намъреніе передать его должность вице-президента военной коллегіи своему брату генералу, удаливъ Чернышева къ мъсту его новаго назначенія, во избъжаніе чего онъ, если возможно, возвратитъ Орловыхъ. Интриги вызываемыя встии этими обстоятельствами закрываютъ такой завъсой вст мъры здъсь принимаемыя, что при величайшей проницательности въ нихъ ничего не разсмотръть.

It was expected by several, and I believe his Imperial Highness was not himself without hopes, that some small degree of independance would have been allowed him, and an establishment formed, upon his majority; but instead of this, the contrary has been affected and his governor exercises the same degree of power he did before. No promotions were made that day, that no one may be indebted to him even in the most remote degree for their advancement. A jealousy of him still does and must ever subsist; and in so convulsionary a government as this, it would be difficult by any precautions to guard against a change; but as far as I am able to judge of the character of this young Prince and the people they place about him, I will repeat it to your Lordship that I think no change in his favour would be advantageous to Great Britain.

The Empress is, I believe, of opinion that the new ministers from France and Spain come here with the hopes that a revolution is not impracticable. Should it happen, I am persuaded they would take immediate advantage of it, and find the Chernicheffs and their connections ready to enter into all their views.

The men who compose the different regiments of guards have been in general thought so disaffected, that pretexts of various kinds have been used to lessen their numbers; and a resolution is taken not to recruit those who fall off by sickness.

Endorsed. By Pearson Junior. (Russia. Mr. Gunning. 1772. & 107.)

Многіе ожидали и я полагаю, что Его Императорское Высочество самъ над'ялься, что по достиженій имъ совершеннольтія ему будеть предоставлена н'якоторая независимость и составленъ дворъ, но витесто того поступили совершенно иваче и воспитатель его сехраняеть туже власть, какая принадлежала ему до сихъ перъ. День этотъ не былъ ознаменованъ никакими повышеніями, въ тъхъ видахъ чтобы никто не былъ обязанъ ему даже въ самой слабой степени за свое повышеніе по службъ. Зависть къ нему все еще существуеть и всегда будетъ существовать и въ таконъ непостоянномъ правительствъ какъ нынъшнее было бы трудно оградить себя предосторожностими на случай перемъны; но насколько я могу судить о характеръ этого молодаго принца и о людяхъ его окружающихъ, повторяю вамъ, милордъ, что я не полагаю чтобы переворотъ въ его пользу былъ бы выгоденъ для Бритакіи.

Императрица, какъ мит кажется, думаеть, что новые министры Франців и Испаніи тауть сюда съ надеждой на возножность революція. Въ случат еслибы таковая произошла я убъждень, что они немедленно ею воспользуются и встрътять въ Червышевыхъ и въ ихъ партіи готовность слъдовать встиъ ихъ виданъ.

Лица, составляющія различные гвардейскіе полки, признаны до того неблагонадежными, что число ихъ подъ разными предлогами уменьшено, и им'єстся нам'єреніе не зам'єщать выбывающихъ по бол'єзня.

#### **N** 156.

# The Earl of Suffolk to Mr. Ganning.

St. James, October 30, 1772.

(No. 27. Extracts.) Now laying all this together, the danger of throwing the court of Vienna back into the arms of France; of calling France and Spain out, and lighting up a general war, at a moment too when Russia is exhausted with that not yet concluded with the Turks, it becomes Mr. Panin to think twice, and very seriously to weigh all the consequences of the idea he has suggested to you, before he resolves upon it. It does indeed bear strong marks of being a Prussian plan, and Swedish Pomerania is plainly the price of his Prussian Majesty's assistance. This I suppose, in the modern ideas which prevail of dismembering countries is looked upon as a trifle. But his Majesty, who entertains a different sense of these things from that which has prevailed elsewhere, never did include in his desire to preserve the free constitution of Sweden, a wish to diminish its territory and just possessions. As to the rest of Mr. Panin's plan, it is impossible for me, in the present moment, to give you any positive answer, but the state of Europe in general, and the uncertain footing our two courts stand upon towards each other, make me wish that Mr. Panin would wait for a fitter opportunity then seems now to present itself, for reducing

# Оть графа Суффолькъ г-ну Гунингу.

С. Джемсъ, 80-го октября 1772 г.

<sup>№ 156. (№ 27.</sup> Извлеченія.) Сообразивь всё эти обстоятельства, опаснесть вернуть вънскій дворь къ Франціи и опасность вызвать Францію и Испанію и воснламенить общую войну въ такую минуту, когда Россія истощена еще неоконченной войной съ Турціей, г. Панину слідуеть подумать дважды и весьма серьезно вавітсить всв последствія мысли поданной имъ вамъ, прежде чемъ приступить къ ея вынолненію; мысль эта весьма похожа на прусскій планъ и шведская Померанія, очевидно, составляетъ награду за помощь его прусскаго величества. Полагаю, что мосреди новыхъ идей касательно разделенія государствъ это представляется безделецей. Но его величество, понимая подобные вопросы совсемь не такъ какъ ихъ объясняють въ другихъ странахъ, къ желанію своему сохранить свободную конституцію Швецін никогда не присоединяль мысли объ уменьшеній ся территорія и законных владеній. Что же касается до остальной части плана г. Панина мит въ настоящую минуту невозможно дать вамъ поэтому поводу какого бы то ни было положетельнаго отвъта; но общее положение Европы и неопредъленность взаниныхъ отношеній существующих между обоими нашими дворами заставляють меня желать, чтобы г. Панинъ подождалъ болве удобнаго случая для сокращенія неограниченной

the absolute authority of the crown of Sweden.—A general war will be the infallible consequence of whatever he attempts now, in the various chances of which it is more than possible that the object which occasioned it may be lost.—You will do well to place before Mr. Panin, in a proper manner, and favourable season, all the dangers and risks which a rash decision at this critical moment is exposed to.—You will also, if you can, discover how far the Empress of Russia's resolutions will be influenced by those of his Majesty, and whether the King's declining to co-operate would stop her proceedings.....

The truth is, that after all the reserve and inattention which we have experienced from the court of Petersburg, we don't wish to be dragged into a war from which this country has much to lose and nothing to gain: and therefore, as the Russian ministers will not even now speak out, but manifestly contrive their diffidence in us, and all the prejudices which the King of Prussia infuses to our disadvantage, it is your duty to divert Mr. Panin's views, as much as you can, from those points which are likely to incur the evil we wish to avoid. I am confident you will be perpetually mindful of the King's honour in all your conduct in these nice occasions, and while you labour to preserve the peace of your country and the tranquillity of Europe, you will always remember that it can only be preserved upon honourable terms, and that however desirable it is, it can never be

власти шведскаго престола. Всеобщая война была бы неизбъжнымъ послъдствіемъ всякой попытки съ его стороны и во всъхъ переходахъ этой войны причина вызвавшая ее по всей въроятности была бы утрачена. Вы хорошо сдълаете, указавъ
г. Панину въ приличное для того время и итсто вст опасности и риски, которымъ
бы подвергло торопливое ръшеніе принятое въ столь критическую минуту. Вы
также, если возможно, постараетесь узнать, на сколько наитренія Русской Императрицы зависять отъ наитреній его величества и остановится ли она въ своихъ
дъйствіяхъ въ случать если король откажется въ нихъ участвовать....

Въ сущности послѣ ностоянной сдержанности и невинианія иснытанныхъ нами со стороны петербургскаго двора мы не желаемъ быть вовлеченными въ войну, изъкоторой государство наме можеть лишь много потерять, но ничего не выиграть; и потому такъ какъ даже въ настоящую минуту русскіе министры не высказываются, но, очевидно, сохраняють недовъріе къ найъ и всѣ внушенія короля прусскаго противъ насъ, ваша обязанность состоять въ томъ, чтобы но возможности отвлечь виды г. Панина отъ этихъ вопросовъ, которые по всей въроятности вызовуть зло, котораго иы желали бы избѣжать. Надъюсь, что въ этомъ случат вы во всѣхъ вашихъ дъйствіяхъ всегда будете соблюдать честь корола, и, работая для сохраненія мира чей странт и спокойствія Евроить, вы постоянно будете поминть, что они могутъ в сохранены лишь на честныхъ условіяхъ и что какъ бы ин была желательна

purchased by any measures which would impair the dignity of the crown of Great Britain.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. & 107.)

#### **№** 157.

# The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James's, November 10, 1772.

(Nº 30. Extract.) The disposition in which you represent the court of Petersburg, their indifference towards his Majesty, and entire reliance on other connections, cannot fail of making the natural impression here, under these circumstances, and some others which I shall enumerate presently, Mr. Panin must be devoid of reason to expect the King's concurrence in the intended declaration, or his interference in any shape in the Swedish business. Though for your private information I want simply to say that principles of general policy may in certain contingencies oblige his Majesty to take measures which, in the present situation of things, his consideration for Russia would not. But it is only the indifference of the court of Petersburg that we feel, I must be allowed to observe how severely this country is injured by the immediate consequences of the dismemberment of Poland, which unjust as it is, must be called the Empress of Russia's act; for without

эта цъль, она никогда не должна быть достигнута мърами, которыя уронили бы достоинство ведикобританскаго престола.

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунивигу.

С. Джемсъ, 10-го ноября 1772 г.

№ 157. (№ 30. Извлеченіе.) Настроеніе, въ которомъ вы изображаете петербургскій дворъ, равнодушіе его къ его величеству и надежда его на другія связи не могутъ не произвести здѣсь подобающаго впечатлѣнія. Въ виду таковыхъ обстоятельствъ и нѣкоторыхъ другихъ, которыхъ я не буду исчислять въ настоящую минуту, со стороны г. Панина совершенно безразсудно ожидать участія короля въ предполагаемой деклараціи или вмѣшательства его въ какой бы то ни было формѣ въ дѣла Швеціи, хотя вамъ лично я сознаюсь, что при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ принципы общей политики могутъ побудить его величество принять мѣры, которыхъ въ настоящую минуту уваженіе его къ Россіи не требуетъ отъ него. Мы испытываемъ со стороны петербургскаго двора лишь равнодушіе; кромѣ того да будетъ мнѣ позволено поставить на видъ существенный вредъ причиненный нашей странѣ немедленными послѣдствіями раздѣленія Польши, которое, какъ ни несправедливо оно.

her permission and concurrence it could never have been accomplished. The trade to Dantzig, one of the most improving and beneficial branches of commerce which Great Britain carries on, is on the point of being totally ruined and lost by the exactions of her Imperial Majesty's friend and ally. We shall see if the Russian ministers will exert themselves on this occasion: and I again recommend the business to your particular attention. In the mean time we cannot help ultimately attributing this heavy national loss to the conduct of Russia. I don't love invective, and I hope I have not exaggerated any cause of complaint that may exist; but it is necessary that things should be stated as they really are, in order to draw the conclusion from them that is just. You are therefore to introduce in your conference with Mr. Panin every argument which you think likely to prevail upon him to drop his designs upon Sweden: many will suggest themselves to you, which ought to be uppermost in his thoughts, as a Russian minister. The exhausted state of his country; the repose which it absolutely requires to recover from so long a state of warfare; the certainty of its being plunged, by the execution of his plan, into fresh troubles of a more dangerous kind than those from which it is about to be extricated; and the poor, contemptible condition of Sweden, still distracted and divided in itself, nor ever likely to become an object of apprehension to its neighbours, are considerations which, it is to be supposed cannot be urged without success. But, after all,

ъ и не могущей внушать опасенія своимъ состадямъ, все это суть доводы, излоэ конхъ, какъ надо полагать, не останется безъ послідствій. Если же послід

должно быть названо деломъ Русской Императрицы, ибо безъ ея позволенія и содействія оно никогда бы не состоялось. Торговля съ Данцигомъ, составляющая одну изъ главныхъ и самыхъ выгодныхъ отраслей Великобританской торговли, почти совершенно разорена и утрачена, всябдствіе требованій друга и союзника Ея Императорскаго Величества. Посмотримъ, вибшаются ли въ это дъло русскіе министры и снова поручаю этотъ вопросъ вашему усиленному вниманію. Между тъмъ мы не можемъ не приписывать этой тягостной для націи потери дъйствіямъ Россія. Я не люблю осуждать и надъюсь, что мною не преувеличень ни одинь изъ существующихъ поводовъ къ жалобамъ, но необходимо излагать предметы въ истинномъ свътъ для того, чтобы вывести изъ нихъ справедливое заключение. Поэтому вы, разговаривая съ г. Панинымъ, выскажете всъ доводы, которые по вашему мизнію могуть убъдить его отказаться отъ своихъ намъреній относительно Швеціи. Вамъ представится много соображеній важныхъ для него, какъ для русскаго министра: истощенное состояніе его страны, отдыхъ, необходимый после столь продолжительной войны, несомитиность исполненіемь этого плана вовлечь государство въ новыя затрудненія тве опасныя чемъ те, изъ которыхъ оно ныне освобождается, и несчастное. эйное жалости положение Швецін, все еще страдающей отъ внутреннихъ раз-

if Mr. Panin continues obstinate and inflexible, and you find him seriously resolved to attack the King of Sweden in the manner confided to you, I have the King's commands to direct you to make known his Majesty's determination not to join in the declaration to the court of Stockholm or to concur in any of the proposed measures, and this you will do when the occasion calls for it, in a temperate though decisive language, calculated at much as possible not to disoblige, or create unfriendly sentiments in the Empress of Russia which his Majesty would hear of with concern.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. N. 107.)

#### № 158.

#### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, October 9 (20), 1772.

(Nº 42. Extract.) At count Orloff's request the Empress has allowed him to avail himself of a diploma granted him some time ago for making him a Prince of the Empire and in the ukase issued here on this occasion and signed both by the Empress and the Grand Duke, the title of *Durchlaucht*, Highness, is added. The revenue he will now have to support this rank amounts to near 300,000 roubles.

(Russia. Mr. Gunning. 1772. Ne 107.)

всего этого г. Панинъ останется непреклоненъ и вы замътите въ немъ серьезную ръшимость напасть на короля шведскаго такимъ образомъ какъ онъ о томъ вамъ сообщалъ, король повелълъ мнт передать вамъ чтобы вы въ такомъ случат объявили намъреніе его величества не участвовать въ деклараціи стокгольмскому двору и не содъйствовать ни одной изъ предполагаемыхъ мтръ. Вы исполните это, когда обстоятельства того потребуютъ, въ умтренныхъ, однако, ръшительныхъ выраженіяхъ, разсчитанныхъ по мтрт возможности для того чтобы не нанести оскорбленія и не вызвать враждебныхъ чувствъ въ Русской Императрицъ, о чемъ его величество узналъ бы съ прискорбіемъ.

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 9-го (20-го) октября 1772 г.

№ 158. (№ 42. Извлеченіе.) По просьбѣ графа Орлова Императрица разрѣшила ему воспользоваться грамотой, выданной ему нѣсколько времени тому назадъ, на присвоеніе ему титула князя Имперіи и въ указѣ изданномъ по этому случаю и подписаннымъ Императрицей и Великимъ Княземъ къ этому прибавленъ еще титулъ свѣтлѣйшаго. Доходъ, предоставленный ему для поддержанія такого сана, простираетси до 300,000 рублей.

#### **N** 159.

### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, December 3 (14), 1772.

(Nº 58. Extract.) I added that the pleasure it gave me to have so agreeable a commission to execute make me feel with greater concern the necessity I was under of observing to1) him the injury done to Great Britain by the dismemberment of Poland; that one of the most beneficial branches of our trade was nearly ruined by it; that so great a national loss could not be felt without murmers; and that though his Majesty's delicacy, and great friendship for the Empress had hitherto kept him silent upon this subject his paternal care and love of his subjects could not but make him very sensible to every thing that affected their interests; but that I flattered myself this court, without whose concurrence these unjust proceedings of his Prussian Majesty could not have taken place would by their interposition prevent the effect of them. He answered me, by saying, that he had reason to believe that the King of Prussia was perfectly well disposed to settle the affair of Dantzig in a manner that would be satisfactory both to the King, my Master, and his commercial subjects; that he had proposed entering into negotiation with us, which he hoped we would listen to; and from what

# Отъ Роберта Гунинита графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) декабря 1772 г.

№ 159. (№ 58. Извлеченіе.) Я прибавиль, что удовольствіе испытываемое мною при исполнении столь пріятнаго порученія заставляеть меня еще болье сожалъть о необходимости указать ему 1) вредъ причиненный Великобританіи пельскимъ разділомъ, что одна изъ выгодитишихъ отраслей нашей торговли почти подорвана этимъ обстоятельствомъ; что столь значительная для націи потеря не можеть не вызвать ропота; и что, хотя деликатность его величества и дружба его къ Императрицъ заставляли его до сихъ поръ хранить молчаніе по поводу этого предмета, тыть не менье отеческая любовь его къ подданнымъ и забота о нихъ внушають ему глубокое сочувствіе ко всему, что касается ихъ интересовъ; но что я льщу себя надеждой, что дворъ этотъ, безъ содъйствія котораго не могли бы имъть мъста столь несправедливыя дъйствія его прусскаго величества, своимъ вившательствомъ предупредить ихъ вредныя последствія. Онъ отвечаль мит, что онъ имбеть полное основаніе предполагать, что король прусскій совершенно готовъ рѣшить данцигскій вопросъ, въ чкомъ смыслъ, который оказался бы удовлетворительнымъ, какъ для кородя, моего элителя, такъ и для его торгующихъ подданныхъ; что онъ предлагалъ открыть говоры, на что онъ надъется, что мы согласимся; и судя по тому, что онъ, і) Графу Панину.

<sup>1)</sup> Count Panin.

dropped from him, though obscurely, I could perceive, that he wished, we might, on this occasion, afford the King of Prussia an opportunity of conferring a degree of favour, and by that means drawing the two courts nearer together. I told him I was a stranger to what was passing between his Prussian Majesty and my court; but that I could not help foreseeing the evil that would result from this affair, if it was not settled, and to whom the cause would be really and justly attributed. Upon this he entered into a long detail of the necessity Russia was under to act as she did with regard to the dismemberment of Poland; that whoever came to read the annals of this day would see, that she could not have acted otherwise without embroiling Europe in a general war; that it was the dismemberment of Poland alone, that prevented Austria from drawing the sword, and brought on a coolness that subsisted between her and the court of Versailles, and that Austria herself was so much more concerned, than any other power, in securing the free navigation of the Vistula, that she would certainly interfere in it. I observed, to him, upon this, that the interest she had was very different from ours; that it affected none but her new acquisitions; that we had made none, and were likely to become the greatest sufferers. On this he took me by the hand, and assured me confidentially, for my information and that of my court, that the concern we had in this business was already taken care of, and that we should not in any shape be injured by it . . . . . (Russia. Mr. Gunning. 1772. N. 107.)

жотя неясно, высказаль, я могь замътить, что онь желаеть, чтобы мы въ этомъ случать доставили королю прусскому возможность оказать иткотораго рода милость, что бы сбянгило оба двора между собой. Я сказаль ему, что мить неизвъстны сношенія между его прусскимъ величествомъ и нашимъ дворомъ, но что я не могь не предвидеть зло, которое возникнеть отъ этого дела, если оно не будеть решено, и кого въ томъ основательно и справедливо обвинять. Туть онъ вступиль въ подробное разсуждение о необходимости для Россіи поступить, относительно польскаго раздъла, именно такъ, какъ она поступила, доказывалъ, что всякій, кто будеть читать лътопись настоящаго времени, убъдится, что она не могла дъйствовать иначе, не повергнувъ Европу въ общую войну; что одинъ только польскій раздёлъ помешаль Австріи обнажить мечь и охладиль отношенія существовавшія между ней и версальскимъ дворомъ и что Австрія, будучи болъе всъхъ прочихъ державъ заинтересована въ вопрост о свободномъ плавай по Вислт, конечно, вступится въ это дело. Я заметиль ему на это, что ея интересъ совершенно различенъ отъ нашего, что дъло это касалось лишь новыхъ ея пріобрътеній, между тъмъ какъ мы, начего не пріобрътя, по всей втроятности пострадаемъ больше встхъ. Тогда онъ взялъ меня за руку и увтрилъ меня подъ секретомъ лишь для свъдънія моего и нашего двора, что объ интересъ нашемъ въ этомъ деле уже заботятся и что мы ни въ какомъ случав не пострадаемъ

отъ него.

#### **N** 160.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 24 (February 4), 1773.

(Nº 7. Extract.) Your Lordship is too well acquainted with the predilection of the Empress and Mr. Panin for the King of Prussia, to have expected any great degree of success from the representations I was commanded to make in favour of the town of Dantzig. The partiality which we have so long observed here towards this Prince, is at this particular moment greatly increased by the instructions he gave his minister in Sweden, to make a similar declaration with that of Count Ostermann, and on the other hand this happening at a time when we not only declined cooperating with this court to the degree they expected, but on the contrary, are believed from the report of the Danish minister in London to have declared with some warmth to him, that if Russia and Denmark attacked Sweden, we would allow France to send a fleet into the Baltic to support the latter without interrfering in the quarrel, evidently lessens both our influence here, and the impressions of any arguments (however weighty) I might use upon the present occasion.

Endorsed. (By Slaughter.)
(Russia, Mr. Gunning. 1778. & 108.)

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го января (4-го февраля) 1778 г.

№ 160. (№ 7. Извлеченіе.) Вамъ, милордъ, слишкомъ хорошо извъстно предпочтеніе Императрицы и г. Панина къ королю прусскому для того, чтобы ожидать
особеннаго успъха отъ представленій предписанныхъ мит, относительно города Данцига. Давно замъченное нами здъсь пристрастіе къ этому принцу въ настоящую
минуту значительно усилено тъмъ обстоятельствомъ, что онъ предписалъ своему
министру, при шведскомъ дворт, вылать декларацію, подобную деклараціи графа Остермана; съ другой стороны, событіе это случившееся въ такое время, когда мы не только
отказались содъйствовать, этому двору въ той степени какъ они того ожидали, но
напротивъ того, на основаніи доклада датскаго министра въ Лондонт, полагаютъ, что
мы ръшительно объявили ему, что въ случат, если Россія и Данія нападутъ на Швецію,
мы допустимъ Францію выслать флоть въ Балтійское море, для оказанія помощи
Швеція, не принимая при этомъ участія въ ссорт, очевидно, уменьшаемъ какъ значеніе наше здъсь, такъ и вліяніе вступь доводовъ (какъ бы ни были они убъдительны),
тъ которымъ я бы могъ прибъгнуть по поводу этаго случая.

Надинсано: черезъ Слафтера.

### **№** 161.

# Robert Gunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, January 5 (16), 1773.

(Nº 9. Most secret and confidential. Extracts.) Several of my late letters will have informed your Lordship of the very great fermentation that has for some time subsisted here, occasioned by the return of Prince Orloff and the intrigues which were the consequence of it.

The Empress had scarcely taken the resolution to give him a successor in her favour (which she was over prevailed upon to do by the artful insinuations of his enemies, to which his indiscretion and imprudence greatly contributed) before she repented of the step she had taken and determined to recall him; the motives to which arose as much perhaps from policy as affection; he and his connections being in fact the only people in her Empire upon whom she can safely rely. But in executing the plan she had formed, innumerable difficulties presented themselves. Strong declarations of Mr. Panin as well as some expressions which fell from the Grand Duke and his friends made it require all her address to accomplish this point with safety, which she now seems to think she has effected and that she shall be able in a little time to reconcile (to a certain degree) the Grand Duke to the Orloff family; which, if she does, will insure at least for some time both

# Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) января 1778 г.

<sup>№ 161. (№ 9.</sup> Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченія.) Нѣсколько мослѣднихъ монхъ писемъ уже сообщили вамъ, милордъ, о сильномъ броженіи, существовавшемъ здѣсь въ послѣднее время, и вызванномъ возвращеніемъ князя Орлова и появившихся вслѣдствіе того интригахъ.

Едва только Императрица рѣшилась назначить ему преемника въ своихъ милостяхъ (на что ее склонили хитрыя внушенія его враговъ, коимъ много содъйствовали его собственная невоздержанность и неосторожность), какъ она уже стала раскаяваться въ принятой мѣрѣ и вознамѣрилась снова вызвать его, вслѣдствіе, быть можетъ, не однихъ сердечныхъ, но и политическихъ причинъ, ибо онъ и его родственники дѣйствительно суть единственныя лица въ Имперіи, на которыхъ она можетъ положиться. Но при исполненіи плана ею составленнаго возникли безчисленныя затрудненія. Рѣшительныя объясненія г. Панина и нѣкоторыя выраженія Великаго Князя и его друзей потребовали всю ея ловкость для того чтобы провести этотъ вопросъ безопаснымъ для себя образомъ, что какъ кажется, она въ настоящую минуту считаетъ выполненнымъ, разсчитывая въ непродолжительномъ времени имѣть возможность примирить (до нѣкоторой степени) Великаго Князя съ семействомъ Ордовыхъ; въ случаъ удачи это упрочило бы, хотя ненадолго, ея собственную безопасность и без-

her own and her son's safety. The only victim upon this occasion (if there is one) will probably be Mr. Panin.

The emissaries of France have to my knowledge insinuated to more than one person here, how much it is the interest of Russia, that the Grand Duke should ascend the throne. One of them went so far as to touch upon this subject to Mr. Saldern, but from the reception he met with proceeded no farther.

I am inclined to think her Imperial Majesty is rather more at ease than she has been, from her having at last consented to settle the affair of the Grand Duke's marriage irrevocably, at least so far so that she herself cannot retract. It required the utmost exertion of all Mr. Saldern's art, cunning, and address to bring this to bear. Very few Russians were concerned in it, and to very few is it as yet known. A large remittance was made to the Princess last week and it is thought she will come here early in the summer; but I believe the time is not yet absolutely fixed for the nuptials, nor will probably untill the peace is concluded. When these happen, a new scene will open here; and I humbly submit it to your Lordship, whether, if it should continue to be thought the interest of Great Britain to form and cultivate a close connection with this country, an early attention ought not to be paid to this young Prince who is susceptible of flattery and may be gained, for the moment at least, by marks of distinction

опасность ен сына. Единственной жертвой такого оборота дъла (если бы оказалась жертва), въроятно будетъ г. Панинъ.

Я узналь, что французскіе эмиссары намекали нісколькимь лицамь, что интересы Россіи требують вступленія на престоль Великаго Князя. Одинь изъ нихъ осмівлился даже коснуться этого предмета въ разговорії съ г. Сальдерномь, но слова его были приняты такимъ образомъ, что онъ не возвращался къ этому вопросу.

Я расположенъ думать, что Еа Императорское Величество покойнъе чъмъ была, съ тъхъ поръ, какъ согласилась на бракъ Великаго Князя неизмъне или по крайней мъръ на столько, что не можетъ отказаться отъ своихъ словъ. Для достиженія этой цъли потребовалась вся хитрость, ловкость и умънье г. Сальдерна. Весьма немногіе русскіе принимали участіе въ этомъ дълъ и оно до сихъ поръ извъстно лишь не многимъ. На прошлой недълъ принцессъ выслана значительная сумма денегъ и полагаютъ, что она прибудетъ сюда ранней весной; но я думаю, что время свадьбы еще не назначено и въроятно не будетъ назначено ранъе заключенія мира. Когла это случится, зрълище перемънится и потому осмъливаюсь предложить обсужденію вашему, милордъ, въ случать, если продолжають разсматривать выгоднымъ для Великочтаніи заключеніе и поддержаніе болье тъснаго сюза съ этимъ государствомъ, не

уеть ли заранъе оказать вниманіе этому молодому принцу, который склонень къ и, можеть быть, расположень въ нашу пользу, по крайней мърт въ настоящую

and notice, and trifling presents, such as English carriages, horses etc. Had France the least opening here, she would be as prodigal of these as she is of her professions. We are, as your Lordship knows, thought too much the contrary in both. The value however of an alliance with Russia must be greatly diminished since the late acquisitions of the King of Prussia and those he will probably obtain; as they enable him in a great measure to prevent Russia from fulfilling any engagements she may enter into.

The picture which this Empire presents at present is certainly no agreeable one, nor is the prospect it has much more so.

The machine of government may however still go on for the same reason that it has hitherto done so, which one cannot help being inclined to attribute to some supernatural impulse when one considers the inability of those who are supposed to have the direction of it. The warmth and imprudence of one of them Count Zachar Czernicheff has lately been very near proving fatal to him: but the Empress's reluctance to add to Mr. Panin's power, and I believe some interposition of Prince Orloff's saved him. I received several messages from the latter during his stay here, containing the strongest assurances of his and his brothers respect for his Majesty, their attachment to the interest of Great Britain and their desire of rendering us every service in their power, the sincerity of which I have

минуту знаками отличія и вниманіи и бездѣльными подарками, какъ напримѣръ англійскіе экипажи, лошади и т. д. Если бы Франція имѣла малѣйшую къ тому возможность, она была бы также расточительна на это, какъ и на увѣренія. Насъ же какъ вамъ, милордъ, извѣстно считаютъ слишкомъ сдержанными какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи. Впрочемъ, цѣнность союза съ Россіей значительно уменьшена послѣдними пріобрѣтеніями короля прусскаго и тѣми, которыя онъ вѣроятно получить, такъ какъ они даютъ ему возможность существенно помѣшать Россіи при исполненіи ею принятыхъ на себя обязательствъ.

Картина представляемая, въ настоящее время, этой Имперіей безъ сомитнія не заключаеть инчего пріятнаго; не болте утъщительны и виды ея въ будущемъ.

Тъмъ не менъе механизмъ управленія страной можетъ продолжать дійствовать по той же самой причинъ почему онъ дійствоваль до этого времени, обстоятельство, котораго нельзя не приписать сверхъестественной силъ, если принять въ соображеніе неспособность тіхъ лицъ, въ чьихъ рукахъ предполагается управленіе ходомъ ділъ. Излишняя горячность и неосторожность одного изъ этихъ лицъ, графа Захара Чернышева, въ посліднее время едва не оказалась для него пагубной; но нежеланіе Императрицы усиливать власть г. Панина и я полягаю, ніжоторое вмішательство со стороны князя Орлова спасли его. Во время пребыванія послідняго здісь, я получиль отъ него ніссколько писемъ, заключающихъ сильнійшія увіренія въ почтеніи его и его брата къ его величеству, въ преданности ихъ витересамъ Великобританія в въ

many reasons to credit. On the contrary I am sorry to say that many parts of Mr. Panin's conduct as well as the manner in which he has explained himself in a number of conferences I have had with him, give me but too much cause to question his claim to that probity and frankness, we have heard so much boasted. I must however do him the justice to say, that nothing has ever as yet impeached his disinterestedness, and that it is impossible any man can be more incorrupt.

Endorsed. (By Slaughter.)
(Russia. Mr. Gunning. 1778. & 108.)

#### M 162.

# The Earl of Suffolk to Mr. Cunning.

St. James, March 9, 1773.

(Nº 12. Separate. Extract.) Your letter Nº 10 has been received and laid before the King; and I am honoured with his Majesty's commands to instruct you to use the first opportunity of signifying to the Empress of Russia the warm sense, which the King entertains of her generous and noble attention to the English factory at St. Petersburg. It would ill become me to add any comments on the wisdom and humanity of such conduct, and I shall only observe, that the pain, which his Majesty had felt for the distresses of individuals on the occasion of the late bankruptcies has been in a great measure compensated by the application, which her Imperial

желанін ихъ оказать намъ всё зависящія отъ имхъ услуги и я имтю много поводовъ втрить искренности этихъ чувствъ. Съ другой стороны я къ сожаленію долженъ сказать, что поведеніе г. Панина, также какъ выраженія употребленныя имъ во многихъ разговорахъ со мною, дають мнт право сомитваться въ той честности и отпровенности, о которыхъ мы такъ много слышали. Справедливость требуетъ, однаке, чтобы я сознался, что до сихъ поръ онъ нисколько не измѣнилъ своему безкорыстію и что невозможно быть неподкупнте его.

Надписано: черезъ Слафтера.

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гуниниту.

С. Джемсъ, 9-го марта 1773 г.

№ 162. (№ 12. Оддально. Извлеченіе.) Ваше письмо, нодъ № 10, получено и представлено королю; и я имблъ честь получить довельніе его величества предписать вамъ при первомъ случав объяснить Русской Императрица до какой степени король признателенъ за милостивое и великодушное вниманіе, оказанное ею англійскимъ торговцамъ въ С.-Петербурга. Съ моей стороны было бы излишнимъ прибавлять какіе бы то ни было коментаріи по поводу мудрости и человъколюбія подобной мары; замачу только, что прискорбіе, испытанное его величествомъ, по случаю несчастій остигшихъ при посладнемъ банкротства отдальныя личности, было въ значительной тепени вознаграждено той пользой, которую извлекла изъ него Ея Императорское

(Majesty) has made of it, to promote and increase the mutual amity of the two nations, and to give an example to-all Sovereigns of the protection which is due to the interests of commerce.

Endorsed. By Lauzun.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Nº 106.)

### **№** 163.

# Minutes of an Extraordinary Court etc.

The court being informed that her Imperial Majesty the Empress of Russia has been most graciouly pleased to appropriate a fund for the support of the credit of such of the British houses at Petersburg as might stand in need of it on occasion of the late failures in Holland.

Ordered.

That the following address be sent to his Majesty's consul general, Samuel Swallow, Esquire, the company's agent at St. Petersburg to be by him presented to her Imperial Majesty.

# Madam,

The company of merchants etc. most humbly presume to lay at your Imperial Majesty's feet the offering of their warmest thanks for your Majesty's late act of munificence in support of credit on occasion of the failures

Величество для развитія и усиленія взаниной дружбы между объими націями, явивъ при семъ случать встиъ государямъ примтръ покровительства требуемаго интересами торговли.

Надписано: съ Лозеномъ.

### Протоколъ экстраординарнаго засъданія совъта и ир.

№ 163. Совътъ, получивъ извъстіе о томъ, что Ея Императорскому Величеству, Русской Императрицъ всемилостивъйше угодно было назначить фондъ для поддержанія кредита тъхъ изъ англійскихъ домовъ въ Петербургъ, которые въ томъ нуждаются, вслъдствіе послъднихъ банкрутствъ въ Голландів, повелълъ:

Выслать генеральному консулу его величества, Самуилу Сваллову Эсквайру, агенту компаніи въ С.-Петербургъ, слъдующій адресъ для передачи его Ея Императорскому Величеству:

#### Ваше Величество,

Торговая компанія и пр. всенижайше осмъливается повергнуть къ стопамъ, Вашего Императорскаго Величества, выраженіе своей горячей благодарности за недавно заавленную Вами щедрость для поддержанія кредита, по случаю банкротства нѣкотоof some capital houses of trade. So extraordinary a mark of your Majesty's gracious attention to private concerns amidst the multitude of public cares which surrounds your throne, is amongst many others a striking evidence of the benignity of those principles, by which your Majesty's actions are directed, and whilst it secures to your Majesty the admiration and affection of all ranks of men, lays the trading part of them, and particularly this company under obligations, the sense of which can only be equalled by the pleasure your Majesty feels in conferring them.

It shall always be the endeavours of this company to merit the continuance of your Majesty's Imperial regard, and of your most gracious protection to their members residing in your Majesty's dominions by every demonstration of gratitude, by their prayers that your auspicious reign may be long and happy, and by promoting, as far as in them lies, the interests of Russia, which they look upon as inseparably united with their own.

[L. S.]

# Ordered,

That Samuel Swallow Esquire, this company's agent at St. Petersburg, do wait upon such of her Imperial Majesty's ministers as have been employed in executing her Majesty's commands of affording her gracious assistance in support of credit on occasion of the late failures, with the thanks of this

рыхъ важнъйшихъ торговыхъ домовъ. Столь необычайный знакъ милостиваго вниманія Вашего Величества къ частнымъ интересамъ, несмотря на множество государственныхъ заботь окружающихъ Вашъ престолъ, служить на ряду съ многими другими фактами, поразительнымъ доказательствомъ добросердечія тѣхъ правилъ, коими управляются дъйствія Вашего Величества, и, упрочивая за Вами восхищеніе и любовь всъхъ сословій, возлагаеть на торговую часть ихъ и въ особенности на нашу компанію обязательства, сознаніе которыхъ можно сравнить лишь съ удовольствіемъ испытываемымъ Вашимъ Величествомъ при ихъ оказаніи.

Компанія эта будеть постоянно стараться оправдывать Императорскую доброту Вашего Величества и Ваше милостивое покровительство членамъ ея, живущимъ въ предълахъ владъній Вашего Величества, встии средствами заявляя свою признательность, возсылая молитвы о томъ чтобы Ваше благополучное царствованіе было продолжительно и счастливо и содъйствуя, насколько отъ нее зависить, интересамъ Россіи, кои она разсматриваетъ неразрывно связанными съ ея собственными.

Повельно Самунлу Свалловъ Эсквайру, агенту компанін въ С.-Петербургь, явиться къ тыть изъ министровъ Ея Императорскаго Величества, которые исполняли повельнія Ея Величества, относительно ея милостивой помощи для поддержанія кредита случаю недавнихъ банкротствъ и поблагодарить ихъ отъ имени компаніи за для-

company for the active part they have taken, and assure them that the same will always be most gratefully remembered.

Endorsed. R. March 18th 1773.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. N. 108.)

#### **Nº** 164.

# Robert Gunniug to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, February 15 (26), 1773.

(Nº 14. Extract.) The day after my last letter, general Baur was dispatched to Revel, in order to offer, (as it is confidently said, and I believe with truth), the command of the army to Prince Orloff. This, as I understand, is intended by the Empress a public reparation for the injury done him, in imputing to his imprudence, the rupture of the first congress. The issue of the second justifying his conduct upon that occasion. I question however whether this would be done, had not Mr. Saldern differed with his friend Mr. Panin, and thrown his weight into the scale of the Czernicheffs, who are desirous of placing as much power as they can in the hands of Mr. Panin's enemies.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. № 108.)

тельное участіе принятое ими въ этомъ діліт, увітривъ ихъ, что о немъ навсегда сохранится благодарная память.

Надписано 18-го марта 1773 г.

# Отъ Роборта Гунинега графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 15-го (26-го) февраля 1773 г.

№ 164. (№ 14. Извлеченіе.) На другой день, послів моего послідняго письма, генераль Бауерь быль отправлень въ Ревель, съ тімъ чтобы предложить (какъ сообщають конфиденціально и я полагаю справедливо) начальство надъ арміей князю Орлову. Мітра эта, по митнію моему, предполагается Императрицей въ видів публичнаго вознагражденія за обиду, которая была ему нанесена, когда приписали его неосторожности неудачу перваго конгресса, ибо результать втораго изъ нихъ оправдаль его образь дійствій въ этомъ случать. Не думаю, однако, чтобы это состоялось, если бы г. Сальдернь не поссорился со своимъ другомъ, г. Папинымъ, и не употребиль своего вліянія въ пользу видовъ Чернышевыхъ, желающихъ доставить какъ можно больше власти врагамъ г. Панина.

#### **N** 165.

### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 5 (16), 1773.

(Nº 20. Extract.) Prince Orloff arrived here on Sunday evening, and appeared in the circle at court immediately after, where indeed he was greatly distinguished by the Empress; she saw him in private yesterday, and seems determined to support him; but nothing transpires relative to his acceptance of the command of the army; or on what footing he is to be placed here. He repeated to me all those assurances, in person, which I have received from him by messengers when he was here last. I shall make all the use of his good intentions that prudence will admit of. Previous to his arrival, there appeared a greater coolness between the Empress and her son, than had subsisted for some time; the latter having, as she thought, presumed too much upon the attentions she had shown him in order, as it is supposed, to reconcile him to the return of Mr. Orloff.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. N. 108.)

#### **N** 166.

# The Earl of Suffolk to Robert Gunning.

St. James, April 23, 1773.

(№ 20. Circular.) The King having received intelligence from his am-

### Отъ Роборга Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) марта 1773 г.

№ 165. (№ 20. Извлеченіе.) Князь Орловъ прівхаль сюда въ воскресенье вечеромъ и немедленно вслідъ затімъ появился во дворці, гді онъ дійствительно быль чрезвычайно отличень Императрицей; вчера она виділась съ нимъ наедині в кажется рішилась его поддерживать; но еще неизвістно, приняль ли онъ начальство надъ арміей и какова будеть его роль. Онъ лично повториль мні всі ті увіренія, которыя я уже получиль отъ его имени черезъ посредство другихъ лиць; я воспользуюсь его добрыми наміреніями настолько, насколько то позволить осторожность. Передъ его прійздомъ, между Императрицей и ея сыномъ появилась большая холодность чімъ можно было то замітить въ посліднее время, такъ какъ по ея мнінію, сынь ея сталь слишкомъ разсчитывать на вниманіе съ ея стороны, оказанное ему какъ полагають лишь въ тіхъ видахъ чтобы примирить его съ возвращеніемъ г. Орлова.

# Оть графа Суффолькъ Роберту Гунинигу.

С. Джемсъ, 23-го апръля 1773 г.

№ 166. (№ 20. Циркуляръ.) Такъ какъ король получилъ отъ своего посла

bassador at Paris, that the French ministry had declared the intention of arming out immediately at Toulon, twelve ships of the line, and six frigates, under pretext of a flotte d'évolution, his Majesty cannot, consistent with his dignity or his security, remain unarmed in so critical a situation; and has therefore thought fit to signify to the Lords commissioners of the admiralty his pleasure, that they give immediate orders for preparing fifteen ships of the line, and a proportionable number of frigates, which will be replaced directly by the same number of each being put in commission. I cannot be too early in acquainting you therewith, that you may not be at a loss for a proper answer to any inquiries that may be made on this occasion: and I recommend to you to be extremely diligent in transmitting to me, for the King's information, every material circumstance or intelligence, that may come to your knowledge, concerning the motions and proceedings of foreign powers at this time.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Ne 108.)

#### № 167.

# The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James, April 27, 1773.

(Nº 23. Private.) As I think it very material that you should receive the earliest intelligence of any important occurrence at this critical con-

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунинигу.

С. Джемсъ, 27-го апрѣля 1773 г.

№ 167. (№ 23. Частное.) Полагая необходимымъ чтобы вы были тотчасъ же взевъщаемы о всякомъ важномъ событи имъющемъ мъсто посреди столь критическихъ

въ Париже известіе о томъ, что французское министерство объявило намереніе немедленно вооружить въ Тулоне двенадцать линейныхъ кораблей и шесть фрегатовъ, подъ предлогомъ составить флоть для эволюцій, достоинство и безопасность короля не допускають его остаться невооруженнымъ посреди столь критическихъ обстоятельствъ; поэтому король призналъ за благо объявить лордамъ членамъ адмиралтейства, что ему угодно, чтобы они немедленно отдали приказъ приготовить пятнадцать линейныхъ кораблей и соответственное количество фрегатовъ, которые будуть тотчасъ же заменены одинаковымъ числомъ техъ и другихъ. Спету сообщить вамъ это для того, чтобы вы не затруднялись ответами на разспросы, могущіе быть вызваны этимъ случаемъ; при семъ поручаю вамъ быть особенно аккуратнымъ, передавая мит для сведенія короля всякое существенное обстоятельство или извещеніе, о которомъ вы только услышите, относительно распоряженій и действій иностранныхъ державъ въ настоящую минуту.

Bo

5

(Nº 20. Extract.) appeared in the circle greatly distinguished by and seems determined to his acceptance of the communication placed here. He repeated to have received from him by all the use of his good intention his arrival, there appeared a her son, than had subsisted for presumed too much upon the atis supposed, to reconcile him to (Russia, Mr. Gunning, 1773, Ne

The Earl of

St. Jam

(Nº 20. Circular.) The King

Отъ Роберта Гу

С.-Петербург

№ 165. (№ 20. Извлеченіе.) вечеромъ и немедленно вследъ затич быль чрезвычайно отличень Императи кажется ръшилась его поддерживать; надъ арміей и какова будеть его роль которыя я уже получиль отъ его имен пользуюсь его добрыми намфреніями наст Передъ его прівздомъ, между Императры ность чемъ можно было то заметить въ п сынь ея сталь слишкомь разсчитывать на какъ полагаютъ лишь въ техъ видахъ чтооб JOBA.

Отъ графа Суффольк

С. Джемсъ, 23-го

№ 166. (№ 20. Циркуляръ.) Такъ ка

коснулса

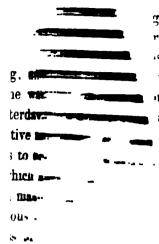

مخفاز

g the so long wished for union; that the disposition it appeared from r. Poushkin's reports we were in towards Russia, and the conformity he is so happy to discover in our sentiments with his own, relative to the ws and designs of the other powers of Europe, made him hope that we uld join with Russia in guarding against them; that in the present state affairs the first step towards this was to secure Denmark, whose situation ame every day more critical: the repeated attempts of France and pararly those she had just made, which, but for a late change in the sh administration, might have succeeded, rendering it necessary to re her from defection. He therefore wished to know how far we were sed to support her who was ready to enter into the strictest engage-- with us; that the moment he should be informed of this, our alliance Russia might be concluded, it admitting of no difficulty whatever. nis stopping here. I told him that he knew my sentiments too well to t necessary for me to assure him of the pleasure it would give me ble to contribute in any shape to the union of our two courts; but what he had now thrown out upon the subject of the alliance differed rwise than by substituting Denmark in the place of Sweden from posals which he knew we had repeatedly rejected, I could not, cony with my instructions, transmit them to my court; much less flatter with any hopes of their meeting with a good reception, and I owned

лавно желаемаго союза; что расположение, которое, судя по отчетамъ г. Пушчы питаемъ къ Россіи и столь радостное для него единомысліе наше съ нимъ тельно видовъ и наибреній другихъ европейскихъ державъ, подають ему начто мы соединимся съ Россіей для защиты отъ нихъ; что при настоящемъ нін дівль первый шагь къ этой цізли состоить въ огражденіи Даніи, гдів дівла нымъ днемъ принимаютъ болъе критическій характеръ, ибо многократныя по-Гранцін, а особенно посл'єднія изъ нихъ, возможному усп'єху которыхъ понишь переміна въ датской администраціи, требують, чтобы страна эта была з отъ покушеній. Поэтому онъ желаль знать на сколько мы согласны подто государство, готовое вступить относительно насъ въ самыя положительгельства, объяснивъ, что съ той минуты какъ это ему будеть извъстно, ь съ Россіей можетъ быть заключенъ, ибо къ тому не останется ин матгрудненія. Тутъ онъ остановился и я сказаль ему, что мои чувства **дорошо ему извёстны для того чтобы мив предстояла надобность увёрять** ольствін, которое я бы испыталь, если бы мив удалось содъйствовать уъ дворовъ; но такъ какъ во всемъ имъ нынѣ высказанномъ одно только чтинвшей Швецію составляеть единственную разницу отъ сущности тъхъ которыя какъ ему извъстно были нами много разъ отвергнуты, то я, соображение полученныя иною инструкции, не могу передать подобныхъ

juncture, I write these few lines to acquaint you that there is the greatest reason to expect that the court of Versailles will desist from their preparations at Toulon, and that of course those of his Majesty will not be continued. I shall be able to speak more positively on this head in my next, but I would not defer telling you thus much, as it will confirm the necessity of the caution and circumspection I recommended in my last.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Ne 108.)

#### **№** 168.

# Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 29 (April 9), 1773.

(Nº 31. Most secret and confidential. Extract.) Since my last letter to Your Lordship, in which I mentioned Mr. Panin's having touched upon the subject of the alliance, I have had at his own request a conference with him. He opened it by saying that upon reflection he thought it unnecessary to wait for the arrival of the messenger from Bucharest, as what he had to propose to me had no immediate relation to a war with the Turks, and that whether that continued or a peace with them took place, he thought it equally necessary and high time that our two courts should adopt some system; that he thought the present moment a favourable one for complet-

# Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го марта (9-го апръля) 1773 г.

№ 168. (№ 31. Весьма секретно в конфиденціально. Извлеченіе.) Со времени моего посл'єдняго письма, въ которомъ я передаваль вамъ, что г. Панинъ коснудся вопроса о союзъ, я по собственному его желанію имълъ съ нимъ разговоръ. Онъ началь съ того, что по зр'єдомъ обсужденів считаетъ излишнимъ ожидать возвращенія курьера изъ Бухареста, такъ какъ то, что онъ намъревается мит предложить, не имъетъ прямаго отношенія къ турецкой войнъ, все равно будетъ ли эта война прододжаться, или окончится миромъ, во всякомъ случат онъ находитъ необходимымъ для обоихъ нашихъ дворовъ и вполнъ своевременнымъ принять какую бы то ни было систему; что настоящая минута кажется ему благопріятной для приведенія въ исполненіе

обстоятельствъ, пишу эти итексолько строкъ, имтя въ виду сообщить вамъ, что по многимъ причинамъ можно предполагать, что версальскій дворъ прекратить свои приготовленія въ Тулонт, вслідствіе чего конечно и приготовленія его величества будуть пріостановлены. Въ слідующемъ письміт я буду иміть возможность объясниться по поводу этого предмета болте положительнымъ образомъ, но я не могъ откладывать сообщенія вамъ этихъ извістій, такъ какъ оні подтвердять вамъ необходимость осторожности и осмотрительности предписанныхъ мною вамъ въ моємъ посліднемъ письміт.

ing the so long wished for union; that the disposition it appeared from Mr. Poushkin's reports we were in towards Russia, and the conformity he was so happy to discover in our sentiments with his own, relative to the views and designs of the other powers of Europe, made him hope that we would join with Russia in guarding against them; that in the present state of affairs the first step towards this was to secure Denmark, whose situation became every day more critical: the repeated attempts of France and particularly those she had just made, which, but for a late change in the Danish administration, might have succeeded, rendering it necessary to secure her from defection. He therefore wished to know how far we were disposed to support her who was ready to enter into the strictest engagements with us; that the moment he should be informed of this, our alliance with Russia might be concluded, it admitting of no difficulty whatever. Upon his stopping here, I told him that he knew my sentiments too well to make it necessary for me to assure him of the pleasure it would give me to be able to contribute in any shape to the union of our two courts; but that as what he had now thrown out upon the subject of the alliance differed no otherwise than by substituting Denmark in the place of Sweden from the proposals which he knew we had repeatedly rejected. I could not, consistently with my instructions, transmit them to my court; much less flatter myself with any hopes of their meeting with a good reception, and I owned

столь давно желаемаго союза; что расположение, которое, судя по отчетамъ г. Пушкина, мы питаемъ къ Россіи и столь радостное для него единомысліе наше съ нимъ относительно видовъ и намъреній другихъ европейскихъ державъ, подають ему надежду, что мы соединимся съ Россіей для защиты отъ нихъ; что при настоящемъ положенія дель первый шагь къ этой цели состоять въ огражденія Данія, где дела съ каждымъ днемъ принимаютъ болъе критическій характеръ, ибо многократныя попытки Францін, а особенно последнія изъ нихъ, возможному уситку которыхъ помъщала лишь перемъна въ датской администраціи, требуютъ, чтобы страна эта была защищена отъ покушеній. Поэтому онъ желаль знать на сколько мы согласны поддержать это государство, готовое вступить относительно насъ въ самыя положительныя обязательства, объяснивъ, что съ той минуты какъ это ему будеть извъстно, союзъ нашъ съ Россіей можетъ быть заключенъ, ибо къ тому не останется ни малъйшаго затрудненія. Тутъ онъ остановился и я сказалъ ему, что мои чувства слишкомъ хорошо ему извъстны для того чтобы мит предстояла надобность увърять его въ удовольствін, которое я бы непыталь, если бы мит удалось содтиствовать союзу нашихъ дворовъ; но такъ какъ во всемъ имъ нынт высказанномъ одно только имя Даніи замънившей Швецію составляєть единственную разницу отъ сущности тъхъ предложеній, которыя какъ ему извістно были нами много разъ отвергнуты, то я, принимая въ соображение полученныя мною пиструкции, не могу передать подобныхъ

I had expected (from what he did me the honour to say to me in our last conference) to find our sentiments more conformable on this important point. Upon this he asked me whether no regard was to be paid to the great change in the state of Europe between the time that a subsidy to Sweden was insisted upon, and the present; nor to the superior advantages that would result to us from having the maritime force of Denmark at our disposal to that of merely securing a party in Sweden. He said we could not believe, nor did we appear to do so, that a general war was at a great distance unless proper precautions were taken to prevent it: and he thought none more likely to do so, than keeping Denmark out of the same scale with Sweden; in which case the latter would become a useless and impotent ally to France; and that when once our union was completed, which he assured me the King of Prussia would see with the greatest satisfaction, we might bid defiance both to the force and intrigues of France. He acknowledged that he felt the effects of the latter: but notwithstanding that, he thought it would be too humiliating and unbecoming his court by any explication of its designs or farther assurances, than had already been given the French minister, to attempt to stop them; and yet he would declare to me, and he appealed to God for the truth of what he said, that the Empress

предложеній моему двору, темъ менте льстить себя надеждой на то, что они будуть хорошо приняты и признаюсь, что я (на основании того, что онъ сдълалъ мит честь передать миз при последней нашей беседе) разсчитываль на большее сходство между нашеми милніями по этому важному предмету. Въ отвъть на это онъ спросиль меня, неужели не слъдуетъ обратить вниманіе на великій переворотъ происшедшій въ двлахъ Европы съ тъхъ поръ какъ требовалась субсидія Швеціи и до настоящаго времени, а также и на большую выгоду, которую мы извлечемъ, получивъ въ свое распоряженіе морскую силу Данін, чъмъ пріобрътя одну только партію въ Швеціи. Онъ сказалъ, что мы не можемъ предполагать, и повидимому не предполагаемъ, чтобы общая война была въ далекомъ отъ насъ разствянія, если только во избтаніе ее не будуть приняты надлежащія міры; по митнію его всего цілесообразніе въ этихъ видахъ было бы отдъленіе Даніи отъ Швеціп, при чемъ послъдняя явилась бы для Франціи лишь слабой и безсильной союзницей; по заключеніи же нашего союза. который, какъ онъ увъряетъ, доставилъ бы величайшее удовольствіе королю прусскому, намъ уже нечего бы бояться силы и интригъ Франціи. Онъ сознадся въ томъ, что чувствуеть послъдствія этихъ интригь, но несмотря на то считаль бы унизительной и неприличной для своего двора всякую попытку остановить ихъ какими бы то ни было объясненіями своихъ наміреній или дальнійшими увіреніями, кромі тіхъ, которыя уже были высказаны французскому министру; тъмъ не менъе онъ можеть сообщить мить, призывая Бога въ свидътели истины своихъ словъ, что Императрица

had no attention of attacking the King of Sweden; though it appeared from all the information, he received, that France was resolved to enable that prince to become a very formidable neighbour to her; and had actually a design of sending a certain force to Gottenburg. Upon my appearing to doubt the truth of this report, and questioning whether France carried her designs so far as was generally thought, he replied that, to judge from Mr. Poushkin's reports, your Lordship seemed to agree that she was mediating mischief and busily employed every where; and therefore begged me to lay before you in a private light and as coming from him, Count Panin, not the Empress's minister, what had now passed between us; that his reliance on your Lordship's zeal in the service of your own country, and your favourable disposition towards this, gave him no room to doubt of your receiving it with candour and doing justice to the motives which led him to make the proposition. This, out of personal regard to him and in compliance with his particular request, I promised to do in the manner he pointed out.

Your Lordship will have observed from part of this conversation that any overture being made to France relative to the degree of power which might be left to the King of Sweden is not likely to be adopted here. In others however which I have had with Count Panin upon Swedish affairs,

вовсе не имъетъ намъренія нападать на короля шведскаго, хотя по всъмъ извъстіямъ получаемымъ имъ оказывается, что Франція ръшилась снабдить этого монарха средствами явиться для Россіи опаснымъ сосъдомъ и дъйствительно намъревается выслать нъкоторое количество войска въ Готтенбургъ. Когда же я выразилъ сомнъніе въ справедливости этихъ свъдъній и въ томъ, выполнить ли Франція свои намъренія въ такихъ размърахъ, какъ то предполагали, онъ отвъчалъ что, судя по отчетамъ г. Пушкина, вы, милордъ, повидимому, согласны съ тъмъ митеніемъ, что она замышляетъ что-то недоброе и работаетъ повсюду и потому просилъ меня передать вамъ частнымъ образомъ и какъ изложеніе личныхъ митеній его, графа Панина, а не министра Императрицы всю нашу бесъду, прибавивъ, что его увъревность въ усердіи вашемъ, милордъ, на службу вашей родины и благопріятное ваше расположеніе къ этому государству не оставляють ему сомнънія въ томъ, что вы примете подобное сообщеніе благосклонно и отдадите справедливость причинамъ побудившимъ его къ такому предложенію. Вслъдствіе личнаго уваженія къ нему, и уступая его настоятельной просьбъ, я объщаль сдълать это именно такъ, какъ онъ того желалъ.

Изъ этого разговора вы въроятно усмотрите, милордъ, что здъсь не согласятся ни на какіе переговоры съ Франціей, относительно степени власти, которую слъдуетъ предоставить королю шведскому. Однако, въ другихъ бесъдахъ, которыя миъ случалось вести съ графомъ Панинымъ, по поводу шведскихъ дълъ, онъ повидимому вовсе не разсчитывалъ ограничить ее размърами принадлежавшими ей до послъдней

he did not seem by any means to expect that this should now be limited to what it was before the late revolution; his repugnance therefore to agree to what was thrown out by your Lordship to Mr. Poushkin rather arises from its carrying an appearance of condescension to France, than to the measure itself. But whatever may be the Empress's ultimate views and designs with regard to Sweden, preparations of every kind are making here to enable her army to act with vigour in Finland if occasion require: stores and ammunition of all sorts having been already sent thither in great quantities and they still continue to transport more. The galleys and what ships they have at Cronstadt and Reval are fitting out with all possible expedition: and indeed every precaution taken which the neighbourhood of the formidable enemy might render necessary. They assert that Sweden is become so by large sums she has already received, and is likely still to draw from the Porte and France, of which they have authentic intelligence.

Endorsed. (By Lauzun.)

(Russia. Mr. Gunning. 1773. 3 109.)

#### № 169.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 30 (April 10), 1773.

(Nº 32. Extract.) Prince Orloff either having by the advice of his friends declined taking the command (of the army) upon him, or the Empress being

Надписано: съ Лозеномъ.

# Отъ Роберта Гунинита графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 30-го марта (10-го апръзя) 1773 г.

№ 169. (№ 32. Извлеченіе.) Такъ какъ князь Орловъ, по совѣту своихъ друзей, вѣроятно отказался принять на себя начальство (надъ арміей) или, быть можеть, Ииператрица опасается поручить ему столь важную должность, во всякомъ

революців; поэтому его нежеланіе согласиться на предложеніе, высказанное вамв, милордъ, г. Пушкину, скорте происходить оттого, что это походило бы на снисхожденіе къ Франців, что оть нерасположенія собственно къ этой мтрт. Въ чемъ бы ни состояли дальнтайшіе виды и намтренія Императрицы относительно Швеців, здітсь въ настоящую минуту происходять различнаго рода приготовленія, клонящіяся къ тому, чтобы дать ея армін возможность дтйствовать энергично въ Финляндів, въ случат если того потребують обстоятельства; туда уже отправлено большое количество запасовъ всякаго рода и перевозка эта еще продолжается. Галеры и вст корабли имтющіеся въ Кронштадтт и Ревелт вооружаются съ возможной поситыностью, словомъ, принимаются вст предосторожности, конхъ можетъ потребовать состаство столь сильнаго врага. Увтряють, что Швеція такъ усилилась съ помощью значительныхъ суммъ, уже полученныхъ ею и предстоящихъ получить ей отъ Порты и Франціи, на что здітсь имтются достовтрныя свтатнія.

afraid of trusting him with a post of that importance. Indeed after all the alarms which his return hither occasioned, it is as yet far from certain, that he will take any active part in the administration of affairs, even though he should resume his place in the council. He affects himself to say not, and that he has resolved to travel. As far as I am able to judge from the little I have seen of him since his return, his influence in business, whether he remains here or not, is not likely to be so great as from the accounts I had of him from others I should have imagined it would. He seems to have many amiable virtues, which, were they under the direction of more wisdom, would make him not only a most valuable member of society in general, but render him an able advocate in whatever cause he espoused: but for want of this, they are often weakly, and I fear sometimes hurtfully employed, especially in the absence of his brother Alexis. Should he pursue his scheme of travelling, or remain here without taking any share in business. it will leave Mr. Panin more at his ease with regard to domestic affairs, than it is thought he otherwise would have been. Indeed he has occasion for this, as it will require the exertion of his utmost abilities to extricate his Sovereign with honour out of that labyrinth of perplexed measures in which she now finds herself.

Endorsed. (By Lauzun.)
(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 109.)

случат послт всей тревоги надъланной его возвращениемъ до сихъ поръ еще далеко , неизвъстно, приметь ли онъ дъятельное участіе въ управленіи, если бы даже онъ и заняль свое прежнее место въ советь. Онь продолжаеть уверять, что неть, говоря, что отправится путешествовать. Насколько я могу судить по тымъ немногимъ случаямъ, гдъ я видълъ его со времени его возвращенія, все равно останется онъ здъсь, или нътъ, вліяніе его на дъла по всей въроятности не будетъ такъ велико, какъ я предполагаль на основании того, что слышаль о немь отъ другихъ. Какъ кажется, онъ обладаетъ многими любезными качествами, которыя въ случать, если бы они находились подъ управлевіемъ большей доли ума, сдёлали бы его не только весьма достойнымъ членомъ общества вообще, но и способнымъ адвокатомъ во всякомъ дълъ, за какое бы онъ не принялся; но по недостатку этого руководителя, способности его часто употребляются слабо и даже, опасаюсь, вредно, особенно въ отсутствіе брата его, Алексвя. Исполнить ли онъ свой планъ путешествія или останется здёсь, не принимая никакого участія въ делахъ, во всякомъ случать это предоставить г. Панину больше свободы относительно дёль внутренняго управленія чёмь если бы вопрось этоть приняль другой обороть. И дъйствительно, ему представляется къ тому случай, ибо потребуется приложить къ дълу всъ его способности, для того чтобы съ честью извлечь свою Государыню изъ лабиринта запутанныхъ мтръ, въ которомъ она ныпъ находится.

## № 170. .

## The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James's, May 7, 1773.

(№ 25. Circular.) His Majesty having been informed by the court of France, that the armament at Toulon is suspended, has given orders to lay aside those preparations which you were informed of in my letter № 20. The occasion which called for them no longer exists, and I trust no fresh circumstance will arise to hazard the public tranquillity which his Majesty is uniformerly desirous to maintain.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 109.)

## № 171.

### The Earl of Suffolk to Mr. Gunning.

St. James's, May 7, 1773.

(Nº 26. Secret and confidential. Extracts.) You will therefore take an occasion to inform Mr. Panin, that his proposition with regard to Denmark met with the reception you expected, and that you attribute it entirely to my personal respect for his Excellency, that I resumed the subject, and even replied to that part of your dispatch which treated of it; you will add that it is contrary to our Plan, contrary to repeated determinations, and a measure that we never can come into. We consider it as beginning at the wrong end and making those principals in a transaction, who, instead of

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунинигу.

С. Джемсъ, 7-го мая 1773 г.

№ 170. (№ 25. Циркуляръ.) Его Величество, будучи извъщенъ французскимъ дворомъ о томъ, что вооружение кораблей въ Тулонъ прервано, повелълъ остановить тъ приготовления, о которыхъ вамъ было сообщено въ моемъ письмъ, подъ № 20. Причины, вызывавшия ихъ не существуютъ болъе и надъюсь, что не возникнутъ обстоятельства, угрожающия нарушению общественнаго спокойствия, охранение котораго составляетъ постоянное желание Его Величества.

# Отъ графа Суффолькъ г-ну Гунингу.

С. Джемсъ, 7-го мая 1773 г.

№ 171. (№ 26. Секретно и конфиденціально. Извлеченія.) Поэтому вы воспользуетесь случаемъ сообщить г. Панину, что его предложеніе относительно Данів
было принято такъ, какъ вы того ожидали и что вы объясняете единственно личнымъ
мониъ уваженіемъ къ его превосходительству то обстоятельство, что я вернулся къ
этому предмету и даже отвѣчалъ на ту часть вашей депеши, гдѣ говорилось объ
этомъ; вы прибавите, что мысль эта противорѣчитъ нашему плану, нашимъ рѣшеніямъ,
многократно повтореннымъ, и составляетъ мѣру, которой мы никогда не примемъ.
По нашему мнѣнію это значило бы начинать дѣло съ противоположнаго конца и
тступать главную роль тѣмъ, которые вмѣсто того, чтобы стать во главѣ, конечно,

taking the lead, certainly must and would follow the courts of London and Petersburg in it....

In short Sir it is clear to me, from this proposal of the Russian minister, that his court is not yet seriously disposed to negotiate that matter, though, from its perplexities and embarressments more inclined, perhaps, than it has been, towards it. The overture however, without entering into the particulars of it, is too vague and loose to be attended to: is, as you justly observe, only a substitution of Denmark, (and Denmark too since the year 1772) in the place of Sweden; and leaves the court of Petersburg subsequently at liberty to play off all the shifts and delays we have already experienced. In short things are not yet ripe for the alliance. And you will do right to avoid beginning discussions and conversations on that subject; though when they are begun and agitated by people of authority you will always profess the constant good dispositions of your court; and if such propositions are made as are fit to be trapsmitted, you will take them ad referendum, and so transmit them to me.

(Russia, Mr. Gunning, 1773, X 109.)

#### No 172.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 9 (20), 1773.

(M. 35. Extract.) On Saturday last the Empress was pleased to admit

должны бы последовать и последовали бы при решеніи этого вопроса за дворами - лондонскимъ и петербургскимъ.

Однить словомъ, сэръ, предложеніе русскаго министра ясно доказываетъ мнѣ, что дворъ его еще не имѣетъ серьезнаго намѣренія приступить къ переговорамъ, касательно этого вопроса, хотя, вслѣдствіе испытываемыхъ имъ безпокойствъ и затрудненій, онъ быть можетъ, болѣе расположенъ къ этому дѣлу, чѣмъ прежде. Однако, вступленіе къ этому предмету, не касаясь его подробностей, слишкомъ не ясно и неопредѣленно для того, чтобы отнестись къ нему со вниманіемъ какъ вы справедливо замѣчаете, имя Швеціи только замѣщено именемъ Даніи (и къ тому же Даніи со времени 1772 г.) что предоставляетъ петербургскому двору полную свободу пустить въ ходъ всѣ уже испытанные пами предлоги къ отсрочкамъ. Словомъ, обстоятельства еще не созрѣли для союза. И вы хорошо сдѣлаете, избѣгая толковъ и разговоровъ по этому предмету; хотя, когда вопросъ этотъ будетъ поднятъ лицами авторитетными, вы будете постоянно выражать благорасположеніе вашего двора; если же вамъ будутъ высказаны предложенія стоющія быть переданными, вы примете ихъ ад гебегенойти в сообщите ихъ мнѣ.

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 9-го (20-го) апръля 1773 г.

№ 172. (№ 35. Извлеченіе.) Въ прошлую субботу императрицѣ угодно было

all the foreign ministers to the honour of dining and spending the whole day with her, at a building called the hermitage, to which the ministers of the council were likewise invited. The whole company at dinner consisted of twenty persons, for which two tables of ten covers each were provided: the Empress presiding at one, and the Great Duke at the other. The places were balotted for, and it was my lot to draw one at that of her Imperial Majesty. After dinner her Majesty was pleased to show us her gallery of pictures and cabinet of natural history, a collection of her own making; in the choice of which she has given the strongest marks of that taste and judgment of which she is known to possess so great a share. In the evening, the company being increased, there was a ball, in which her Majesty gave us a fresh instance of her goodness by taking a part; after which was a supper conducted with the same ease that distinguished the whole of the entertainment.

To attempt to describe the condescension, affability and peculiar grace which accompanied every thing she said and did in the course of that day would be doing the greatest injustice to her, it being impossible to convey by any words a perfect idea of the manner in which she treats those whom she is pleased to admit to the honour of her conversation, they alone being able to form one adequate to it.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 109.)

оказать всёмъ иностраннымъ министрамъ честь обедать и провести весь день въ ея обществе въ зданіи называемомъ эрмитажъ, куда были также приглашены члены совета. Все общество за обедомъ состояло изъ двадцати человеть, для которыхъ было накрыто два стола, каждый по десяти приборовъ. За однимъ изъ столовъ присутствовала Императрица, а за другимъ Великій Князь; мёста доставались по жребію и митъ выпало на долю мёсто за столомъ Ея Императорскаго Величества. Послт обеда Ея Величеству угодно было показать намъ свою картинную галлерею и зоологическій кабинеть, составленные ей самою, выборъ конхъ служить сильнейшимъ доказательствомъ того вкуса и пониманія, которыми, какъ извёстно, она обладаеть въ высшей степени. Вечеромъ, когда общество стало многочисленнее, былъ открыть балъ, при чемъ Ея Величество вновь заявила намъ свою доброту, принимая участіе въ танцахъ; въ заключеніе былъ ужинъ, отличавшійся той же простотой, которой былъ проникнуть весь праздникъ.

Попытаться описать снисхожденіе, доброту и особую грацію, сопровождавшія все сказанное и сдъланное въ этотъ день Императрицей, значило бы оказать ей величайшую несправедливость, такъ какъ невозможно словами дать понятіе о томъ, какъ она относится къ лицамъ, коихъ ей угодно почтить своимъ разговоромъ, только эти лица могутъ вполнъ это попять и оцінить.

#### **M** 173.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 23 (May 4), 1773.

(Nº 39. Extract.) Prince Orloff, I am told, does not scruple to declare his sentiments of him (Mr. Panin) with the same freedom; the partition treaty, which he highly condemns, he attributes solely to him; and accounts for his attachment to the King of Prussia as proceeding from a personal motive, his safety depending upon the protection of that monarch. I am positively assured, that the Prince returned hither from Focshian by a private order of the Empress, written with her own hand, and without the privity of Mr. Panin, to which step her fear of the opposite party led her.

(Russia, Mr. Gunning, 1773, Nº 109.)

## **№** 174.

## The Earl of Suffolk to Son Excellence Mr. le comte de Panin.

A St. James, ce 11 Juin, 1773.

C'est avec le plaisir le plus sensible que j'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence la grâce que le roi, mon maître, a daigné faire à Mr. Gunning en le nommant chevalier confrère de son ordre du Bain. — La bien-

### Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 23-го апрвия (4-го мая) 1773 г.

№ 173. (№ 39. Извлеченіе.) Мит говорили, что князь Орловъ не сттсняясь высказываетъ съ одинаковой свободой свои чувства относительно его (гр. Панина). Онъ приписываетъ ему одному раздъльный трактатъ, который онъ чрезвычайно порищаетъ и объясняетъ его привязанность къ королю прусскому личными побужденіями, такъ какъ безопасность его зависитъ отъ покровительства этого монарха. Мит положительно извъстно, что князь вернулся изъ Фокшанъ, вслъдствіе частнаго повельнія Императрицы, написаннаго ею собственноручно и безъ въдома г. Панина, къ каковой мъръ побудило ее опасеніе противоположной партіи.

### Отъ графа Суффолькъ его превосходительству графу Панину.

С. Джемсъ, 11-го іюня 1773 г.

Съ величайшимъ удовольствіемъ честь имъю соообщить, вашему превосходительству, милость, которую королю, моему повелителю, угодно было оказать г. Гуннингу, пожаловавъ ему орденъ Бани. Благосклонность, которой Ея Величеству Императрицъ veillance avec laquelle sa Majesté l'Impératrice a bien voulu distinguer ce ministre pendant son séjour à la cour de Russie, a déterminé le roi de l'honorer de cette marque de sa satisfaction royale; et je n'ai pas lieu de douter que votre Excellence ne veuille bien joindre ses bons offices dans ce qui reste à faire à cette occasion. Il manque à Mr. Gunning à être fait chevalier et revêtu des enseignes de l'ordre que le roi lui fait, envoyé, et comme sa Majesté souhaite que cette preuve de son approbation des longs et fidèles services de son envoyé extraordinaire et plenipotentiaire lui soit conférée de la manière la plus honorable, c'est en son nom que sa Majesté l'Impératrice de Russie est priée de vouloir bien se charger de cette fonction.

J'ai l'honneur d'être avec la consideration la plus distinguée etc. Endorsed. (By Blackmore.)

(Russia. Mr. Gunning. 1773. № 109.)

#### Nº 175.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, May 24 (June 4), 1773.

(Nº 48. Extract.) The foreign ministers have just had a fresh instance of the goodness and condescension of the Empress in admitting them to the honour of passing two days with her Imperial Majesty at her retreat of Zarscoe Selo. During our stay there, she was pleased to show us the changes

Примите увъреніе и пр.

Надинсано: съ Блакморомъ.

### Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го мая (4-го іюня) 1773 г.

№ 175. (№ 48. Извлеченіе.) Недавно иностранные министры имѣли новое доказательство доброты и снисхожденія Императрицы, доставившей имъ честь провести два дня у Ея Императорскаго Величества на ея дачѣ въ Царскомъ Селѣ. Во время пребыванія нашего тамъ ей угодно было показать намъ перемѣны уже сдѣланныя ею

угодно было отличить этого министра во время его пребыванія при русскомъ дворѣ, рѣшила короля почтить его этимъ знакомъ королевскаго благоволенія; и я не сомиѣваюсь въ томъ, что, ваше превосходительство, не откажете въ своемъ содѣйствіи по поводу того, что остается исполнить при этомъ случаѣ. Г. Гуннингу предстоитъ еще быть посвященнымъ въ рыцари, возложеніемъ на него знаковъ ордена, пожалованнаго ему королемъ, и такъ какъ его величество желаетъ, чтобы это доказательство его признательности за долгую и усердную службу его чрезвычайнаго и уполномоченнаго посла было ему передано самымъ почетнымъ образомъ, то король проситъ Ея Величество, Русскую Императрицу, принять, вмѣсто него, на себя эту обязанность.

which had already been made, and the improvements intended; the elegance and judicious choice of which were too conspicious to leave us any doubt of their author.

On Tuesday eye, whilst her attendants, and the foreign ministers, were engaged in examining a new work carrying on in the garden, she led me to another part of it. Sitting down on a bench, she desired I would place myself by her. As soon as I had done so: your fleet, says she, is, I hear, in a most admirable state; is it not so? I rejoice in every thing which is of advantage to Great Britain. I told her she might rely on the information she had received; that ever since the admiralty had been under the direction of the nobleman, who now presided there, our naval force had been daily improving; and that I could safely assure her, it never was more formidable than at present. She then made me a compliment on the late equipment; spoke of it as a measure of vigour, in which she saw the spirit of Great Britain revived; and made her look upon many reports to our disadvantage, which had reached her, as groundless. My answer to this, was, that I believed, that spirit her Majesty spoke of, had never once subsided; though the wisdom and prudence of those, who directed our councils, had avoided any wanton and unnecessary display of it: but that whenever the King's dignity and safety of the realm called for the exertion of our power, as the late seemed to do, vigorous measures would certainly be pursued. She said she

и предполагаемыя улучшенія, изящество и тонкій выборъ которыхъ были слишкомъ очевидны для того, чтобы оставить намъ сомнѣніе относительно ихъ автора.

Во вторникъ вечеромъ, въ то время какъ ся приближенные и вностранные министры были заняты наблюденіемъ за вновь начатой работой въ саду, она отвела меня въ другую часть сада и, съвъ на скамейку, указала мив на мъсто подле себя. Когда я исполниль ен желаніе, она сказала: «Я слышу что вашь флоть въ самомъ отличномъ состоянін, неправда ли? Я радуюсь всему, что относится къ благополучію Великобританін. Я отвічаль ей, что она можеть положиться на полученное ею извъстіе; что съ тъхъ поръ какъ адмиралтейство находится подъ управленіемъ дворянина, нынт стоящаго во главт его, наши морскія силы улучшаются съ каждымъ днемъ н что я справеданво могу ее увърить, что фаотъ нашъ никогда не былъ такъ силенъ, какъ въ настоящую минуту. Тогда она поздравила меня по поводу последняго вооруженія, упомянула о немъ какъ о заявленія энергія, въ которомъ она видъла возрожденіе британскаго духа, посліт чего она видить неосновательность многихь слуховъ, доходившихъ до нее и склонившихся къ нашему вреду. На это я отвътилъ, что по моему митнію тоть духь, о которомь говорила Ея Величество, никогда не ослабъвалъ, хотя мудрость и осторожность лицъ управлявшихъ нашими совътами изобгали тщеславныхъ и ненужныхъ его заявленій. Но что съ той минуты какъ достоинство короля и безопасность страны требовали примъненія нашей силы, такъ какъ и было

was much pleased with what had been done, and wished to convince his Majesty and the nation of her desire to form the closest union with him: adding: «let us see, Sir, if we cannot terminate our tedious negotiation.» I lamented the difficulties it had encountered, «what is to be done? here is Denmark in a situation to require assistance, it is as much your interest as mine to protect her; no system for the north can be formed without her, she affords an opportunity of bringing our union to bear.» Her Majesty stopping here, I replied, that nobody felt with more regret than myself, the difficulties which had retarded a union so advantageous to the two crowns, and which tended so much to secure the tranquillity of Europe, and particularly of the north, that although I was not at liberty to accept proposals, which had already been repeatedly rejected; yet my zeal to do service, had led me at the earnest request of Mr. Panin to communicate to your Lordship, in private, what her minister had said to me on the subject of Denmark. That the opinion your Lordship and the King's ministers entertained of it, I, just before coming into the garden, informed Mr. Panin of; that it was perfectly conformable to my own expectations, and to the King's resolution which as they were never hastily formed, I knew would be invariably adhered to; that these would not admit of any stipulations in favour of Denmark, as a condition, in a treaty of alliance with her Imperial Majesty: that his Majesty

въ посябнее время, не подлежить сомитнію, что мы обратимся къ рішительнымъ мърамъ. Она сказала, что она несьма довольна тъмъ, что сдълано и желаетъ убъдить его величество и націю въ своей готовности заключеть съ ними теснейшій союзь, прибавивъ: «посмотрите, не удастся ли намъ окончить нами скучные переговоры?» Я выразваъ сожальніе по поводу затрудненій встрыченных на пути къ исполненію этого вопроса. Она отвъчала: «что же дълать? Данія находится въ состоянія требующемъ помощи и вы также заинтересованы какъ и я въ оказаніи ей покровительства; безъ нее невозможно составленіе съвернаго союза и она представляеть намъ случай показать результаты нашего союза. Тутъ Ея Величество остановилась и я отвъчаль. что никто болье чымь я не сожальсть о затрудненіяхь, задержавшихь союзь столь выгодный для объихъ державъ и объщавшій до такой степени упрочить спокойствіе Европы и въ особенности съверной ся части; что хотя мит не было предоставлено принимать предложенія, уже многократно отвергнутыя, однако, мое усердіе къ служот побудняю меня въ силу убъдительной просьбы г. Панина, сообщить вамъ, милордъ, частнымъ образомъ то, что министръ ся сказаль мит по поводу Данія; что я прежде чемъ придти въ садъ, только что сообщилъ г. Панину мисие ваше, милордъ. и митніе министровъ короля, касательно этого предмета, что оно совершенно отвітствовало мониъ ожиданіямъ и решеніямъ короля, которыя, какъ мет навестно, не дучи приняты торопливо, будуть неизменно выполнены; что намеренія эти не дожають никакого обязательства въ пользу Данів въ виде условія союзнаго трактата

considered that alliance as the basis of a great system, but that this basis must naturally be first fixed, before any thing could be raised upon it. I do not see, said she, why we cannot take them together; either by a secret and separate article: or by two distinct treaties. To this I replied, that her Majesty remembered, that in the propositions of the Swedish subsidy, something of this kind was offered, which was then looked upon as a condition, and consequently rejected; and its now being in favour of Denmark, did not make it less so. To what purpose then, she replied, is a treaty, is it to be without any conditions at all, what is it to consist of? My answer was, stipulating mutual succour; agreeable to the tenour of all defensive treaties. Where am I to find, added she, a reciprocity? You, from your complicated interests, commerce and policy, are infinitely more liable to disputes and exposed to ruptures much sooner, than I am, who have but one enemy to contend with, the Turks, and you refuse to admit a casus fœderis with him. Your Majesty, I rejoined, has, I am sure, too much candour not to have allowed the necessity we were under of refusing this; and that same candour will permit me to observe, that though your Majesty has but one declared enemy, at present, yet that the intentions of one more, at least, appear to be far from friendly, and that the rising power of your Empire cannot long fail to excite the jealousy of others; and a person of

съ Ен Императорскимъ Величествомъ; что Его Величество разсматриваетъ этотъ союзь основаніемь великой системы, но естественно, что следуеть определить это основание прежде, чтыть воздвигать на немъ что бы то ни было. «Не понимаю», сказала она, «отчего мы не можемъ достигнуть этихъ объихъ цълей одновременно, посредствомъ двухъ отдъльныхъ трактатовъ.» На это я отвъчаль, что Ея Величеству извъстно, что итчто подобное было предложено по поводу шведской субсидів, но къ этому отнеслись какъ къ условію и на этомъ основаніи отвергли его; что же касается до того обстоятельства, что теперь рачь идеть о Данів, это нимало не изманяеть сущности предложенія. «Въ такомъ случать», возразила она, «къ чему же трактать? Неужели въ немъ не будетъ ни одного условія? Изъ чего же будеть онъ состоять?» Я отвіталь, что онь будеть, по образцу всіхь оборонительных в трактатовь, обозначать взаниную помощь. «Гдъ же», продолжала она, «встръчу я взаимность? Вы, вслъдствіе сложности вашихъ интересовъ, торговли и политики, интете гораздо болте поводовъ къ несогласіямъ и разрывамъ чёмъ я, которая имію діло лишь съ одними врагами турками, а Вы отказываетесь отъ casus foederis въ этомъ отношеніи.» «Ваше Величество», возразилъ я, «слишкомъ справедливы для того, чтобы не понять почему намъ было необходимо отказать ей въ этомъ случат; эта же справедливость позволить мить замътить, что, хотя въ настоящую минуту, Ваше Величество, имъете лишь однаго объявленнаго врага, однако намеренія еще одной державы по меньшей мерт далеко не дружественны и усиливающееся могущество Вашей Имперіи не можеть вскорт

your Majesty's great discernment will easily distinguish between the security arising from an alliance formed upon considerations of a temporary convenience, and such as are dictated by natural interests and connections, and if I may presume to offer my humble opinion, Russia, seems to me, from the present picture of Europe, to be exposed to as many enemies, as Great Britain; and though we have powerful ones, our situation is such, as, if attacked by them, need give but little apprehension of our becoming burthensome to our allies. To this she said, what good can result from a treaty of so general a nature; what effect do you think it can be of, of what use to me? I asked her Majesty if she imagined it would have none, on the councils of most of the cabinets of Europe? whether it would not tend to preserve the peace of the Baltic, and whether that was not an object of some importance to her Majesty's dominions? but that it was presumption in me, to point out any of these advantages, as they must long since have occurred to a person of her Majesty's judgment and penetration, and who saw every thing en grand, and that it was only in obedience to her commands, and as a proof of my earnest desire to promote her interests, I said so much; to which I should only add, that the King, my master, had always been happy in giving her Imperial Majesty marks of the most cordial

не возбудить зависти другихъ государствъ; дице же одаренное проницательностью, Вашего Величества, легко отличить безопасность, вытекающую изь союза основаннаго линь на соображениях временной выгоды, или на началахъ предписанныхъ естествен-. ными интересами и связями; и если смъю предложить свое скромное митніе, мит кажется, что при настоящемъ положение дъль въ Европъ, Россія подвергнута столькинъ же врагамъ какъ и Великобританія, и, хотя мы имбемъ могущественныхъ противниковъ, положение наше таково, что нападения ихъ не могутъ отозваться тяжелымъ бременемъ для нашихъ союзниковъ.» Тогда она спросила: «чего же добраго можно ожидать отъ столь общаго трактата? каковы по вашему митию могуть быть отъ него последствія? какую нользу принесеть онь мить?» Я спросиль Ен Величество, полягаеть ян она, что подобный трактать не будеть иметь значенія въ советахъ большей части европейскихъ кабинетовъ? Развъ онъ не будетъ способствовать сохраненію мира на Балтійскомъ морё и развё это не составляеть цёли важной для владъній Ея Величества? Я прибавиль, что съ моей стороны было бы слишкомъ большой смілостью указывать эти выгоды, такъ какъ віроятно оні давно уже предусмотрѣны особой обладающей мудростью и проницательностью Ея Величества, разсматривающей всъ предметы съ такой общирной точки арънія, и, что я лишь повинуюсь ея воль и въ доказательство своего искренняго желанія содъйствовать ея интересамъ, чысказаль такъ много, въ заключение мит остается только прибавить, что король, эй повелитель, считаль себя счастливымь всякій разь, когда имъль случай заявить

friendship, and still continued thoroughly disposed to enter into closer connection with her, upon terms of equality and reciprocal advantage. She thanked me for my good intentions, and acknowledged having received marks of the King's friendship, but, says she, I find that things are in a different light at London, than what they are here; we cannot however, either of us, long remain as we are.

This debate was the purport of our conversation, which I have given, as near in the terms that we used, as my memory enables me. Her entering upon this subject was matter of surprise to me and happening at a time of so much mirth and dissipation, the more unexpected; and as I could not consistent with my instructions, say any thing to her pleasing, or that corresponded with her wishes, my situation was embarrassing and disagreeable; I endeavoured to extricate myself as well as I could; and to explain the sentiments of my court in a way, which was the least likely to create any coolness. Though it was evident she was not pleased with these sentiments, yet from her treatment of me, during the rest of my stay at Zarscoe Selo, I flatter myself she was not displeased at my manner of communicating them. I have therefore only to wish on my own account, that the language I held, may meet his Majesty's approbation, to merit which, is my great, my sole ambition.

Ея Императорскому Ведичеству искреннъйшую дружбу и до сихъ поръ совершенно расположенъ заключить съ ней тъснъйшій союзъ на условіяхъ равной и взаимной выгоды. Она поблагодарила меня за мои добрыя намъренія и согласилась съ тъиъ, что получала доказательства дружбы короля. «Но, сказала она, я нахожу, что въ Лондонъ дъла представляются въ другомъ свътъ чъмъ здъсь; однако, ни тотъ ни другой изъ насъ не можетъ долго оставаться въ этомъ положеніи.»

Споръ этотъ составляль главное содержаніе нашего разговора, который я нередаль настолько близко къ употребленнымъ наши выраженіямъ, насколько мит помогаетъ память. Меня чрезвычайно удивило, когда она коснулась этого вопроса, чего никакъ нельзя было ожидать въ такое время увеселеній и развлеченій, а такъ какъ на основаніи имтющихся у меня инструкцій я не могъ сказать ей ничего пріятнаго или соотвътствующаго ея желаніямъ, то положеніе мое было затруднительно и непріятно; я постарался выпутаться изъ него какъ только могъ лучше и объяснить чувства моего двора въ такомъ смыслѣ чтобы, если возможно, не вызвать охлажденія. Хотя было очевидно, что чувства эти ей не понравились, тты не менте, судя но обращенію ея со мной въ продолженіе остальнаго времени моего пребыванія въ Царскомъ Селѣ, я надъюсь что она не осталась недовольна способомъ употребленнымъ мною для ихъ объясненія. Поэтому мнт остается только желать, чтобы все мною высказанное заслужило бы одобреніе Его Величества, составляющее мое главное и единственное честолюбіе.

I communicated your Lordship's answer to Mr. Panin, before I accompanied the Empress into the garden; he made me repeat it to him twice; and before I left the room, I saw him make a note of it. He said little upon the subject; alledging, that this was not a time for business, but that he would send it to the Empress.

(Russia, Mr. Gunning, 1773, 26 109.)

### **№** 176.

# Robert Guuning to the Earl of Suffolk.

St. Petersbarg, Jane 4, 1773.

(Private. Extract.) Prince Orloff assisted at council yesterday, nothing can be stronger or more affectionate, than the terms in which the letter he received from the Empress a few days before he entered into the functions of his different posts, was wrote. It concluded: as much as ever your sincere and affectionate friend.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. № 109.)

#### № 177.

## Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, May 28 (June 8), 1773.

(M. 49. Secret. Extract.) I have been informed that in the council held

Я сообщиль вашь отвёть г. Панину прежде чёмь идти вы садь съ Императрицей; онъ заставиль меня повторить его два раза, и прежде чёмь выйти изъ комнаты, я замътиль, что онь записаль мои слова. Онъ высказаль весьма немногое по поводу этого предмета, ссылаясь на то, что теперь не время для занятія дёлами, но сказаль, что перешлеть этоть отвёть Императрицъ.

# Отъ Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 4-го іюня 1773 г.

№ 176. (Частное. Извлеченіе). Вчера князь Орловъ присутствоваль въ совъть; ничто не можеть быть сильнъе и дружественнъе выраженій, въ которыхъ было написано письмо полученное имъ отъ Императрицы нъсколько дней до вступленія имъ въ иснолненіе различныхъ должностей его. Оно заключалось словами: неязмънно и искренно любящій васъ другъ.

# Отъ Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го мая (8-го іюня) 1773 г.

№ 177. (№ 49. Секретно. Извлеченіе.) Я узналь, что наканунѣ того дня,

the day preceding that in which the Empress talked to me upon the subject of the alliance, that matter having been discussed, both, Mr. Panin and the Vice Chancellor, were against any overtures being made to the court of Great Britain, and until they saw clearer, the situation of things; but that Count Zachary Czernicheff was of a contrary opinion. Prince Orloff is certainly very desirous of seeing it take place, but will probably be governed, as to the conditions of it, by what the Empress and Count Zachary Czernicheff point out: the latter has acted a most dexterous part in all the transactions relative to the Prince's return to power; and as a proof how agreeable his conduct has been to the Empress, she has given him 50,000 roubles in addition to those I mentioned in my last dispatch. The conduct of Mr. Panin has been just the reverse, entering into intrigues unbecoming his station and character, in order to disgrace the Prince, presuming too much upon the power which the effecting it gave him, without having firmness enough to adhere to the resolution which he declared in too strong terms he had formed of not continuing in his present post, if the favourite was recalled. He appears now, as he well may be, dejected. The sentiments of the council are therefore likely to become still more jarring and discordant, but however his opinion and that of Count Zachary Czernicheff may differ in other respects, they agree in submitting to the Prussian yoke.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. M 109.)

когда Императрица говорила со мной о союзъ, вопросъ этотъ разбирался въ засъданія совъта, при чемъ г. Панинъ и вице-канцлеръ возставали противъ какого бы то ни было предложенія Великобританскому двору до техъ поръ, пока положеніе дель не обозначится ясите; графъ же Захаръ Чернышевъ держался противоположного митиия. Несомитино, что князь Орловъ чрезвычайно желаетъ союза, но по всей втроятности касательно его условій онъ подчинится тому, что укажуть Императрица и графъ Захаръ Чернышевъ; последній разънграль весьма ловкую роль во всемъ касавшемся до возвращенія князя къ власти и доказательствомъ того какъ действія его были пріятны Императрицъ служить то обстоятельство, что она подарила ему 50,000 р. въ прибавление къ той сумить, о которой я упоминаль въ своей послъдней депешъ. Что же касается до поведенія г. Паняна, то оно было совершенно противоположно тому, ибо онъ, имъя въ виду оклеветать князя, вступаль въ интриги недостойныя ни его званія ни его характера; разсчитывая слишкомъ много на власть, которую это ему доставить, и не обладая достаточной твердостью для исполненія высказаннаго имъ намфренія отказаться отъ должности, въ случат возвращенія любимца, онъ въ настоящую минуту кажется въ сильномъ уныніи, Вследствіе сего въ образе мыслей совъта появится еще больше несогласій, но какъ бы ни отличалось его митніе отъ митнія графа Захара Чернышева, касательно другихъ предметовъ, они согласны между собой относительно подчиненія прусскому игу.

#### **№** 178.

## The Earl of Suffolk to Mr. Ganning.

St. James's July 30, 1773.

(M. 40. Extracts.) It is certainly true that the freedom of that trade (the Polish trade) is greatly connected with the freedom and independency of the city of Dantzig.

For my own part the more I reflect on this unfortunate<sup>1</sup>) business, the more I am convinced that it depends alone upon the courts of Petersburg and Vienna to apply the remedy. No amicable arrangement can be concluded with the King of Prussia without acknowledging the right and validity of the Polish aquisitions upon which his pretensions to the Dantzig territory are founded. This his Majesty cannot do, and were our commercial interests in this instance sufficiently large to justify an open, active, efficient controversion of these rights, this is not the moment for that sort of proceeding: so that, in either case, it is impracticable for the King to interpose otherwise than in the manner which he has attentively pursued. And from his Majesty's uniform conduct towards the Empress of Russia, he has a right to expect this proof of friendship at her hands.

1) The state of affairs at Dantzig and the eminent danger, which the trade to that city and into Poland is threatened with.

## Отъ графа Суффолькъ г-пу Гуппппгу.

С. Джемсъ, 30-го іюля 1773 г.

№ 178. (№ 40. Извлеченія.) Не подлежить сомнічнію, что свобода этой торговли (польской) находится въ тъсной связи съ свободой и независимостью города Данцига.

Что до меня касается, то чтыть болье я размышляю объ этомъ несчастномъ дъль 1) тыть болье я убъждаюсь въ томъ, что помочь ему могутъ только дворы петербургскій и вънскій. Съ прусскимъ королемъ нельзя составить никакого полюбовнаго соглашенія, не признавъ законныхъ правъ на польскія завоеванія, служащія основаніемъ его претензій на данцигскую территорію. Его Величество не можетъ этого сдълать, и если бы наши коммерческіе интересы, въ данномъ случать, были бы достаточно общирны для того чтобы оправдать открытое, дъятельное и энергическое оспариваніе этихъ правъ, теперь не время дъйствовать такимъ образомъ. По этому со стороны короля было бы во всякомъ случать непрактично вступиться въ этотъ вопросъ иначе, чтыть онъ поступаль до сихъ поръ. Неизмінныя же отношенія Его Величества къ Русской Императрицъ дають ему право ожидать отъ нее подобнаго доказательства дружбы.

<sup>1)</sup> Положеніе дёль въ Данцигі и опасность угрожавшая торговлів этого города съ Польшей.

### № 179.

### Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 26 (July 7), 1773.

(Nº 59. Most confidential. Extract.) To justify the conduct they (the court of Petersburg) held upon this occasion, would be somewhat difficult. to account for it is not so; his Prussian Majesty notwithstanding the bad reception some late proposals of his met with, still reigns here, and having now entangled the Emperor in the same net with Russia, plays what game he pleases; the latter is persuaded that it is owing to the King of Prussia's influence that the court of Vienna makes no opposition to their passing of the Danube; probably it may be so, there being many reasons for presuming he encourages by every method the Empress to continue the war; and under the specious pretext of consulting her honour and her interest, upon every occasion, is daily involving her in fresh difficulties and leading her into a labyrinth where he will probably leave her to find her way out as she can, when he has compassed this, we may then really expect to see him assert his claim to Courland and obtain the possession of it, not through the com-'plaisance of Russia, (whom he will no longer have need to court) but by means of that power she has so greatly contributed to put into his hands.

## Отъ Роберта Гуппинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го іюня (7-го) іюля 1773 г.

№ 179. (№ 59. Весьма конфиденціально. Извлеченіе.) Было бы слишкомъ трудно оправдать образъ дъйствій, котораго они (петербургскій дворъ) держались въ данномъ случав, хота объяснить его легче. Его прусское величество, несмотря на дурной пріемъ, оказанный въ послъднее время нъсколькимъ его предложеніямъ, продолжаетъ здъсь царствовать и теперь, запутавъ Императора въ одну съть съ Россіей, ведеть игру какъ ему угодно; послъдняя убъждена, что лишь благодаря вліянію короля прусскаго вънскій дворъ не сопротивляется ихъ цереходу черезъ Дунай; быть можеть оно и справедливо, ибо можно предполагать вслёдствіе многихь причинь, что онъ всёми средствами убъждаетъ Императрицу продолжать войну, и ссылаясь на пустой предлогъ преследованія лишь ся чести и интересовъ, при всякомъ случат, ежедневно вовлекаетъ ее въ новыя затрудненія и заводить ее въ лабиринть, послів чего онъ въроятно предоставить ей выбираться оттуда собственными силами; тогда мы дъйствительно можемъ ожидать, что онъ заявить свои права на Курляндію и получить владъніе надъ ней, не обращаясь къ благосклонности Россіи (за которой ему уже не зачить будеть ухаживать) но съ помощью того могущества, которое она столько содъйствовала ему пріобръсти.

He is already suspected of endeavouring to sow the seeds of dissension between the two Imperial courts, from an apprehension that the period is approaching when he can draw no further advantages from their union. The opposition he has met with here, towards a further extension of the partition of Poland, has not been agreeable to him, from what has reached me (but I have no authentic intelligence of it) the court of Vienna showed fewer scruples on this point, she affects indeed not to carry the limits further than the convention prescribes, but she pretends that the portion which she has taken possession of, is far short of that she is entitled to by the convention.

Endorsed. By Blackmore.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. № 109.)

#### **№** 180.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 28 (July 9), 1773.

(Nº 63. Extract.) I had the honour of informing your Lordship by the last post of my having delivered your letter to Mr. Panin, and of his promise to let me know the Empress's pleasure upon the subject of it agreeable to which, on Wednesday morning I received a message from him, by Mr. de Saldern acquainting me that her Imperial Majesty had with great pleasure undertaken to invest me with the order of the Bath which the King,

## Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го іюня (9-го) іюля 1773 г.

№ 180. (№ 63. Извлеченіе.) Я имѣлъ честь увѣдомить васъ, милордъ, съ послѣдней почтой о томъ, что я передалъ ваше письмо г. Панипу и онъ обѣщалъ сообщить миѣ волю Императрицы, касательно этого предмета. Согласно съ этимъ въ среду утромъ г. Сальдернъ передалъ миѣ, что Ея Императорское Величество съ величайшимъ удовольствіемъ изъявила готовность возложить на меня орденъ Бани, ко-

Подозрѣваютъ уже, что онъ пытается посѣять сѣмяна раздора между обомим императорскими дворами, предвидя, что скоро наступитъ время, когда союзъ ихъ не доставитъ ему никакой выгоды. Сопротивленіе, испытанное имъ здѣсь, относительно дальнѣйшаго разширенія польскаго раздѣла, было ему непріятно; насколько миѣ извѣстно (но я не имѣю положительныхъ свѣдѣній касательно этого предмета), вѣнскій дворъ еще менѣе стѣсняется въ этомъ дѣлѣ, ибо, хотя повидимому онъ ограничиваетъ свои требованія размѣрами опредѣленными конвенціей, но въ тоже время онъ увѣряетъ, что часть поступившая въ его владѣніе гораздо меньше того, на что онъ имѣетъ право по смыслу конвенціи.

Надписано: съ Блакморомъ.

my Master, had been pleased to honour me with; and that her Imperial Majesty had fixed on Friday, the anniversary of her accession to the throne, to do it on, and that it was intended the ceremony should be performed in the most distinguished manner; requesting I would come to him on that day between the hours of four and five. I accordingly did so, when he desired I would give him the badge of the order and the star that he might carry them to the Empress, which he immediately did; and I, in the mean time, repaired, by his direction, to the place where the court usually assembles: where I found the grand master of the ceremonies ready to receive me, who soon afterwards conducted me through several apartments filled with persons of the first distinction (on account of the day) to that destined for the performance of the ceremony, where, after having made three bows, one on entering, one in the middle, and the third when I had drawn nearer the Empress, I acquainted her Majesty that I was come to receive the favour . which she had so graciously consented to confer on me; and then kneeling down, the Empress took from of a table which stood near a gold hilted sword richly set with diamonds which had been placed there for this purpose, and touching three times my left shoulder with it, pronounced these words: soyez bon et honorable chevalier au nom de Dieu. The vice chancellor, Prince Galitzin, then presenting to her Majesty the ribbon of the order, she put it over my right shoulder, and taking the star from him in the same manner,

торый королю, моему повелителю, угодно было пожаловать мив; и что для выполненія сего Ея Императорское Величество назначила пятницу, день своего возшествія на престоль, и желала чтобы церемонія иміла місто самымь отличнымь образомь; при этомъ онъ просилъ меня придти къ нему въ этотъ день между четырымя и пятью часами. Когда я явился, онъ спросилъ у меня знаки ордена и звъзду чтобы отнести ихъ къ Императрицъ, что и было исполнено имъ немедленно; а я между тъмъ по указанію его отправился туда, гдъ обыкновенно собирается Дворъ; тамъ я нашелъ оберъ-церемоніймейстера, ожидавшаго меня, и нъсколько времени спустя онъ провель меня черезъ залы наполненныя знатитишими лицами (собравшимися по случаю празднека) въ залу назначенную для выполненія церемонін. Сдъдавъ три поклона, изъ конхъ одинъ при входъ въ залу, другой посрединъ, а третій уже приблизившись къ Императрицъ, я сказалъ Ея Величеству, что явился за полученіемъ той милости, которую она столь благосклонно согласилась оказать мий; затымь я сталь на кольни, а Императрица, взявъ со стола приготовленную къ этому случаю шпагу оправленную въ золотъ и осыпанную брилліантами, и коснувшись ею три раза до моего лъваго плеча, произнесла эти слова: soyez bon et honorable chevalier au nom de Dieu. Вицеканцлеръ князь Голицынъ поднесъ Ея Величеству орденскую ленту, которую она надъла мит на правое плечо и, взявъ отъ него звъзду, такимъ же образомъ передала

delivered it to me; which as soon as she had done, she took the sword again from the table, and putting it into my hands, desired I would wear and accept from her the sword which had knighted me. I endeavoured to express in the best manner I could, how much I was penetrated by this most gracious and extraordinary mark of favour, which she was pleased to add to that of investing me with the order in so distinguished a manner; and then retired observing the same forms as in entering.

In order to give the ceremony the more eclat, her Imperial Majesty admitted the landgravine of Hesse Darmstadt and the three Princesses her Daughters to be present at it; as were Prince Orloff, Count Zachar Czernicheff, and all the great officers of state and of the household; and indeed nothing was omitted that could mark the Empress's regard and attention to his Majesty, in the person of his minister, on this occasion. When I had the honour of paying my court to the Empress in the circle afterwards, and repeating to her the sense I had of her bounty and goodness, she assured me she had much pleasure in performing what she had just done, and should be happy to have occasion of testifying her esteem for the King; and I do flatter myself that this mark of his Majesty's favour was far from disagreeable to the Empress.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. № 109.)

ее мит; вследь за темъ снова взявъ со стола шиагу, она вручила ее мит, выразивъ желаніе чтобы я приняль отъ нее и носиль шпагу, служившую для посвященія меня въ рыцари. Я попробоваль высказать ей какъ только умёль лучше до какой степени я тронуть этимъ необычайнымъ и милостивымъ знакомъ благоволенія, который ей угодно было прибавить къ милости возложенія на меня ордена столь блистательнымъ образомъ; затёмъ я вышель, наблюдая тё же правила, какъ и входя.

Желая придать церемонів возможный блескь, Ел Императорское Величество пригласила присутствовать при ней ландграфиню гессень-дармитадтскую и трехъ принцессь, ел дочерей, также какъ князя Орлова, графа Захара Чернышева и всёхъ важныхъ сановниковъ и чиновъ двора; словомъ, не было забыто ни о чемъ, что только могло заявить въ этомъ случат уваженіе и вниманіе Императрицы къ его величеству въ лицт его министра. Посліт того, когда я имълъ честь явиться Императрицѣ въ собраніи ел общества, я еще разъ выразиль ей свою признательность за ел милостъ и доброту, на что она отвітила мит, что ей было весьма пріятно это сділать, и что она счастлива тёмъ что ей представился случай засвидітельствовать свое уваженіе къ королю; и я дъйствительно льщу себя надеждой, что это доказательство милости Его Величества далеко не непріятно Императрицѣ.

#### No 181.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 12 (23), 1773.

(Nº 66. Extract.) The Austrian and Prussian ministers are both much dissatisfied with the definitive answer relative to the extension of the limits, her Imperial Majesty having positively declared, she will not consent to any such, and insisting upon confining them to those prescribed by the convention. They redispatched their messenger this evening.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. N 109.)

#### **№** 182.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 16 (27), 1773.

(Nº 67. Extract.) The long expected courier from Marshal Roumanzoff arrived here early on Sunday morning last, and brought the Empress an account of the Marshal's having repassed the Danube. The reasons he assigns for having done so after a stay of only four days on the other side, are the impracticability of carrying Silistria, and the danger of having the communication with his magazines which were left in Wallachia cut off. To cover

## Оть сэра Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 12-го (23-го) іюля 1773 г.

№ 181. (№ 66. Извлеченіе.) Австрійскій и прусскій министры оба весьма недовольны окончательнымъ отвѣтомъ относительно разширенія границъ, такъ какъ Ен Императорское Величество положительно объявила, что не согласится ни на что подобное, настанвая на томъ чтобы держаться границъ опредѣленныхъ конвенціей. Они отправили обратно своего курьера сегодня же вечеромъ.

## Оть сэра Роберта Гунинега графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 16-го (27-го) іюля 1773 г.

№ 182. (№ 67. Извлеченіе.) Давно ожидаемый курьеръ фельдмаршала Румянцова прибыль сюда рано утромъ въ прошлое воскресенье и привезъ Императрицъ извъстіе о томъ, что фельдмаршалъ перешелъ обратно за Дунай. Причины почему онъ поступилъ такимъ образомъ, пробывъ по ту сторону ръки лишь четыре дня, заключались въ невозможности овладъть Силистріей и въ опасности быть отръзаннымъ отъ магазиновъ оставленныхъ имъ въ Валахіи. Для прикрытія его отступленія былъ his retreat general Weisman was detached with the corps he commanded in order to attack a body of Turks which it was imagined would intercept him. This that gallant officer did with great success having taken and destroyed a considerable number of their cannon; but to the irretrievable loss of her Imperial Majesty's service was killed in the action together with three colonels, four majors, several subalterns, and above 1500 men. As far as we can judge from the account we have had of this affair, the Marshal seems to have repassed the Danube more like a partisan than a commander in chief; no previous precaution having been taken for his security on the other side. This court intends to publish the details in a day or two.

During the masquerade on Sunday last, at Peterhof, the Empress made me a sign to follow her to a retired part of the room, and when we had got there, she was pleased to say that the last time she had seen me, I had been so good as to felicitate her on the agreeable news she had that day received; but that she was sorry to tell me now, that things were very much reversed; that she had just had an account of her army's having repassed the Danube, with the death of general Weisman; that she could not as yet comprehend the meaning of it, as, from M. de Roumanzoff's own account, her troops had been successful in all the attacks they had made upon the

назначенъ генералъ Вейсманъ съ корпусомъ, находившимся подъ его начальствомъ въ тъхъ видахъ чтобы напасть на турокъ въ случав, если бы они хотъли удержать его. Храбрый офицеръ этотъ выполниль возложенную на него задачу съ величайшимъ успъхомъ, взявъ и уничтоживъ значительное количество непріятельскихъ пушекъ; но къ невозвратной потери для службы Ея Императорскаго Величества онъ былъ убить во время дъла, вивств съ тремя полковниками, четырьма мајорами, нъсколькими унтеръ-офицерами и болъе 1,500 солдатъ. Насколько мы можемъ судить по тому, что мы слышали объ этомъ дълъ, кажется, фельдиаршалъ перешелъ черезъ Дунай скоръе какъ партизанъ, чъмъ какъ главнокомандующій, ибо на противоположномъ берегу не было принято предварительныхъ мъръ предосторожности для огражденія его безопасности. Черезъ день или два дворъ этотъ намъревается обнародовать подробности этого дъла.

Въ прошлое воскресенье, во время маскарада въ Петергофъ, Императрица сдълала мит знакъ последовать за ней въ удаленную часть комнаты, и, когда мы пришли туда, ей угодно было высказать мит, что въ последній разъ, когда она видёла меня, и имёль любезность поздравить ее по поводу пріятныхъ новостей, полученныхъ ею въ тоть день; но что нынт ей весьма прискорбно сообщить мит, что обстоятельства приняли другой обороть; что она только что получила извъстіе объ обратномъ перетодё ея арміи черезъ Дунай и о смерти генерала Вейсмана; что она до сихъ поръ еще не можеть понять значенія этого факта, такъ какъ, судя по собственному докладу г. Румянцова, войска ея имтли успъхъ при всёхъ нападеніяхъ сдъланныхъ ими

Turks on the other side; that it was a very disagreeable affair, and would protract the war; that as she knew the interest, that both my court and I took in what related to her, she would not omit acquainting me immediately with it. This I told her she might rely upon, as well as on the dissatisfaction it would give the King to hear of her meeting with this reverse, or any thing else that might obstruct what was so desirable to her as peace.

She soon after turned the discourse, by asking me what my court had said to me upon the subject of the conversation she had with me at Zarsco Selo. I told her, that the letter, in which I reported what her Imperial Majesty honoured me with upon that occasion, had not reached your Lordship at the departure of the last mail from England, though, from the common course of the post, it might have done so. Her Majesty expressed some surprise at this, and asked me, whether I had not written in cypher? I answered, certainly. Upon which several masks approaching us, she dropped the conversation.

Your Lordship will see from this, that she has calculated the time in which your sentiments upon that conversation might have been learnt, and seemed as if she meant to treat this subject herself, if it admits of farther discussion, instead of intrusting it to her ministers. Should she do so, it would be more embarrassing for me; but I shall acquit myself in the best

Изъ этого вы увидите, инлордъ, что она разсчитала время, когда ваше митніе по поводу этого разговора могло быть извъстно, и какъ кажется, она намъревается вести это дъло лично, въ случат, если окажутся возможными дальнъйшіе переговоры по этому вопросу, но не довърять его своимъ министрамъ. Если она поступитъ такимъ образомъ, оборотъ этотъ для меня представитъ больше затрудненій, но я постараюсь

на турокъ по ту сторону ръки; что обстоятельство это весьма непріятно и продлить войну; что, такъ какъ ей извъстно участіє принимаемое мониъ дворомъ и мною во всемъ касающемся до нее, то она и не замедлила сообщить мит о томъ. Я отвъчаль, что на это участіє она можеть вполит разсчитывать, также какъ и на сожальніе, съ которымъ король узнаеть объ испытанной ею перемънт обстоятельствъкакъ и обо всемъ, что можеть замедлить столь желательное для нее заключеніе мира.

Вслъдъ за тъмъ она скоро перемънила ръчь, спросивъ у меня, что сказалъ мой дворъ по поводу ея разговора со мной въ Царскомъ Селъ. Я сказалъ ей, что письмо, въ которомъ я сообщалъ все, что Ея Императорскому Величеству угодно было мнъ сказать при этомъ случат, еще не дошло до васъ, милордъ, при отплыти изъ Англіи послъдняго корабля, котя при обыкновенномъ ходъ почты оно могло уже быть получено. Ея Величество выразила по этому поводу нъкоторое удивленіе и спросила меня, развъ я не писалъ цифрами, я отвъчалъ, конечно. Но тутъ подошли къ намъ нъсколько масокъ и она прекратила разговоръ.

last occasion; not I believe that she imagined it will make much impression upon the Turks, and encourage them to return the visit, but that, from her hitherto uninterrupted success, she can the less brook any the least reverse. I could have wished that a contrary notion had been entertained of it. The loss of Weisman is a great one. I hope for the sake of M. de Roumanzoff, it will not appear that any unnecessary panic of his has contributed to it, and that, having passed the Danube contrary to his own inclination, he was determined that his doing so should be attended with no effect.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Ne 109.)

#### **N** 183.

## The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James's, August 27, 1773.

(Nº 45. Extract.) When I say this, I do not mean to infer, that the alliance is not an object that merits constant attention, or that such propositions, as are transmissible would not meet with full consideration. What they can be, in the present moment, free from capital objection, my view is too limited to discover. Those dropped in conversation at Zarsco Selo I am sure are not of this kind. They have been fully answered; and the King is

повести діло насколько съумію лучше. Я никогда не виділь ее до того огорченной какъ при этомь посліднемь случай; не думаю, чтобы она опасалась что это поощрить турокь сділать въ свою очередь вторженіе, но вслідствіе своихъ непрерывныхъ успіховь она не въ состояніи перенести малійшей неудачи. Я бы желаль чтобы на это событіе смотріли иначе. Смерть Вейсмана составляеть важную потерю. Надіюсь за г. Румянцова, что поступки его не припишуть пустому страху и не заподогрять его въ томъ, что, перейдя черезь Дунай въ разрізсь собственному убіждіню, онъ рішился дійствовать такимъ образомъ чтобы мітра эта осталась безь послідствій.

# Оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гуппингу.

С. Джемсъ, 27-го августа 1773 г.

№ 183. (№ 45. Извлеченіе.) Выражаясь такимъ образомъ, я не имъю намъренія доказывать, что союзъ не составляеть предмета требующаго постояннаго вниманія или что предложенія, стоющія быть передаваемы, не встрътять заслуженнаго ими разсмотрънія. Кругозоръ мой слишкомъ ограниченъ для того чтобы опредълить въ чемъ бы могли состоять въ настоящую минуту подобныя предложенія, которыя бы не подавали повода къ существеннымъ возраженіямъ. Мысли высказанныя въ заговоръ въ Царскомъ Сель, по митнію моему, не подходять подъ это опредъленіе.

invariable in the sentiments I had the honour to convey to you in Ne 38, on that occasion. A subsidy to Denmark can never make the foundation of a treaty with Russia. A guaranty of the usurpations in Poland can never compose a part of it, nor will his Majesty, contrary to established usage, and obvious policy, admit the Turkish clause.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. M 109.)

#### **№** 184.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 30 (August 10), 1773.

(Most secret and confidential. Extracts.) I am inclined to think, that the Empress herself has been all along well inclined to the alliance, and that it would have been, long ere this, brought to a conclusion, had that minister, by whom the negotiation must have been conducted, been equally well disposed to it; but whatever his sentiments might have been when he himself formed a plan for a northern system, I have scarce a doubt that they are, at present, unfavourable to any connection with us; not from a conviction that it is contrary to the interest of his country, (for he is too indolent sufficiently to investigate this, or any other political point) but from the fear of offending his Prussian Majesty; he always affects, however,

На нихъ уже последоваль полный ответь и король пребываеть неизменень въ чуветвахъ, кой и металь честь высказать вайъ по этому поводу въ № 38. Субсидія Даніи никогда не можеть служить основаніемъ трактату съ Россіей. Гарантія узурнацій въ Польше никакъ не можеть войти въ составь этого трактата. Его Величество не согласится также на статью о Турціи, противоречащую установившемуся обычаю и здравой нолитике.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 30-го іюля (10-го августа) 1773 г.

№ 184. (Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченія.) Я склоняюсь къ тому мизнію, что Императрица сама была постоянно расположена къ союзу и что двло было бы давно приведено къ заключенію если бы къ нему такимъ же образонъ относился министръ, который долженъ былъ вести переговоры по этому предмету; но каковы ни были его чувства въ то время, когда самъ онъ составлялъ планъ свверной системы, я почти не сомитваюсь въ томъ, что въ настоящую минуту чувства эти неблагопріятны союзу съ нами, не вслідствіе убіжденія чтобы подобный союзъ противорічиль интересамъ его страны (ибо онъ слишкомъ безпеченъ для того чтобы достаточно изслідовать этоть или какой либо другой политическій вопросъ), но изъ опасенія оскорбить его прусское величество, тімъ не менівеюнь по прежнему ділаеть

a willingness to promote it, but on such considerations as he knows are inadmissible. He has persuaded the Empress, that, if these are not consented to, she had better keep herself disengaged, as she actually enjoys, from the disposition of his Majesty, and the English nation, every other advantage which would accrue to her from a simple defensive alliance; and if I have justly penetrated his present mode of thinking and reasoning, he concludes, that, as we shall always have motives enough to prevent France from entering into the Baltic, his court will be able, when the war is over, in conjuction with Denmark, to give the law to Sweden, and then have it in their power to form a northern system independent of us; but whether he will have any share in the direction of affairs at that period is yet very uncertain.

Whoever, indeed, is well with her (the Empress of Russia) must be ill with her son, whose animosity against her is of late grown to a very great height, and might have important consequences, was he surrounded by people of any enterprise or spirit.

There can be no divided power here. When the Great Duke obtains any, it will be the whole. If the Empress acts with proper circumspection and vigour at the same time, that period is at a great distance, if not, her situation is critical.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. No 109.)

видъ, какъ будто бы готовъ содъйствовать союзу, но на такихъ условіяхъ, которыя, какъ ему извъстно, невыполнимы. Онъ увъриль Императрицу въ томъ, что если мы не согласимся на эти условія, то для нее лучше не вступать ни въ какія обязательства съ наши, ибо въ настоящую минуту она вслъдствіе расположенія его величества и англійскаго народа пользуется встин выгодами, которыя бы возникли для нее отъ обыкновеннаго оборонительнаго союза; и если я справедливо разгадаль его образъ мыслей и способа разсужденія, въ заключеніе онъ доказываеть, что, такъ какъ мы всегда будемъ имть достаточно побужденій для того чтобы помъщать Франціи вступить въ Балтійское море, то по окончаніи войны его двору, въ соединеніи съ Даніей, представится возможность предписывать законы Швеціи и составить независимо отъ насъ съверную систему; но въ настоящую минуту еще подлежить сомитнію вопросъ о томъ будеть ли онъ въ то время участвовать въ управленіи дълами.

Дъйствительно всякій, кто состоить въ милости у ней (Русской Императрицы) должень быть во вражде съ ея сыномъ, нерасположение котораго къ ней достигло разитровъ могущихъ имъть важныя носледствия въ случат если бы онъ былъ окруженъ людьми предприничивыми и энергическими.

Здісь не можеть быть раздівленія власти. Когда Великій князь достигнеть власти, онь должень получить ее всеціло. Если Императрица будеть дійствовать осторожно, но вь то же время энергично, то время это весьма удалено, вь противномъ случать она находится въ критическомъ положеніи.

#### **№** 185.

## Sir Robert Ganning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 20 (October 1), 1773.

(18 87. Extract.) There are many reasons for believing, that a change in the administration will immediately take place here; that Prince Beloselsky, nephew of count Czernicheff, will be made vice chancellor; and that, to gratify the Great Duke, the post of great chancellor will be offered to Mr. Panin, with large appointments; but whether he accepts it, or not, I apprehend the Empress's intention is, that all affairs of importance should be transacted by the former: which, considering the character of the man, is in fact placing count Czernicheff at the head of affairs; a proof of the ascendency he has so artfully gained over the Empress and Count Orloff. I have more than once taken the liberty to explain myself on the subject of those gentlemen. I am strongly inclined to think, that one of the first effects of the power they have now obtained, will be to endeavour to throw the mediation into the hands of France, who has never ceased to promise this court the most advantageous conditions, if she would accept their good offices. The Empress's repugnance to every thing which came from that quarter has hitherto prevented her listening to them, but pressed as she is now, with difficulties likely to encrease, seeing the small probability there

# Оть сэра Роберта Гуннига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 20-го сентября (1-го октября) 1773 г.

№ 185. (№ 87. Извлеченіе.) На основанім многихъ причинъ можно предполагать, что здісь въ скоромъ времени произойдеть переміна въ администраціи, что князь Бълосельскій, племянникъ графа Чернышева, будеть назначенъ вице-канцлеромъ и что въ угождение Великому Князю должность главнаго канцлера витестъ съ значительнымъ содержаниемъ будеть предложена г. Панину; но все равно приметь онъ ее, или нътъ, я во всякомъ случат опасаюсь, что Императрица намъревается поручать важитишія діла первому изъ этихъ лицъ, что, принимая въ соображеніе характеръ этого человека, въ сущности равносильно предоставлению всехъ делъ графу Чернышеву и доказываеть какую степень вліянія онъ ухитрился пріобрісти надъ Императрицей и графомъ Ордовымъ. Я не разъ осмедивался высказывать свое митніе касательно этихъ лицъ и положительно расположенъ думать, что однимъ изъ первыхъ последствій ныне достигнутой ими власти явится попытка передать посредничество въ руки Франціи, неизминно объщающей этому двору самыя выгодныя условія, въ случат если будуть приняты ся услуги. Отвращеніе Императрицы ко всему исходившему съ этой стороны до сихъ поръ препятствовало ей следовать ихъ внушеніямъ, но въ виду настоящихъ затрудненій легко могущихъ усилиться, убъдясь, что лица, на которыхъ она полагалась, едва ли выведуть ее наъ этого полоis of being extricated out of them, by those on whom she has hitherto relied and ashamed perhaps to apply to us, after the conduct she has held; it is not impossible but the partisans of France may overcome her scruples. What particular view that court may have by paying this attention to her, besides securing their work in Sweden, and displaying their general influence, your Lordship will be a much better judge than I can pretend to be; but whatever their designs may be, they spare no pains, nor expence, to accomplish them.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Nº 110.)

#### **№** 186.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 24 (October 5), 1773.

(18 89. Extract.) In a conversation I had with the Empress on Sunday last, she reverted to those she honoured me with at Zarsco Selo and Petersburg; and on my explaining his Majesty's sentiments in the same manner as I have hitherto done, she was pleased to say, that though our union did not appear to be near, she was (—) à nous de coeur et d'âme.

On Sunday last, the anniversary of her Imperial Majesty's coronation, she was pleased to testify to his Excellency Count Panin the just sense she entertained of the manner in which he had acquitted himself of the trust

женія и быть можеть стыдясь обратиться къ нашь послі своего поведенія относительно насъ, она въроятно побъдить свое предубъжденіе, уступая усиліять сторонниковъ Франціи. Вы сами, милорать, лучше меня можете судить о томъ, въ чемъ состоять особенные виды этого двора при оказаніи такого вниманія кромт довершенія своей задачи въ Швеціи и заявленія своего вліянія, но каковы бы ни были ихъ намтренія, они не жалтють ни трудовь, ни издержевъ для ихъ осуществленія.

## Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го сентября (5-го октября) 1773 г.

№ 156. (№ 89. Извлеченіе.) Въ прошлое воскресенье Императрица, разговаривая со мной, упомянула е тёхъ бесёдахъ, которыя она оказада мий честь вести со мной въ Царскомъ Селе и въ Петербурге и, когда я объясниль чувства его величества въ томъ же смысле какъ и прежде, ей было угодно сказать, что, хотя повидимому союзъ нашъ еще весьма далекъ, она (—) предана нашъ сердцемъ и душой.

Въ прошлое воскресенье, годовщину коронаціи, Ея Императорское Величество, желая доказать его превосходительству, графу Панину, свою заслуженную признательность за то, какъ онъ оправдаль ея довъріе исполненіемъ возложенной на него

hitherto committed to him of governor to the Great Duke, by bestowing on him an estate for ever of the yearly value of 30,000 roubles, giving him a pension of 30,000 roubles besides an appointment of 14,000 as chef des affaires étrangères; to which was added the choice of any house in Petersburg to be purchased for him, with 100,000 to furnish it, 50,000 for a service of plate, the equipage and cellar of the court for a twelvemonth.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. № 110.)

### № 187.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 27 (October 8), 1773.

(Nº 90. Extract.) A very gracious and flattering letter from the Empress to Mr. Panin has reconciled him to the immediate quitting the apartments he has in the palace. She tells him in it, that the good of the Empire requires, that both she and he should dedicate the remainder of their days to its service; that their time should now be wholly employed in procuring to it a peace, and begged he would devote all his to that purpose; she would therefore dispense with his attendance any longer on the Great Duke: who on his part has been prevailed upon to agree to this separation, on a promise of Mr. Panin's having free access to him, whenever he pleases.

ебязаннести воспитателя Великаго Князя, пожаловала ему въ втичое владтніе имтніе, приносящее 30,000 р. годоваго дохода и назначила ему ежегодную пенсію въ 30,000 р., кромт 14,000 р., составляющихъ жаловацье его, какъ завтдывающаго внестранными дтлами. Въ дополненіе къ этому, ему предоставлено выбрать въ Петербургъ домъ, который будетъ купленъ для него, причемъ ему будетъ выдано 100,000 р. на убранство дома, 50,000 р. на покупку серебра и въ продолженіе года онъ будетъ пользоваться придворнымъ экяпажемъ и погребомъ.

## Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 27-го сентября (8-го октября) 1773 г.

№ 187. (№ 90. Извлеченіе.) Весьма милостивое и лестное письмо Императрицы къ г. Панину примирило его съ необходимостью немедленно выбхать изъ комнать занимаемыхъ во дворцѣ. Въ письмѣ этомъ она объясняеть ему, что благо Имперім требуеть, чтобы какъ она, такъ и онъ посвятили остатокъ дней своихъ на служеніе государству, что отнынѣ все ихъ время должно быть всецѣло наполнено заботой о доставленіи мира, и, прося его съ своей стороны исключительно заняться преслѣдованіемъ этой цѣли, она въ этихъ видахъ освобождаетъ его на будущее время отъ попеченій о Великомъ Князѣ, который былъ убѣжденъ согласиться на эту разлуку съ тъмъ условіемъ, чтобы г. Панинъ имѣлъ свободный къ нему доступъ всякій

plan. But I am inclined to believe she has gone farther; and that Mr. d'Osterman has had orders to return, with a view of employing him in the department of foreign affairs; and probably with that of giving him one of these days the post that Mr. Panin now holds. This is certainly the wisest and most prudent measure she could pursue; for though I do not understand, nor believe, the gentleman's abilities to be of the first rate, yet as he is well disposed to the present system, has the routine of business and much industry, he is better qualified for the post, than any body she could find here.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. 3 110.)

## **№** 188.

# Sir Rebert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, October 22 (November 2), 1773.

(M. 96. Extract.) An extraordinary council was held the other day, in consequence, it is said, of accounts being received of a fresh insurrection of the Don cossacks, as well as of one in the province of Orenburg, where they had refused to furnish any more recruits. Immediately after the breaking up of the council, general Bauer set out, as it is supposed, for the above-

разъ, какъ онъ того ножелаетъ. Во всемъ этомъ Императрица последовала совету г. Сальдерна и приняла его иланъ. Но я расположенъ думатъ, что она зашла далее и что г. Остерману предписано вернуться, въ техъ видахъ, чтобы дать ему занятіе по иностраннымъ деламъ и по всей вероятности вручить ему въ скоромъ времени должность, ныне занимаемую г. Панинымъ. Мера эта, несомиенно, самая благоразумная и осторожная изъ всехъ, которыя бы она могла принять, ибо, хотя я не слышалъ и не предполагаю, чтобы человекъ этотъ отличался особыми способностями, однако, такъ какъ онъ благорасположенъ къ настоящей системъ и обладаетъ привычной къ деламъ и большимъ трудолюбіемъ, то онъ более соответствуетъ требованіямъ этой должности, чемъ всякій, кого бы она могла найти здёсь.

# Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го октября (2-го ноября) 1773 г.

№ 188. (№ 96. Извлеченіе.) На дняхъ происходило экстраординарное засъданіе совъта, какъ говорять, вслъдствіе полученныхъ извъстій о новомъ возстанія въ земль войска Донскаго и въ Оренбургской губерніи, гдъ отказались отъ рекрутскаго набора. Тотчасъ по окончаніи засъданія генераль Бауеръ вытхаль, какъ полагають, на мъсто возмущенія. Выборь этого офицера заставляеть меня предпола-

mentioned place. From the choice of this officer, I should rather apprehend his orders were to negotiate with the insurgents than to use force.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 110.)

# № 189.

# Richard Oakes to William Fraser Esquire.

St. Petersburg, October 29 (November 9), 1773.

(Extract.) Though this court endeavours to keep it a profound secret, yet it is generally believed that a cossack, taking advantage of the general discontent in the province of Orenburg, has personated the late Emperor (Peter the third), and that this pretender has found followers enough to excite a dangerous revolt in those parts.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 110.)

#### № 190.

## Richard Oakes to William Fraser Esquire.

St. Petersburg, November 5 (16), 1773.

(Extract.) Every thing relative to the insurrection in the province of Orenburg is kept as secret as possible, but it is known that the accounts

гать, что ему поручено вести съ инсургентами переговоры, не прибъгая къ мърамъ насильственнымъ.

# Оть Ричарда Окса Упльяму Фрезеръ эскв.

С.-Петербургъ, 29-го октября (9-го ноября) 1773 г.

№ 189. (Извлеченіе). Хотя здѣшній дворъ усиливается сохранить это въ глубочайшей тайнѣ, тѣмъ не менѣе повсюду стало извѣстно, что одинъ казакъ воспользовался неудовольствіемъ Оренбургскаго края, для того чтобы выдать себя за покойнаго Императора Петра III, и что число послѣдователей этого претендента такъ велико, что произвело опасное возстаніе этихъ губерній.

## Отъ Ричарда Окса Уильяму Фрезеръ эскв.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) ноября 1773 г.

№ 190. (Извлеченіе.) Все касающееся до возмущенія Оренбургскаго края по возможности сохраняется въ тайнъ, но извъстно, что въсти получаемыя оттуда все

from Cazan within these few days. It is said the number of the cossacks the pretender's followers is already increased to upwards of twenty five thousand men who lay waste the country, and plunder the inhabitants; and that they have hanged the governor of the Russian fortress. It is even apprehended that they will attempt Orenburg. Two regiments have been ordered in addition to the force already sent to quell them, and artillery has been conveyed thither by post horses. This is certainly an affair of a very alarming nature at present; it is not to be doubted, besides the effect it may have at the porte, it puts a stop to any farther levy of recruits in those parts, and will probably cause a very considerable loss of subjects to Russia as all the insurgents when overcome by military force will naturally fly from punishment by leaving the Russian dominions, and the ravage they will have committed added to the hardship of recruiting will oblige the rest of the inhabitants of that country to use the same resource to which they were before but too much inclined, as the emigration from those parts has been very great for two years past. This insurrection and the consequences to be apprehended from it have no doubt been exaggerated by the bourbon ministers, as letters from all quarters inquire with great eagerness about it, and it seems to be looked upon as an affair of much greater interior-concern than it really is. No account can as yet have been received from general

болте и болте неблагопріятны. На этихъ дняхъ изъ Казани прітхали три курьера. Говорять, что число казаковь, последователей претендента, уже превосходить 25 тысячь человікь, которые опустошають страну и грабять ея жителей и что они повъснии коменданта русской кръпости. Опасаются даже, что они нападутъ на Оренбургъ. Назначено еще два полка въ прибавление къ войску уже высланиому противъ нихъ и туда же отправлена на почтовыхъ лошадяхъ артиллерія. Обстоятельство это въ настоящую минуту, конечно, внушаеть серьезныя опасенія; не подлежить сомивнію, что независимо оть впечатлінія, которое оно произведеть при Порті, оно прерветь дальнъншій наборь рекруговь въ этихъ губерніяхъ и по всей въроятности лишитъ Россію значительнаго числа ея подданныхъ, такъ какъ вст инсургенты, будучи побъждены силой оружія, естественно спасутся отъ наказанія быствонъ изъ русскихъ владъній, между тъмъ какъ опустошенія, произведенныя ими, вивсть съ тягостью набора вынудять остальныхъ жителей этой местности прибегнуть къ тому же средству, къ которому они питали лишь слишкомъ сильное расположение, такъ какъ два года тому назадъ число переселенцевъ въ этихъ губерніяхъ было весьма значительно. Возстание это, также какъ и последствия, которыхъ можно отъ него опасаться, безъ сомитнія были преувеличены бурбонскими министрами, такъ какъ въ письмахъ, получаемыхъ со всёхъ сторонъ, съ безнокойствомъ разспрамивають объ этомъ дёлё и повидимому придають ему гораздо большее, чемъ въ дейhas carried off a great number of men, and the marshal himself has been severely afflicted with the same desorder.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. Nº 110.)

## № 191.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 12 (23), 1773.

(Nº 99. Extracts.) Count Panin acquainted me in the utmost confidence and under the seal of secrecy that Mr. Diderot had taken advantage of the constant access he has had to the Empress, to put into her hands a few days ago, a paper, given him by Mr. Durand, containing proposals for a peace with the Turks; which the court of France engage to obtain, if its good offices were accepted by her. Mr. Diderot apologized for acting thus out of his sphere, by the fear he had of being thrown into the Bastille, when he returned home, should he have refused complying with the french minister's request. Her Majesty's answer, as Mr. Panin tells me, was that, on that account she passed by the impropriety of his conduct, and on the condition that he faithfully reported to the minister the use she made of the paper, which was, throwing it into the fire. To this communication

ствительности, внутреннее значеніе. Отъ Генерала Бауера ещемне могли получить никакихъ извъстій; но по послъднимъ извъстіямъ изъ арміи множество людей погибло отъ диссентеріи и даже самъ фельдмаршалъ сильно пострадалъ отъ этой болъзни.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 12-го (23-го) ноября 1778 г.

№ 191. (№ 99. Извлеченія.) Графъ Панинъ сообщиль мить конфиденціальнымъ образомъ и подъ условіемъ глубочайшей тайны, что г. Дидро, пользуясь постояннымъ доступомъ къ Императрицъ, вручилъ ей нъсколько дней тому назадъ бумагу, полученную имъ отъ г. Дюранъ и содержащую предложенія касательно условій мира съ турками, который французскій дворъ обязуется доставить въ случать только, если будетъ принято его посредничество. Г. Дидро, извиняясь въ этомъ поступкъ, совершенно выходящемъ изъ его сферы, объяснилъ, что не могъ отказаться отъ исполненія требованія французскаго министра подъ опасеніемъ по возвращеніи на родину, быть ввергнутымъ въ Бастилію. Ея Величество, какъ сообщилъ мить г. Панинъ, отвітала, что въ виду этого соображенія она извиняєть неприличіе его поступка съ условіемъ, чтобы онъ въ точности передаль министру, что сдълала она съ бумагой, которую бросила въ огонь. Къ этому г. Панинъ прибавилъ, что во

Mr. Panin added, that Mr. Durand, during my illness, had been three times with him to offer the good offices of the King his Master towards the same end; and to assure him, that his court alone knew what were the intentions of the Turks, and had it in its power to be of more service to Russia than any of her friends or allies; that if its offers were listened to, the Empress might expect such terms as the great success of her arms entitled her to; that his most christian majesty had two motives for wishing to put an end to the present troubles; one was, that the trade of his subjects in the Mediterranean might no longer be liable to such frequent interruption; the other, that he might have the earliest opportunity of showing his regard for her, by entering into closer engagements with her, the conditions of which she should prescribe. Mr. Panin's answer, at the three different times when this application was made; was the same; that this court did not think this a proper time to extend their engagements; that they had every reason to be satisfied with those which already subsisted; that the Empress was thoroughly sensible of the amicable intentions of his most christian Majesty, and wished for nothing more than an opportunity of convincing him of her regard and of the value she placed upon his friendship. In the last of these conversations, Mr. Durand said, that he had orders to inform his Excellency, that, if the war continued another year, his court would be under the necessity of sending a larger fleet into the Mediterranean than they had

время моей бользни г. Дюранъ три раза былъ у него, предлагая ему въ тъхъ же видахъ услуги корея, своего повелителя, увтряя его, что одному только его двору извъстны наивренія турокъ, что даеть ему возможность оказать Россіи болье пользы, чемъ могуть то сделать прочіе ся друзья и союзники; что въ случае, если бы предложенія его были выслушаны, Императрица могла бы ожидать такихъ условій, на которыя дають ей право великіе успъхи ея оружія, что его христіанское величество желаеть положить конець настоящимь несогласіямь, побуждаемый къ тому двумя соображеніями: во-первыхъ для того, чтобы торговля его подданныхъ на Средиземномъ морт не подвергалась болте столь частымъ нарушеніямъ; во-вторыхъ, чтобы въ скоръйшемъ времени имъть случай заявить уважение свое къ ней, вступивъ съ ней въ теснъйшія обязательства, условія которыхъ были бы предписаны ею. Отвъть г. Панина на каждое изъ трехъ подобныхъ обращеній оставался пеизміненъ, а именно: что дворъ его не считаетъ настоящую минуту временемъ удобнымъ для увелеченія своихъ обязательствъ, имъя полное основаніе быть довольнымъ обязательствами уже существующими, но что Императрица весьма чувствительна кълдужественнымъ намъреніямъ его христіанскаго Величества и ничего такъ не желаеть, какъ имъть случай доказать ему свое уважение и цтну, которую она придаеть его дружбъ. Въ последнемъ изъ этихъ разговоровъ г. Дюранъ сказалъ, что ему поручено сообщить его превосходительству, что въ случат если война продлится еще годъ, дворъ его будеть поставлень въ необходимость выслать въ Средиземное море большій противъ

hitherto done, in order to protect their trade, which had suffered greatly from a number of pirates under Russian colours. Mr. Panin added to this information the strongest assurances, that, as long as he had any influence here, no conditions which France could procure for Russia, should incline him to accept her mediation.

Notwithstanding Mr. Panin's sentiments, which I believe to be really averse to any connection with France, were it not for Count Orloff's presence, I should be very apprehensive of the success of their partisans here.

Various accounts are received of the progress of the insurgents in the province of Orenbourg. The man who personates Peter the third is a schismatic cossak, who was imprisoned at Cazan, for some crime, from whence he contrived to make his escape, and has been since joined by a great number of the same sect. The troops in that country are so dispersed, that it may possibly be a work of time to suppress this insurrection: but the greatest inconvenience that is apprehended from thence, is the difficulty of recruiting the army.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. & 110.)

### **№** 192.

## The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James, December 17, 1773.

(Nº 63. Most confidential. Extracts.) He (Mr. Moussin Poushkin) began

## Оть графа Суффолькъ сэру Роберту Гунингу.

С. Джемсъ, 17-го декабря 1773 г.

№ 192 (№ 63. Весьма конфиденціально. Извлеченія.). Прежде всего онъ

прежняго флотъ для оказанія покровительства торговлі, сильно пострадавшей отъ пиратовъ, защищенныхъ русскими флагами. Передавъ мит все это, г. Панинъ увтрилъ меня, что до тъхъ поръ, пока онъ пользуется здъсь вліяніемъ, никакія условія, предлагаемыя Россіи Франціей, не побудять его согласиться на ея посредничество.

Не смотря на чувства г. Панина, который, по моему митнію, искренно нерасположенъ къ союзу съ Франціей, если бы не было здісь графа Орлова, я бы сильно опасался успіха сторонниковъ этого государства.

Получены различныя извъстія объ уситахахъ инсургентовъ въ Оренбургской губерніи. Челозъкъ, выдающій себя за Петра III, раскольникъ казакъ, который быль заключенъ за преступленія въ Казани, откуда ему удалось бъжать, и всятдь затымъ къ нему присоединилось иного послъдователей этой секты. Въ этой итстности войска до того разсъяны, что быть можеть потребуется иного времени для усмиренія этого мятежа, но всего болье опасаются затрудненія, которымъ оно отзовется на рекрутскомъ наборъ.

of France. Upon my saying I had, he added, that the Czernicheffs, the Orloffs, the Panins, however they might differ on other subjects, all agreed in rejecting the interposition of the court of Versailles, although the terms that France offered instantly to obtain for them, were highly honourable and advantageous. But that her Imperial Majesty would never conclude the war in a manner disagreeable to Great Britain. He then expressed a strong desire that his Majesty would exert his good offices for a pacification, adding many professions of the great satisfaction and gratitude, with which such conduct would be received at the court of Petersburg. I observed to him, that what he said was very interesting and important, and begged to know if he made this overture towards the King's mediation, in consequence of instructions from his court. To this he gave no direct answer, but replied, that I might be sure he should not hold this language without being confident it would be approved of by his court.

It becomes therefore extremely necessary that a proposition, of the kind I have recapitulated, should be thoroughly ascertained before it is attended to. There are some circumstances that are sufficient to induce his Majesty to believe it may be real and serious. Few foreign ministers could be supposed to hold the language I have informed you of, without authority, or indeed

Поэтому возникаетъ положительная необходимость удостовъриться въ предложении подобномъ тому, о которомъ я упоминалъ, прежде чъмъ принять его. Существуютъ иткоторыя обстоятельства, по которымъ его величество полагаетъ, что предложение это будетъ искренио и серьезно. Весьма немногие вностранные министры могли бы говорить въ такомъ смыслъ, какъ я передавалъ вамъ, безъ всякаго на то

<sup>(</sup>г. Мусинъ-Пушкинъ) спросилъ меня, слышалъ ли я, что Императрица отказалась отъ посредничества Франціи. Когда я сказалъ, что слышалъ, онъ прибавилъ, что Чернышевы, Орловы и Панины, какъ бы не расходились они по поводу другихъ вопросовъ, вст согласны въ томъ, чтобы отвергнуть витывательство Версальскаго двора, не смотря на то, что условія, которыя Франція обязуется немедленно имъ доставить, весьма почетны и выгодны; ттивъ не менте Ея Императорское Величество имкогда не заключитъ войны непріятнымъ для Великобританіи образомъ. Заттивъ онъ высказаль сильное желаніе насчеть того, чтобы его величество принядъ участіе въ умиротвореніи, причемъ онъ много распространялся объ удовольствіи и признательности, съ которыми петербургскій дворъ отнесся бы къ подобному образу дъйствій. Я возразилъ ему, что все имъ высказанное весьма интересно и важно, но просилъ его объяснить мит, обращается ли онъ къ посредничеству короля на основаніи предписаній своего двора. На вопросъ этоть онъ не далъ прямаго ответа, но сказаль только, что я могу быть увтеренъ, что онъ не говорилъ бы такимъ образомъ, не будун убтяжденъ заслужить темъ одобреніе своего двора.

precise instruction. The situation of the Empress's affairs requires peace: the efforts of the courts of Berlin and Vienna to procure it have been tried: they have proved ineffectual. The Empress has endeavoured to obtain the object herself, without the intervention of any other power. Her negotiations have been fruitless. She has not, and very wisely has not, chosen to trust her cause in the single hands of France — France means nothing, (put her ostentations vanity, and the desire to appear consequential in the eyes of Europe out of the case) but to delude, cajole, and betray her. The Empress however is not likely to be catched in this trap- She will not easily forget what has passed in Sweden, and what would have passed in the Mediterranean, if the King had not forbid it. The courts of Vienna and Berlin cannot but have an interest in the continuance of the war. Neither of them will be sorry to see Russia reduced: the latter has manifestly turned the distractions she is engaged in to considerable advantage; and the former has shared the plunder, though without the advantage. The King is the only power who can act the part of a disinterested mediator. The good faith of this country still remains unsullied, and his Majesty preserves the same great independent situation which he held when he proffered his mediation at the beginning of the war. Such are the considerations which incline his Majesty to think the discourse of the Russian envoy was not entirely without foun-

авторитета или точныхъ предписаній. Положеніе діль Императрицы требуеть мира; усилія дворовь бердинскаго и втискаго вь видахь достиженія этого мира уже были испробованы и оказались недъйствительными. Императрица попыталась достигнуть этой цели собственными средствами безъ вмешательства другихъ державъ. Переговоры ея остались безплодными. Она не пожелала и поступила весьма благоразумно, не желая вручить свои дъла одной Франціи. Франція (если исключить изъ вопроса ея чрезитрное тщеславіе и желаніе придать себт значеніе въ глазахъ Европы), не имфеть иной цели, кроме того, чтобы завлечь, обольстить и обмануть ее. Однако Императрица по всей въроятности не попадется въ эту ловушку. Ей не легко будеть забыть то, что происходило въ Швеціи и что произошло бы въ Средиземномъ моръ, если бы король тому не воспротивился. Несомитино, что продолжение войны представляеть интересъ для дворовъ вънскаго и берлинскаго: ни одинъ изъ нихъ не пожалбеть, если Россіи придется уступить; последній извлекь очевидную и значительную пользу изъ окружающихъ ея затрудненій, а первый разділиль съ нимъ добычу, хотя съ меньшей выгодой. Король является единственной державой, могущей выполнить роль безкорыстного посредника. Честь нашего государства остается незапятнанной, а его величество сохраняеть то же высокое и независимое положение, которое принадлежало ему въ то время когда онъ предлагалъ свое витшательство при началь войны. Таковы соображенія, побуждающія его величество предполагать, что разсужденія русскаго посланника были не лишены основанія. Съ другой стороны

application has been sudden. The King has not been prepared for it by any intimations from you: the whole conduct of the court of Petersburg in the affair of Dantzig, has been by no means symptomatic of a disposition to court his Majesty's friendship, or to place such a confidence in him, as the business alluded to indispensably requires: and, above all, there has been no visible diminition of the King of Prussia's influence over the Russian councils, during the continuance of which, in the extent it has hitherto prevailed, no good can be expected from them, no professions, however strong, no overtures however flattering, and agreeable, can be looked upon as sincere, and to be depended on. We have too much experience of the malevolence of the King of Prussia towards this country to hesitate a moment in being convinced, that he would counteract any operation by which it was to acquire honour and renown; and if he is still the master spring in the Russian cabinet, he will counteract it with success.

Endorsed. By Russel.

(Russia. Mr. Gunning. 1778. X 110.)

#### **№** 198.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 22 (December 3), 1773.

Notwithstanding the manner in which Mr. Panin assured me the Empress received the paper Mr. Diderot gave her from the French minister, he

являются соображенія, внушающія подозрѣнія. Обращеніе это было слишкомъ внезацно; король не быль къ нему приготовлень никакими намеками отъ васъ; лѣйствія петербургскаго двора въ Данцигскомъ вопросѣ никомиъ образомъ не указывали на такое желаніе заслужить дружбу его величества или отнестись къ нему съ такимъ довъріемъ, какого по необходимости требуетъ вышеупомянутое дѣло; а главное, въ Россіи не замѣтно ослабленія вліянія совѣтовъ короля прусскаго, въ продолженіе же этого вліянія въ размѣрахъ достигнутыхъ имъ нельзя ожидать ничего хорошаго, также какъ самыя сильныя увѣренія и самыя лестныя и пріятныя заявленія не могуть быть разсматряваемы искренними и заслуживать довѣріе. Мы слишкомъ часто испытывали недоброжелательство къ намъ короля прусскаго, для того чтобы на минуту усомниться въ томъ, что онъ воспротивится всякому дѣлу, посредствомъ котораго государство наше заслужить честь и славу и если онъ будеть пользоваться въ русскомъ кабинетѣ тою же властью, то противодѣйствіе его окажется успѣшнымъ.

Надписано: съ Русселемъ.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С. Петербургъ, 22-го ноября (3-го декабря) 1773 г.

№ 193. Несмотря на то, какимъ образомъ, по увъренію г. Панвна, Императрица приняла бумагу, переданную ей г. Дидро, отъ французскаго министра, онъ found out the means of appeasing her anger. All his letters to his correspondents are filled with her panegyric, describing her as something more than human. His flattery to the Great Duke was full as gross, but, to this young Prince's honour, he has shown as much contempt for it as abhorrence of his boasted philosopher's pernicious principles.

Some of the Grand Duke's friends have advised him not to affect so great a degree of popularity as he has hitherto done, a counsel which he has very reluctantly followed. Some childish and unguarded expressions of his have, of late, given the Empress much uneasiness. A few days before the journey to Zarsco Selo, having been helped at supper, to some sausage meat, of which he is particularly fond, he found a great quantity of glass in it. In the moment of his anger he got up suddenly from table, and taking the dish with him, went directly to the Empress's apartment telling her, with great wroth, that he might see from that that there was an intention to poison him. The Empress was extremely shocked at the suspicion, as well as at the carelessness of the servants, which alone gave rise to it. The desire of discovering whether this was only a transient idea, raised by this circumstance, or a more rooted mistrust, is thought to have been the object of the journey to Zarsco Selo, where she might have more frequent and

<sup>(</sup>г. Двдро) въ настоящую минуту находится у нее въ Царскомъ Селъ, доказательство, что онъ нашелъ средство успоконть ея гитвъ. Вет письма его къ его корреснондентамъ наполнены ея панегирикомъ и изображають ее, какъ нъчто выше человъческой природы. Лесть его относительно Великаго Князя была такъ же сильна, но къ чести этого молодаго принца онъ оказалъ ей не менте презрънія, чтиъ отвращенія къ его пресловутымъ и зловреднымъ принципамъ философіи.

Нъкоторые изъ другей Великаго Князя посовътовали ему не щеголять такой популярностью, которую онъ до сихъ поръ заявляль, и онъ подчинился этому совъту весьма неохотно. Въ послъднее время нъсколько ребяческихъ и неосторожныхъ выраженій, употребленныхъ имъ, внушили Императрицъ сильное безпокойство. Незадолго до отъъзда въ Царское Село ему подали за ужиномъ блюдо сосисекъ, кушанье, до котораголонъ большой охотникъ, и въ немъ онъ нашелъ множество осколковъ стекла; въ первую минуту гитва онъ поспъщно всталъ изъ-за стола и, взявъ съ собой блюдо, отправился прямо въ компаты Императрицы и съ величайщимъ раздраженіемъ высказаль ей, что этотъ случай доказываетъ ему намтреніе его отравить. Императрица была чрезвычайно поражена этимъ подозртніемъ, также какъ и небрежностью прислуги, послужившей единственнымъ поводомъ къ тому. Желаніе разсмотръть, появилось ли это подозртніе лишь какъ мимолетная мысль, вызванная этимъ обстоятельствомъ, и не указываетъ ли оно на болъе укоренившееся недовъріе, какъ говорять, послужило пталью путешествія въ Царское Село, гдт она будеть имъть

acquainted with the character of the Great Duchess, which I am persuaded, is such as to give her no uneasiness.

If the Empress has a foible, it is a desire to effect those things by intrigue, or in a mysterious manner, which she has it in her power to compass by a more direct and natural method. Amongst other evils which arise from hence may be reckoned those numberless reports which are daily propagated concerning her and the interior of this empire.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. X 110.)

#### **Nº** 194.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 28 (December 9), 1773.

(M 103. Extract.) Some time ago an Armenian imported hither upon speculation a very large diamond estimated, according to the general rate of valuation, at upwards of a million of roubles, with a view of selling it to the Empress, but her Imperial Majesty thinking it too dear, did not take it. Prince Orloff has just purchased it for half that sum, and made a present of it to the Empress on her namesday.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. & 110.)

болье частую и постоянную возможность изучить образъ мыслей сына и поближе познакомиться съ характеромъ Великой Княгини, который, по моему убъжденію, не въ состояніи вызвать ея опасеній.

Если у Императрицы есть слабость, то она состоить въ желаніи достигать посредствомъ интригъ и таинственнымъ образомъ тѣхъ самыхъ цѣлей, которыя были бы ей доступны при помощи болѣе простыхъ и естественныхъ путей; между различнымъ зломъ, проистекающимъ отъ этого, можно упомянуть о безчисленныхъ слухахъ ежедиевно распространяемыхъ относительно ея и внутренняго состоянія Имцерія.

# Оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го ноября (9-го) декабря 1773 г.

№ 194. (№ 103. Извлеченіе.) Нѣсколько времени тому назадъ одинъ армянинъ привезъ сюда для продажи Императрицѣ необыкновенной величины брилліантъ, оцѣненный, на основаніи обыкновенныхъ правилъ оцѣнки, болѣе чѣмъ въ милліонъ рублей, но Ея Императорское Величество, найдя его слишкомъ дорогимъ, не купила его. Теперь князь Орловъ пріобрѣлъ его за половину этой суммы и поднесъ его Императрицѣ въ день ея имянинъ.



#### **№** 195.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 29 (December 9), 1773. .

(Nº 104. Extract.) All the accounts of the insurrection in the province of Orenburg are kept as secret as possible; but I have very little doubt of their being extremely unfavourable; and that the town of Orenburg is in great danger of falling into the hands of the insurgents. Should this take place it would greatly affect this country, and particularly the English merchants, on account of the great quantity of goods, as well as specie in that country. The government is now sensible of the improper choice they made in the person of general Bauer, an officer who had never seen the face of an enemy, and who was so much alarmed by the difficulties and dangers he perceived, that he has already quitted his command, and retired to Moscow, from whence he has written to desire he may return hither, to give a verbal account of the state of affairs: in consequence of which he is to be superseded by general Bibikoff, who has orders to march directly to Orenburg, instead of joining the grand army. The insurgents have already seized upon some of the silver mines, and the apprehensions of their getting possession of the rest, are very great. This gives great uneasiness to the Empress and her ministers; and the more so, as it appears to be the consequence of their negligence and bad management. The blame is laid upon

### Оть сара Роберта Гунинага графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, ноября 29-го (9-го декабря) 1773 г.

№ 195. (№ 104. Извлеченіе.) Вст извістія касательно мятежа въ Оронбургской губернін по возможности сохраняются въ тайнт, но я почти не сомнтваюсь въ томъ, что извъстія эти чрезвычайно неблагопріятны и что городъ Оренбургъ находится въ большой опасности попасть въ руки инсургентовъ. Если бы это случилось, это имблобы весьма гибельныя последствія для страны, а въ особенности для англійскихъ купповъ по причине большаго количества товаровъ и металловъ, получаемыхъ въ этой мъстности. Теперь правительство сознаеть до какой степени быль неудаченъ выборъ г. Бауера, офицера никогда не встръчавшагося съ врагомъ и который до того испугался усмотрънныхъ имъ затрудненій и опасностей, что уже покинуль свой пость и удалился въ Москву, откуда цишеть, прося разрашенія возвратиться и дать словесный отчеть о состояніи діль; вслідствіе сего, вийсто него назначень генераль Бибиковъ, которому предписано тотчасъ же отправиться въ Оренбургъ, не соединяясь съ главной арміей. Мятежники уже захватили нёсколько серебряныхъ рудниковъ и весьма опасаются, чтобы они не овладъли остальными. Это возбуждаетъ сильное безпокойство въ Императрицъ и въ ея министрахъ, тъмъ болъе, что это несчастие явилось всябдствие ихъ небрежности и недостатка благоразумныхъ распоряcause of their chief's being arrested from whence their grievances arise. The difficulty of suppressing this insurrection shows how very defenceless the frontiers of this Empire are.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. 36 110.)

### **N** 196.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk,

St. Petersburg, December 3 (14), 1773.

(Nº 106. Extract.) The progress which the insurgents in Orenburg make, and which is now become very alarming, can be attributed to nothing else, as Count Zachary Czernicheff was supposed to be the original cause of this evil, and has hitherto employed very improper instruments for the suppressing of it, the Empress has thought fit to take the direction of this unhappy business out of his hands, and to commit it Mr. Panin. This will naturally increase the animosity of the former against his rival, and in consequence of it fresh intrigues will be set on foot.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. X 110.)

#### **№** 197.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, December 6 (17), 1773.

(M 107. Extracts.) The immediate communication with Orenburg has

женій. Всего болье осуждають графа Захара Чернышева, котораго казаки обвиняють въ томъ, что по его повельнію быль арестовань ихъ атаманъ, что и послужило поводомъ къ ихъ неудовольствію. Трудность усмирить мятежъ доказываеть до какой степени беззащитны границы этой имперіи.

### Оть сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) декабря 1773 г.

№ 196. (№ 106. Извлеченіе.) Успахи инсургентовъ въ Оренбурга, принавшіе весьма серьезный характерь, сладуеть приписать тому обстоятельству, что такъ какъ графъ Захаръ Чернышевъ быль признанъ первоначальнымъ виновникомъ зда и употребляль лишь недостаточныя мары къ его усмиренію, то Императрица сочла нужнымъ взять изъ рукъ его это несчастное дало и поручить его г. Панину. Это естественно усилить вражду перваго изъ нихъ къ сопервику, что отразится новыми интригами.

Отъ сара Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 6-го (17-го) декабря 1778 г.

№ 197. (№ 107. Извлеченія.) Непосредственное сообщеніе съ Оренбургомъ

been so long interrupted, that there are now ten posts due from thence; so that all the accounts we have of the proceedings of the insurgents come by way of Cazan, and they grow every day more alarming. An entire stop is put to the China trade. A great number of brass cannon from the government founderies, have fallen into the hands of the rebels, who have destroyed several forges, amongst which is one of the Demidoffs, whose slaves and peasants have joined them; and it is feared this will be the case with many others. There are three persons so disguised as not to be known, who accompany the cossaks, at the head of this insurrection, and are supposed to be the great movers in it, and to have penned the manifestos the others have published. It is suspected that they are officers of the guards, who in the course of this reign, have been banished from hence. This affair, which at any time would be exceedingly embarrassing, is at this moment infinitely more so, as it puts an entire stop to the levying recruits, any attempt to do so in those parts of the Empire inevitably driving the peasants to join the malcontents.

It having been insinuated to the Great Duke, a few days ago, that Count Soltikoff was placed about him, to be a spy upon his actions, his Highness, with his accustomed warmth, went immediately to the Empress, and acquainted her not only with the information, but with the author of it; upon which her Imperial Majesty, having thoroughly convinced him of the

было такъ долго прервано, что почта не приходить оттуда уже десять ночтовыхъ дней; поэтому вст извъстія о движеніи инсургентовъ доходять къ намъ черезъ Казань и съ каждымъ днемъ принимаютъ все болье и болье устращительный характеръ. Торговля съ Китаемъ совершенно прервана. Большое количество мъдныхъ пушекъ, отлитыхъ на казенныхъ литейныхъ заводахъ, достались въ руки мятежниковъ, разрушившихъ нъсколько желъзныхъ заводовъ, въ томъ числъ одинъ изъ заводовъ Демидовыхъ, кръпостные и крестьяне которыхъ присоединились къ бунтовщикамъ; опасаются, что это повторится и въ другихъ мъстахъ. Вмъстъ съ казаками и во главъ возстанія находятся три лица, такъ искусно переодътыхъ, что ихъ невозможно узнать; полагаютъ, что они главные двигатели всего этого дъла и что ими составлены воззванія, распространенныя другими. Подозръваютъ, что это гвардейскіе офицеры, изгнанные отсюда въ продолженіе нынъшняго царствованія. Обстоятельство это, непріятное во всякое время, является особевно затруднительнымъ въ настоящую минуту, прекращая рекрутскій наборъ, ябо всякая попытка произвести наборъ въ этихъ губерніяхъ побудила бы крестьянъ присоединиться къ недовольнымъ.

Нъсколько дней тому назадъ Великому Князю намекнули, что графъ Салтыковъ приставленъ къ его особъ въ роли шпіона за каждымъ его дъйствіемъ. Его высочество съ обычной ему горячностью немедленно отправился къ Императрицъ и сообщиль ей не только дошедшій до него слухъ, но также и имя лица, передававшаго

falsehood of what been communicated to him, ordered a letter to be written to the author of it (the chamberlain Matoushkin), in which she tells him that, in a late reign, such a behaviour would have been rewarded with the knoot; but as she attributed it more to his absurdity than to ill design, and out of regard to his family, she would not proceed to that extremity. She desired however to see him as little as possible. It is to be hoped this will discourage those who may be inclined to sow dissension.

(Russia. Mr. Gunning. 1773. X 110.)

1774.

**№** 198.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, December 27, 1773 (January 7, 1774.)

(Nº 2. Extract.) I need only tell you of the expedition that has been used in marching the troops, and conveying the cannon, which will appear almost incredible, when I acquaint your Lordship, that a regiment of hussars reached Moscow from hence in ten days, and the cannon, transported by post horses to the same place, in six: a distance of five hundred english

ему его. Всладствіе сего Ея Императорское Величество, совершенно убадивь его въ несправедливости сообщеннаго ему извастія, приказала написать его сочинителю (камерь-юнкеру Матюшкину) письмо, объясняющее ему, что въ прежненъ царствованіи такое поведеніе было бы вознаграждено кнутомъ; но, приписывая его поступокъ болье глупости, чъмъ злонамъренности, а также изъ уваженія къ его семейству, она не обращается къ этой крайности. Тымъ не менье ему высказывается ея желаніе видьть его какъ можно рыже. Можно надъяться, что примъръ этотъ окажеть полевное дъйствіе на всъхъ, кто бы желаль постять раздоръ.

### 1774 r.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 27-го декабря 1773 г. (7-го января 1774 г.).

№ 198. (№ 2. Извлеченіе.) Я долженъ только упомянуть о поспівшности, съ которой были двинуты полки и перевезены пушки, что покажется почти невіфроятнымъ, когда я сообщу вамъ, милордъ, что полкъ гусаръ дошелъ отсюда до Москвы въ десять дней, а орудія были перевезены туда на почтовыхъ лошадяхъ въ шесть дней — разстояніе равное пяти стамъ англійскихъ миль. Быстрота эта вміссті съ

miles. This, together with general Bibikoff's activity, under whom a body of sixteen thousand men are marched besides those on the frontiers has already produced some effect. A courier who found means to escape the vigilance of the insurgents arrived here yesterday with an account that many of them had already begun to disperse through the apprehension of being soon attacked. The governor of Orenburg assures the court that if he has a timely supply of provisions, he will be answerable for the fortress. The Empress has actually signed a manifesto against the rebels, but the publication of it is still suspended.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

#### № 199.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffoik.

St. Petersburg, January 3 (14), 1774.

(Nº 4. Extract.) As I purpose dispatching the messenger in a few days I should not have troubled your Lordship, si je ne le croyais de mon devoir de vous faire savoir, au plutôt, qu'ayant executé vos ordres de la manière qui m'a été prescrite, j'ai trouvé que l'ouverture que Mr. Poushkin vous a faite, a été entièrement de son propre chef, sans la moindre authorité de sa cour.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

дъятельностью генерала Бибикова, подъ начальствомъ котораго уже двинуто 1,600 человъкъ, кромъ войска пограничнаго, уже произвела нъкоторое дъйствіе. Вчера пріъхаль курьеръ, которому удалось избъжать бдительности инсургентовъ, и привезъ извъстіе о томъ, что многіе изъ нихъ уже разбъжались, опасаясь нападенія. Оренбургскій губернаторъ увъряеть дворъ, что если только онъ получить своевременный подвозъ провіанта, то онъ отвъчаеть за кръпость. Императрицей уже подписанъ манифесть противъ мятежниковъ, но обнародованіе его еще пріостановлено.

#### Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) января 1774 г.

№ 199. (№ 4. Извлеченіе.) Такъ какъ я намъреваюсь отправить курьера черезъ нъсколько дней, то и не утруждаль бы васъ, милордъ, если бы не считаль долгомъ съ возможной скоростью довести до свъдънія вашего, что, иснолнивъ въ точности ваши предписанія, я узналъ, что обращеніе къ вамъ г. Пушкина было съ его стороны совершенно самовольно и у него не имълось на то никакого уполномочія его двора.

#### NE ZUU.

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 7 (18) 1774.

(Nº 6. Most secret. Extract.) Though a perfect harmony between the Empress and the Great Duke is a thing scarcely to be expected, yet the footing upon which he lives with her at present is such as rather to promise an increase of good understanding than the contrary; and what strengthens this supposition, is, that the Great Duke's dislike to Prince Orloff not only seems to be lessened, but he appears now to receive him even with a degree of cordiality. The conduct of the Great Duchess corresponds entirely with the idea the Empress had formed of her, and gives her Imperial Majesty every reason to be satisfied with the choice.

Mr. Panin will scarcely retire or be removed from the post he is in, during the continuance of the war; unless the Empress who carries on a private correspondence with Mr. Saldern, should recall that gentleman, which I am not inclined to believe she will do. The Great Duke would undoubtedly oppose it, having become his enemy ever since he was convinced of his duplicity and immorality. This motive certainly redounds much to the honour of his Imperial Highness, and the more so as the principles he now professes were not acquired in the school he was brought up in, nor instilled into him by those who were placed about him till the

### Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 7-го (18 го) января 1774 г.

№ 200. (№ 6. Весьма секретно. Извлеченіе.) Хотя трудно ожидать совершеннаго мира между Императрицей в Великийъ Княземъ, тъмъ не менте отношенія, въ которыхъ они находятся въ настоящую минуту, повидимому, скорте объщаютъ усиленіе добраго согласія, чтыть противоположное тому; предположеніе это подкръпляется тыть обстоятельствомъ, что нерасположеніе Великаго Княза къ князи Орлову не только замътно уменьшилось, но даже кажется, что онъ принимаеть его съ радушіемъ. Поведеніе Великой Княгини вполнт соотвътствуеть тому понятію, которое составила себт о ней Императрица, и подаеть Ея Императорскому Величеству поводъ быть совершенно довольной этимъ выборомъ.

До тъхъ поръ пока продолжается война, не думаю, чтобы г. Панинъ вышелъ въ отставку или былъ удаленъ съ занимаемой имъ должности, если только Императрица, ведущая частную переписку съ г. Сальдерномъ, не вызоветъ его, чего, по митнію моему, она не сдълаетъ. Несомитнию, что Великій Киязь воспротивился бы этому, питая къ пему вражду съ тъхъ поръ, какъ убъдился въ его безчестности и безиравственности. Побужденіе это, конечно, отпосится къ чести Его Императорскаго Высочества, тъмъ болъе, что правила, заявляемыя ямъ нынъ, не были пріобрътены имъ въ школъ, гдт онъ воспитывался, ни внушены ему липами окружавшими его до

time of his marriage. Since that period, he has really appeared in a different light. Domestic happniess seems to be his pursuit, and he often declares that the example he wishes to copy after is that of the King our master. He hitherto manifested the greatest aversion to every thing which borders upon flattery, of which he has lately given an instance in his treatment of Mr. Diderot after some very fulsome compliments he had made him, and whose abominable opinions inspire him with as much contempt as horror.

Endorsed. (By Russel.)

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Ne 111.)

#### **№** 201.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 17 (28), 1774.

(Nº 10. Extract.) Indeed the liberty of speech can no where be carried farther, but the Empress as much through policy as moderation has hitherto passed it by unnoticed. Her maxim is that whilst ill-humours are allowed to have this vent, their effects are not to be apprehended.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. No. 111.)

#### № 202.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 24 (February 4), 1774.

Me 12. Extract). The insurrection in Orenburg, and the height it has

брака. Съ этого времени характеръ его является въ совершенно иномъ свътъ. Семейное счастіе, повидимому, служитъ главной его цълью и онъ часто высказываеть, что примъръ, которому онъ желалъ бы слъдовать, есть примъръ короля, нашего повелителя. Онъ терпъть не можетъ лести, что и доказалъ своимъ обращеніемъ съ г. Дидро, въ отвътъ на многоръчивые его комплименты, ибо отвратительныя мнънія его внущаютъ ему столько же презрънія, какъ и ужаса.

Надписано: съ Русселемъ.

### Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) января 1774 г.

№ 201. (№ 10. Извлечение.) Дъйствительно, свобода слова не можеть быть доведена далье; но Императрица, какъ изъ политики, такъ и изъ умъренности, до сихъ поръ не обращала на это вниманія. Она держится того правила, что, пока неудовольствіямъ предоставляется подобный исходъ, нечего опасаться ихъ послъдствій.

# Отъ сэра Роборта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го января (4-го февраля) 1774 г.

№ 202. (№ 12. Извлеченіе.) Возмущеніе въ Оренбургской губернім и раз-

great uneasiness. General Bibikoff says, that it is absolutely necessary he should have a reinforcement of cavalry, the forced marches of the hussars, which I mentioned to your Lordship, having greatly diminished that corps. The province of Cazan has determined to raise, at its own expence, a body of horse for the service of government, with which, it is to be hoped, the general will be enabled, not only to insure that country from the incursions of the rebels, but to prevent their establishing themselves in Siberia, if that should be their design, as it might be attended with fatal consequences. Had they originally, instead of stopping at Orenburg bent their course through Cazan, and afterwards to Moscow, before the troops were assembled to oppose them, they would have greatly embarrassed government. But it does not appear from his conduct, that their chief is a man of any parts.

Mr. Panin has just bestowed an estate of 4000 roubles a year (being nearly half of which the Empress gave him previous to the Great Duke's marriage) on the three secretaries of the chancery who worked under him. So uncommon and signal an instance of generosity, though it must meet with the most general admiration, can create no surprise in those who are acquainted with this minister's disinterestedness and noble way of thinking.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

жтры, до которыхъ оно было допущено, конечно, причинили ей (русской Императрицъ) много безпокойства. Генералъ Бибиковъ говоритъ, что ему положительно необходимо подкръпленіе кавалеріи, такъ какъ форсированный маршъ гусаровъ, о которомъ я передавалъ вамъ, милордъ, значительно уменьшилъ этотъ корпусъ. Казанская губернія ръшилась выставить на собственный счеть конный отрядъ на службу правительства и можно надъяться, что помощь эта доставитъ генералу возможность не только защитить эту губернію отъ вторженія мятежниковъ, но и не допустить ихъ укръпиться въ Сибири, еслибы таково было ихъ намъреніе, ибо это было бы сопражено съ гибельными послъдствіями. Если бы первоначально витьсто того, чтобы остановиться въ Оренбургъ, они бы направили путь свой на Казань, а оттуда въ Москву, не давъ войскамъ время собраться для защиты, правительство очутилось бы въ весьма затруднительномъ положеніи. Но, судя по его дъйствіямъ, начальникъ ихъ не обладаеть большими способностями.

Г. Панинъ только что подарилъ имъніе, приносящее 4,000 р. ежегоднаго дохода (что составляеть около половины имънія, пожалованнаго ему Императрицей передъ свадьбой Великаго Князя), тремъ секретарямъ, работавшимъ подъ его руководствомъ. Столь необычайное заявленіе щедрости, хога должно встрътить восторженное одобреніе, не можетъ удивить тъхъ, кому извъстно безкорыстіе этого министра и его благородный образъ мыслей.

#### re avo.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 31 (February 11), 1774.

(Nº 14. Extract.) In the few skirmishes which the advanced parties of general Bibikoff's army have had with the rebels, the latter have hitherto been always defeated. The troops appear so animated against them, that notwithstanding the strickest orders to give quarter to those who are willing to surrender, it has hitherto been impossible to oblige them to do so.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. & 111.)

### **Nº** 204.

### Sir Bobert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, February 11 (22), 1774.

(Nº 16. Extract.) From what I have been able to learn of the conversation that passed between the Great Duke and the Empress previous to their going to Zarscoe Selo, on the subject of Mr. de Saldern, his Highness acknowledged himself to have been prevailed upon by that gentleman, to commit some act which was inconsistent with his duty to her Majesty. What this was I have not been able to discover, but it must have been extremely offensive to her, as, in the passion it threw her into, she declared

### Отъ сэра Роберта Гуницига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 31-го января (11-го февраля) 1774 г.

№ 203. (№ 14. Извлеченіе.) Въ нъсколькихъ стычкахъ, происходившихъ между авангардомъ армін генерала Бибикова и мятежниками, послъдніе до сихъ поръ были постоянно разбиваемы. Войска, какъ кажется, до того возстановлены противъ нихъ, что несмотря на самое положительное приказаніе щадить жизнь тъхъ, кто сдается, невозможно принудить къ этому солдатъ.

### Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) февраля 1774 г.

№ 204 (№ 16. Извлеченіе.) Судя по тому, что мит удалось узнать касательно разговора, происходившаго между Великшит Княземт и Императрицей передтих отътадомъ въ Царское Село, по поводу г. Сальдерна, Его Высочество признался, что человъкт этотъ склонилъ его къ поступку, не соотвътствующему его долгу, относительно Ея Величества. Въ чемъ состоялъ этотъ поступокъ, этого я не могъ узнать, но въроятно онъ заключалъ въ себъ что либо весьма для нее оскорбительное, такъ какъ въ порывъ гитва она объявила, что велитъ привезти къ себъ злодъя связаннаго по рукамъ и по ногамъ.

**Nº 200.** 

impress of Russia)

Sir Robert Gunning to the Earl of subsolutely necessary he St. Petersburg, January 7 from marches of the hussars.

(M. 6. Most secret. Extract.) Those greatly diminished that corps. Empress and the Great Duke is a raise, at its own expence, a body footing upon which he lives wis. with which, it is to be hoped, the this supposition, is, the stablishing themselves in Siberia, if that at night be attended with fatal consequences. seems to be lesser of stopping at Orenburg bent their course of cordiality. structs to Moscow, before the troops were assemble the idea t' would have greatly embarrassed government. But every . and his conduct, that their chief is a man of any pari ð

the three secretaries of the chancery who worked under the most general admiration, can create no surprise in those who was general admiration, can create no surprise in those who was general with this minister's disinterestedness and noble way of this

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. M 111.)

изы. до которыхъ оно было допущено, конечно, причинали ей (русской • ванъ) много безпокойства. Генералъ Бибиковъ говоритъ, что ему положи обходимо подкрапление кавалерии, такъ какъ форсированный маршъ гусаро: ромъ я передаваль вамъ, милордъ, значительно уменьшиль этотъ кориу: ская губернія рішняясь выставить на собственный счеть конный отрыв. правительства и можно надъяться, что помощь эта доставить генералу не только защитить эту губернію оть вторженія мятежниковь, но в ... ихъ украничася въ Сибири, еслибы таково было ихъ наитреніе, иба **жь выбольными послъдствіями.** Если бы первоначально вийст ва по Орбабурга, они бы направили путь свой на Казак. ng, do gina policular, potatrycologicznes gen semuti, upabutogadi ... rote hammin enceroff Bea moemy, 🐰 питая къ нем. ственности. Побусочества, темь болке. въ школь, гдъ онъ восо



she would have the wretch tied neck and heels and brought hither. There is scarce a day passes without producing some event which increases the Empress's anxiety and concern. More than one of his Prussian Majesty's letters of late have contributed to this; that, which I mentioned in my last, and which she took so much time to answer, contained complaints of her dilatoriness in bringing the affairs of Poland to a conclusion, which he declared in terms far from measured. He has had the more reason for it, as it was she, herself, who first suggested the idea of the partition. In another of his letters, he remonstrates against her profusion and unnecessary munificence, and advises her to husband her treasures at a time when she has so much occasion for them. His Prussian Majesty could not have taken any step more likely to disgust her than this advice, unless so wrapt up as not to appear such, as what I am sure she would very ill brook even from him; which I understand from Mr. Harris, appeared plainly in the answer upon this occasion.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

#### № 205.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, February 14 (25), 1774.

(17. Extracts.) The act which I mentioned the Great Duke's having

Почти ежедневно возникають новыя событія, усиливающія безпокойство и тревогу Императрицы. Въ последнее время этому содействовали несколько писемъ его прусскаго величества; то изъ нихъ, о которомъ я упоминаль въ последній разъ и на которое она такъ долго не отвечала, заключало жалобы на медледность ея касательно приведенія къ заключенію польскихъ дёлъ, что было имъ высказано въ выраженіяхъ далеко не умеренныхъ. Онъ имель къ тому темъ большее основаніе, что она сама первая подала мысль о раздёле. Въ другомъ письме онъ возстаеть противъ ея расточительности и налишней щедрости, советуя ей относиться бережливе къ своей казне въ такое время, где деньги ей такъ нужны. Его прусское величество ничемъ не могъ раздражить ее до такой степени, какъ подобнымъ советомъ, иначе какъ если бы советь этотъ быль облеченъ въ форму совершенно изиеняющую его характеръ, и я убежденъ, что она этого не перенесеть, что, судя по сведеніямъ, сообщепнымъ мне г. Гаррисомъ, было очевидно изъ ея ответа.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 14-го (25-го) февраля 1774 г.

№ 205. (№ 17. Извлеченія.) Теперь могу сообщить вамъ вполит достовърно,

been prevailed upon to do at the instigation of Mr. Saldern, and which had given much offence to the Empress, I can now inform your Lordship, from indisputable authority, was the consenting to a co-regency, towards the procuring and properly establishing of which he gave Mr. Saldern a full power, signed and sealed by him; shame, and remorse, had for a long time prevented his confessing this to the Empress, and he would probably not have made the acknowledgement of it now, had not the fear of Mr. Saldern's return led him to do so. Mr. Saldern, finding that his deep laid scheme of getting the power into his own hands, was not so feasible as he at first apprehended it to be, abandoned the interest of the Great Duke, and attached himself, for some months before his departure, to the Empress, and it now appears, that he had taken some steps to break of the marriage between the Great Duke and the Duchess, even after her arrival here, which contributed the most of any thing to exasperate his Imperial Highness against him. Besides these unjustifiable means of gratifying his ambition, his avarice has led him to commit such frauds as are scarcely credible.

He (Mr. Panin) has lately been ordered by the Empress to demand from him (Mr. de Saldern) the box (a snuff box which the Empress had ordered him to present to a Polish lady, during his embassy there Poland) and to forbid him, at his peril, to assume, any longer, the titles or rank,

милордъ, что поступокъ, на который, какъ я упомивалъ, Великій Князь былъ склоненъ внушеніями г. Сальдерна и такъ сильно оскорбившій Императрицу, заключался въ согласіи его на со-регентство, для достиженія и утвержденія чего онъ выдалъ г. Сальдерну уполномочіє за его подписью и печатью; стыдъ и раскаяніе долгое время препятствовали ему сознаться въ томъ Императрицъ и онъ въроятно и въ настоящую минуту не сдълаль бы этого, если бы его къ тому не побудило опасеніе возвращенія г. Сальдерна. Г. Сальдернъ, убъдясь въ томъ, что его глубоко задуманный планъ, забрать въ свои руки власть, не такъ легко исполнить, какъ казалось ему съ перваго взгляда, отказался отъ служенія интересамъ Великаго Князя и, за нъсколько мъсяцевъ до своего отъъзда, перешель на сторону Императрицы и теперь оказывается, что онъ употреблялъ различныя средства разстроить бракъ Великаго Князя съ Великой Княгиней уже по прітздъ ея сюда, что всего болъе возбудило противъ него гнъвъ Его Императорскаго Высочества. Кромъ этихъ предосудительныхъ способовъ удовлетворить свое честолюбіе, онъ, побуждаемый скупостью, приобъгалъ къ такимъ обманамъ, которымъ трудно новърить.

Онъ (г. Панинъ) недавно получилъ отъ Императрицы приказаніе потребовать отъ него (г. Сальдерна) табакерку (которую Императрица повельла ему вручить одной польской дамъ во время его пребыванія тамъ въ Польшъ) и при этомъ запретить ему, въ виду собственной его безопасности, продолжать пользоваться титуломъ и чиномъ,

he had obtained in the Russian or Holstein services. This will probably drive him, if he has any secrets of consequence, to betray them. The Empress either is or affects to be extremely satisfied with the Great Duke's conduct in disclosing this affair.

(Russia, Sir Robert Gunning, 1774, & 111.)

#### **Nº** 206.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffoik.

St. Petersburg, February 18 (March 1), 1774.

(Nº 18. Extract.) The convenience which the subjects of Russia find in the paper currency is so great and their general ignorance of the consequence of its being extended too far such, as to remove any apprehensions of diminishing its credit, this is sufficient for all the expence incurred in the Empire. With some very trifling loans, they have hitherto had specie enough to answer all foreign demands, which were those of their fleet in the Mediterranean, and of their friends in Poland: for the army on the Danube, however burthensome it might be to the subject, was very little expence to government, the magazines were supplied from Poland. The very low state of the exchequer at present, and the different negotiations for the loan of money which have been entered into and proved unsuccess-

пріобрътенными имъ на службъ Россін и Голштиніи. Въ случать, если во власти его находятся какіе либо важные секреты, это въроятно побудить его ихъ выдать. Императрица весьма довольна или притворяется весьма довольной образонъ дъйствій Великаго Князя по поводу этого дъла.

### Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 18-го февраля (1-го марта) 1774 г.

№ 206. (№ 218. Извлеченіе.) Русскіе подданные находять столь удобнымъ обращеніе бумажныхъ денегь и имъ до такой степени неизвістны послідствія, могущія возникнуть при доведеніи этой системы до крайности, что нечего опасаться уменьшенія кредита, достаточнаго для покрытія всіхъ расходовъ въ имперіи. При весьма незначительныхъ займахъ они до сихъ поръ иміли достаточно монеты для удовлетворенія всіхъ иностранныхъ требованій, вызываемыхъ нуждами ихъ флота на Средиземномъ морі и друзей ихъ въ Польші; ибо дунайская армія, какимъ бы тяжелымъ бременемъ не являлась она для подданныхъ, причиняла правительству лишь незначительный расходъ, такъ какъ магазины были снабжаемы изъ Польши. Настоящее пониженіе курса и различные переговоры, неудачно предпринимаемые по вопросу о денежномъ займѣ, ясно доказывають истощеніе казны; если прибавить къ

ful. plainly manifest an exhausted treasury: if we add to this the difficulty of recruiting the army, the general dissatisfaction which prevails, and the necessity of employing so large a corps, as that under Bibikoff to suppress the present rebellion, the natural conclusion is, that Russia has no longer any resources for carrying on the war; but if acting in the manner they have done for these last two years may be called so, and that no greater opposition is to be expected from the Turks than what they have already met with, they may in that desultory manner continue it a year, or two, more: supposing however that the progress of their insurrection is speedily stopped, and the mines secured in Orenburg, I am inclined to believe that a resolution is taken to abandon the Crimea, even though a pacification should not take place. They have the Galga-Sultan with a considerable number of persons of rank still in their custody at Pultawa, whom they mean to retain: hoping by that mean to prevent the Tartars from joining the Turks, against them in the course of his war. The possession of Oczakoff, should they succeed in taking it, would give them that so much desired point, a port in the Black Sea. As the besieging of this place has neither the approbation of Mr. Roumanzoff, nor Mr. Bauer, I imagine it has been advised by the King of Prussia.

Mr. Panin acquainted me confidentially, that instructions had been sent to Mr. Roumanzoff, that if the vizir should propose any negociation, he

этому затруднительность рекрутскаго набора, повсюду преобладающее недовольство и необходиность употреблять на усмирение мятежа столь многочисленный отрядъ, какъ корпусъ Бибикова, изъ всего этого естественно следуеть заключить, что Россія не имъеть болье средствъ продолжать войну; но если образъ дъйствій, которому они следовали въ течение последнихъ двухъ летъ, можетъ быть названъ этимъ именемъ и если турки съ своей стороны не окажутъ больше сопротивления, чъмъ то, какое ими заявлено, то они будуть въ состояніи продолжать войну такимъ же порывистымъ образомъ еще годъ или два; предположивъ, однако, что успъхъ возстанія будеть въ непродолжительномъ времени остановленъ и что Оренбургские рудники будуть удержаны, я думаю, что имъется намъреніе отказаться отъ Крыма, хотя бы и быль заключенъ миръ. Галга султанъ и значительное число знатныхъ лицъ все еще въ нявну у нихъ въ Полтавъ и они намъреваются удержать ихъ, надъясь такимъ образомъ отнять у татаръ возможность соединиться противъ нихъ съ турками въ продолженіе настоящей войны. Пріобрътеніе Очакова, въ случав если бы удалось овладъть имъ, доставило бы имъ столь желанный пунктъ, гавань на Черномъ моръ. Такъ какъ осада этого города не была одобрена ни г. Румянцовымъ, ни г. Бауеромъ, я полагаю, что она была присовътована королемъ прусскимъ.

Г. Панинъ сообщиль мив конфиденціальнымъ образомъ, что г. Румянцову высланы инструкціи въ томъ смыслѣ, чтобы въ случаѣ, если визирь предложить какіе

should give all possible encouragement to it, and endeavour to take it up where it was broken off, but if he cannot, as every preparation was made for another campaign, they must run the risk of it. I could not lead him to say, whether the Empress would make any farther concessions; but not-withstanding his silence, I have no doubt but that every thing the Russians possess in the Crimea would be given up.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. X 111.)

#### № 207.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, February 21 (March 4), 1774.

(Nº 19. Extracts.) The proprietors of lands in many parts of the Empire offer two hundred roubles for recruits, which either proves the scarcity of inhabitants, or their great repugnance to enter into the service. We are still without decisive intelligence from general Bibikoff. Whatever may be his success, a considerable diminution of the exports of next year will be amongst the bad consequences of this insurrection.

Whenever any of the parties detached by general Bibikoff have been able to come up with the rebels, they have hitherto constantly defeated them, and the general himself is by this time marched against them.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

либо переговоры, онь, по возможности, старался ихъ поощрить и переначать ихъ съ того, на чемъ они были прерваны, если же это не удастся, то такъ какъ уже сдъланы всё приготовленія для втораго похода, слёдуеть его предпринять. Я не могъ узнать отъ него, согласится ли Императрица на дальнёйшія уступки; но, несмотря на его молчаніе по этому предмету, я не сомнёваюсь въ томъ, что были бы уступлены всё русскія владёнія въ Крыму.

# Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 21-го февраля (4-го марта) 1774 г.

№ 207. (№ 19. Извлеченія.) Во многих частях имперін землевладільцы предлагають двісти рублей за рекрута, что доказываеть или малочисленность населенія или отвращеніе ихъ оть службы. Оть генерала Бибикова все еще не получено никакихъ рішительныхъ извістій. Хотя бы онъ иміль полный успіхъ; во всякомъ случай въчислі дурныхъ послідствій этого мятежа будеть значительное уменьшеніе вывоза товаровъ въ теченіе будущаго года.

Каждый разъ, какъ отрядъ, высланный генераловъ Бибиковынъ, встръчался съ изтежниками, до сяхъ поръ они постоянно были побъждаемы и въ настоящую имиуту противъ нихъ направился самъ генералъ.

#### **Nº 208.**

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, February 25 (March 8), 1774.

№ 21. Extract). Prince Orloff's power and influence being now perfectly reestablished, it is whispered that he has had an inclination to command the army. If there be any foundation for this report, it is probably general Bauer, who eggs him on to desire it.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

#### № 209.

#### Sir Robert Gunning to the Karl of Suffolk.

St. Petersburg, March 4 (15), 1774.

(Nº 23.) A new scene has just opened here, which, in my opinion, is likely to merit more attention than any that has presented itself since the beginning of this reign.

Mr. Wasiltchikoff the favorite whose understanding was too limited to admit of his having any influence in affairs, or sharing his mistress's confidence, is now succeeded by a man who bids fair for possessing them both, in the most supreme degree. When I acquaint your Lordship that the Empress's choice is equally disapproved of by the Great Duke's party and

#### Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 25-го февраля (8-го марта) 1774 г.

№ 208. (№ 21. Извлеченіе.) Такъ какъ сила и вліяніе князя Орлова въ настоящую минуту вполит возстановлены, поговаривають о томъ, что онъ намтревается взять на себя начальство надъ арміей. Если слухъ этотъ основателенъ, то по всей втроятности генералъ Бауеръ внушаетъ ему это желаніе.

#### Оть сэра Роберта Гуниняга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 4-го (15-го) марта 1774 г.

№ 209. (№ 23.) Здёсь открывается совершенно новое эрелище, по мненію моему, заслуживающее болёе вимманія, чемъ всё событія, происходившія здёсь съ самаго начала этого царствованія.

Г. Васильчиковъ, любимецъ, способности котораго были слишкомъ ограничены для пріобрѣтенія вліянія въ дѣлахъ и довѣрія своей Государыни, теперь замѣненъ человѣкомъ, обладающимъ всѣми задатками, для того чтобы овладѣть и тѣмъ и другимъ въ высочайшей степени. Когла я сообщу вамъ, милордъ, что выборъ Императрицы равно не одобряется какъ партіей Великаго Князя, такъ и Орловыми, повиди-

the Orloffs, who both appeared satisfied with the state in which things had for some time been, you will not wonder, that it should occasion, as it has done, a very general surprise, and even consternation, and if I did not myself know this country, by reasoning from causes to their effects, I should apprehend the most fatal consequences from it, but as any conclusion drawn from so recent an event may be fallacious, and perhaps appear presumptuous I shall confine myself, for the present, to the acquainting your Lordship with the name and character of the person who has been thus precipitately drawn forth and placed in the conspicuous light he now appears in this is general Potemkin who arrived here about a month ago from the army where he has been during the whole course of the war, and where I am told he was universally detested. At the time of the revolution he was a sergeant in the guards, and being then a creature of the Orloffs, and taking an active part in that affair, he was, in consequence of it, promoted to the rank of gentilhomme de la chambre. This situation threw him frequently in the Empress's way when his conduct was such as to excite some degree of jealousy in his patron count Orloff, in consequence of which a pretext was found for sending him to Sweden, and, on his return from thence, he lived in retirement until a short time before the commencement of the war; soon after which he obtained the rank of major general, and has been absent from hence ever since. His figure is gigantic and disproportioned, and his

мому, бывшими довольными положеніемъ, въ которомъ въ посліднее время находились двля, то вы легко поймете, что обстоятельство это всвук не только удивило, но даже поразило н, если бы и самъ не зналъ такъ близко этой страны и выводилъ -датьоснія лишь на основаніи сопоставленія причинь съ ихь возмежными посл'ьдствіями, я бы опасался самыхъ гибельныхъ результатовъ, но такъ какъ всякое предположеніе, основанное на столь недавнемъ событів, можеть быть омибочно и показаться слишкомъ смелымъ, я на этоть разъ ограничусь сообщениемъ вамъ, милордъ, имени и характера лица, столь внезапно выдвинутаго впередъ и поставленнаго въ такое высокое положение. Это генераль Потемкинь, прибывшій сюда съ місяць тому назадъ изъ армін, гдв онъ находился во все время продолженія войны, и гдв, какъ я слышалъ, его терпъть не могли. Во время революціи онъ быль сержантомъ гвардін, но, будучи креатурой Орловыхъ, и принимая дъятельное участіе въ этомъ дълъ, онъ, всявдствие сего, былъ повышенъ въ звание камеръ-юнкера. Это назначеніе доставило ему случай часто встръчаться съ Императрицей, причемь поведеніе его возбудило ревность его покровителя, графа Орлова; всятдствіе сего быль отысканъ предлогъ для отправленія его въ Швецію, а по возвращенія оттуда онъ жилъ уединенно до начала войны; скоро послъ открытія войны онъ получиль чинъ генераль-маіора и съ техъ поръ находился въ отсутствін изъ столицы. Онъ гремаднаге роста, непропорціональнаго сложенія в въ наружности его нъть ничего привлекаcountenance very far from engaging. From the character I have had of him he appears to have a great knowledge of mankind, and more of the discriminating faculty than his countrymen in general possess, and as much address for intrigue and suppleness in his station as any of them; and though the profligacy of his manner is notorious, he is the only one who has formed connections with the clergy. With these qualifications, and from the known inactivity of those with whom he may have to contend he may naturally flatter himself with the hopes of rising to that height which his boundless ambition aspires to.

General Potemkin, who arrived here from the army about a month ago, was on Saturday last raised to the rank of adjutant general to her Imperial Majesty, and officiated as such the next day.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 111.)

#### **№** 210.

#### Sir Robert Guuning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 7 (18), 1774.

(Nº 24. Extract.) There is no forming any judgement with respect to what effects the late change may be attended with, or what influence it may

Генералъ Потемкинъ, прітхавшій сюда съмтсяцъ тому назадъ, въпрошлую субботу былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ Ея Императорскаго Величества и на слітаующій день уже исполнялъ сопряженныя съ этимъ званіемъ обязанности.

#### Отъ сэра Роберта Гунника графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 7-го (18-го) марта 1774 г.

№ 210. (№ 24. Извлеченіе.) Нельзя еще судить о томъ, какія последствія. повлечеть за собой последняя перемена или какое вліяніе окажеть она на дела.

тельнаго. Судя по тому, что я объ немъ слышалъ, онъ, кажется, знатокъ человъческой природы и обладаеть большей проницательностью, чёмъ вообще выпадаеть на
долю его соотечественниковъ при такой же, какъ у нихъ, ловкости для веденія интригъ и гибкости, необходимой въ его положенія; и хотя распущенность его вравовъ
извъстна, тёмъ не менёе онъ единственное лице, имъющее сношенія съ духовенствомъ. Съ этими качествами, и примимая въ соображеніе извъстное нерадёніе къ
дѣламъ тѣхъ лицъ, съ которыми ему придется встрѣчаться, онъ естественно можеть
льстить себя надеждой подняться до той высоты, къ какой стремится его безграничное честолюбіе.

have upon affairs. The new favorite conscious I suppose that the situation he is in cannot be agreeable to the Orloffs, seems to pay his court most assiduously to Mr. Panin, hoping, by that means, to render the Great Duke less averse to his advancement, since which period the Empress, it is said, has doubled her attention to his Imperial Highness, and shows unusual marks of distinction to Mr. Panin, who seems perfectly well pleased with the whole of this transaction, as it is natural for him to be with everything that contributes to diminish the power of the Orloffs. I question whether Count Zachary Czernicheff will be equally satisfied at seeing a person so much his superior in art and address placed in such a station.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. № 111.)

#### № 211.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, March 25 (April 5), 1774.

(Nº 29. Extract.) Yesterday this court received the agreeable news of the troops under general Bibikoff having attacked the principal corps of the rebels commanded by Pugatcheff in person, at Soroczinska about 150 wersts from Orenburg, which they entirely routed; and amongst the prisoners taken was the person in whom Pugatcheff places his chief confidence.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. N. 112.)

Новый любимецъ, въроятно сознавая, что положение имъ занимаемое не можеть быть пріятно Орловымъ, кажется, усердно ухаживаеть за г. Панинымъ, надъясь этимъ путемъ побъдить нерасположение Ведикаго Князя къ его повышенію, со времени котораго Императрица, какъ говорять, удвоила винманіе къ Его Императорскому Высочеству и особенно отличаеть г. Панина, повидимому, весьма довольнаго встив этимъ дъломъ, — естественный взглядъ его на все способствующее уменьшенію власти Орловыхъ. Не думаю, чтобы графъ Захаръ Чернышевъ испыталъ подобное же удовольствіе, увидя въ такомъ положеніи человъка настолько превосходящаго его въ хитрости и ловкости.

### Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 25-го марта (5-го апръля) 1774 г.

№ 211. (№ 29. Извлеченіе.) Вчера дворъ этотъ получиль пріятное извъстіе о томъ, что войско подъ начальствомъ генерала Бибикова напало въ 150 верстахъ отъ Оренбурга въ Сорочинскъ на главный корпусъ мятежниковъ подъ начальствомъ самого Пугачева и совершенно разбило ихъ; между плънниками находится самое доверенное лице Пугачева.

#### **№** 212.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk

St. Petersburg, April 8 (19), 1774.

(M: 33. Extract.) A messenger arrived yesterday evening from general Bibikoff with the very agreeable tidings of the rebellion being entirely extinguished by the total defeat and dispersion of the rebel army, in an action which happened on the 25th March O. S. at Tatisczewa 36 wersts from Orenburg, in which 2000 of the rebels were killed, and 3000 taken prisoners. Their chief Pugatcheff found means to escape. The detachment of troops that performed this service was commanded by major general Galitzin, brother to the vice chancellor. There were 4 russian officers and 200 men killed, 12 and 5 or 600, wounded.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

### **№** 213.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 18 (29), 1774.

(M. 36. Confidential.) Whatever uneasiness the Empress may have of late, it is certain that no part of it proceeds from the conduct of the Great Duke, with whom she has at present every reason to be satisfied. She declared some time ago that it was the Great Duchess she was indebted

#### Отъ сара Роберта Гуппинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) апръля 1774 г.

№ 212. (№ 33. Извлеченіе.) Вчера отъ генерала Бибикова прітхалъ курьеръ и привезъ весьма пріятное извъстіе объ окончательномъ подавленіи мятежа, вслъдствіе совершенной побъды разсъявшей все мятежное войско и происшедшей 25-го марта с. с. въ селъ Татищевъ въ 36-ти верстахъ отъ Оренбурга, причемъ было убито 2,000 мятежниковъ, а 3,000 взято въ плънъ. Начальникъ ихъ, Пугачевъ, нашелъ средство бъжать. Отрядъ, одержавшій эту побъду, находился подъ начальствомъ генераль-маіора Голицыпа, брата вице-канцлера. Русскіе потеряли убитыми 4-хъ офицеровъ и 200 солдатъ и рапеными 12 офицеровъ и пять или шесть сотъ солдатъ.

### Отъ сэра Роберта Гупинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 18-го (29-го) апръля 1774 г.

№ 213. (№ 36. Конфиденціально.) Каковы бы ни были заботы тревожащія Императрицу въ послѣднее время несомивню, что въ числѣ причинъ ихъ нимало не участвуетъ поведеніе Великаго Князя, которымъ она имъетъ полное основаніе быть довольной. Недавно она высказала, что обязана Великой Княгинъ за то, что ей возfor having restored her son to her, and that it should be the study of her life to repay this obligation; indeed she omits no opportunity of caressing that Princess who with an understanding even inferior to the Great Duke's has certainly obtained a very great ascendancy over him and seems hitherto to have practiced the lessons the landgravine her mother undoubtedly gave her with considerable success. Her society is the only one the Great Duke seems to have any relish for at present, nor does he partake of any other whatever except young Count Rasoumowskys. That desire of becoming popular which appeared for some time in his Imperial highness seems to have entirely subsided, and to be succeeded by the other extreme of a want of common attention to those who approach him. This change in his conduct which cannot but be agreeable to the Empress may possibly be affected, but I own from what I have lately seen and heard of his Imperial Highness I am not inclined to attribute it to so political a motive. Circumstanced as he is, it is indeed difficult to determine his character from any of his actions, but, at present, he may rather be said to be without any, easily receiving impressions, and allowing them to be as easily effaced. The Empress may therefore by the choice of the people she admits to him in a great measure inspire him with whatever sentiments she thinks proper.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

вращенъ ея сынъ и что она поставить задачей своей жизни доказать свою призна-ТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТАКУЮ УСЛУГУ; ДЪЙСТВИТЕЛЬНО, ОНА НИКОГДА НЕ ПРОМУСКАЕТЬ СЛУЧАЯ ПРИласкать эту принцессу, которая, обладая даже меньшимъ умомъ чъмъ Великій Киязь, не смотря на то пріобръда надъ нимъ сильное вліяніе и кажется до сихъ поръ весьма успъшно приводить въ исполнение наставления несомитенно данныя ей ея матерыю, ландграфиней. Общество ея, повидимому, составляеть единственное отдохновение Великаго Князя; онъ не видить никого кромъ молодаго графа Разумовскаго. Желаніе пріобрести попудярность замечаємое вр Великомр Князр вр прододженіе некотораго времени теперь, какъ кажется, совершенно исчезло, уступивъ мъсто противоположной крайности т. е. полвому отсутствію самаго простаго винманія къ ляцамъ его окружающихъ. Перемъна эта конечно прідтная для Императрицы, быть можеть притворна; но признаюсь, что, судя по тому что я въ последнее время видель я слышаль объ Его Императорскомъ Высочествъ, я не могу приписывать этой перемъны столь политическому побуждению. Принимая въ соображение обстоятельства его окружающія, довольно трудно опред'ёлить его характеръ и на основаніи его постушковъ, но въ настоящую минуту всего вѣрнѣе можно сказать, что онъ не имѣеть никакого характера, легко првнимая впечататнія и также легко предоставляя виз изглаживаться изъ его памяти. Поэтому Императрица посредствомъ выбора лиць его екружающихъ можетъ въ значительной степени внушить ему тъ именно чувства, какія признаеть за лучшее дать ему.

#### **Nº** 214.

### Sir Robert Guuning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 26 (May 6), 1774.

(N. 38. Extract.) On Wednesday last this court received the very disagreeable intelligence of the death of general Bibikoff. This sovereign and the Empire could not at any time, but particularly at this period, have sustained a more irreparable loss. His known probity, his unaffected patriotism and his great military knowledge gave him the justest title to the favour and confidence of his mistress. To his judicious and proper arrangements it was owing that a check was so early given to the progress of the present rebellion.

It is not at all impossible but that his death may give new courage to the insurgents; and, what would be much worse occasion a defection amongst the Russian troops, which, notwithstanding all the government has declared to the contrary, there certainly was a great appearance of. It is positively said, that the regiment commanded by young prince Dolgoroocky was prevented from desertion, merely, by his liberality; and a strong report prevails to day, which I cannot altogether discredit, that Pugatcheff is still at the head of eight thousand men, and actually marching to Orenburg.

### Оть сэра Роберта Гуннияга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го апръля (6-го мая) 1774 г.

№ 214. (№ 38. Извлеченіе.) Въ прошлую среду дворъ этотъ получилъ весьма непріятное извъстіе о смерти генерала Бибикова. Монархиня и имперія не могли никогда, особенно же въ настоящую минуту потерпъть болье тяжелой утраты. Его извъстная честность, его искренній патріотизмъ и его обширныя военныя свъдънія подавали ему заслуженное право на довъріе его Государыни; лишь благодаря его благоразумнымъ и свеевременнымъ распораженіямъ усивхамъ настоящаго мятежа была столь быстро воздвигнута преграда.

Весьма легко можеть случиться, что смерть его снова возбудить духъ инсургентовь, и, что было бы еще хуже, повлечеть за собой изивну въ рядахъ русскихъ войскъ, ибо, хотя правительство и утверждало противное, не подлежить сомивню, что подобный обороть дела быль весьма возможенъ. Положительно навъстно, что полкъ состоящій подъ начальствомъ молодаго князя Долгорукаго, быль удержанъ оть девертирства единственно съ помощью его щедрости; и въ настоящую минуту сильно распространяется слухъ, которому я не могу не върить, о томъ, будто бы Пугачевъ до сихъ поръ имъетъ подъ начальствомъ до восьми тысячъ человъкъ и направляется къ Оренбургу.

of the liveliness of his parts and the quickness of his apprehensions; but denotes no great degree of judgement and wisdom. The degree of favour he is in, is excessive; his advancement must therefore be rapid in proportion to it. (Russia. Sir Robert Gunning. 1774. At 112.)

Nº 215.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 29 (May 10), 1774.

(Nº 39. Private. Extract.) The whole of the favorite's conduct during that day (Saturday last) manifested his most perfect assurance of his standing upon good ground. He has indeed acquired a much greater degree of power in proportion to the time of his being in favour than any of his predecessors, and omits no opportunity of displaying it. He has lately, from his sole authority, and in opposition to the senate, let the brandy farms (the most important object of the revenue) in a manner that is not likely to prove advantageous to the crown.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. X 112.)

#### **Nº** 216.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, April 29 (May 10), 1774.

(Nº 40. Extract.) Since writing the above, I have had an opportunity

Поведеніе новаго любимца, повидимому, подтверждаеть все, что я слышаль относительно живости его ума и быстроты его соображеній, но не доказываеть въ немъ особой разсудительности и благоразумія. Милость, которой онъ пользуется, чрезмѣрна, сообразно съ этимъ и повышеніе его должно быть равно быстро.

### Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го апръля (10-го мая) 1774 г.

№ 245. (№ 39. Частное. Извлеченіе.) Весь образь дійствій любинца въ этотъ день (прошедшую субботу) доказываль совершенную увітренность въ прочности его положенія. Дійствительно, принимая въ соображеніе время продолженія его инлости, онъ пріобріль сравнительно со всіми своими предшественниками гораздо большую степень власти и не пропускаетъ никакого случая заявить это. Недавно онъ собственной властью и вопреки сенату предоставиль винные откупа (главнійшій источникъ доходовь) невыгоднымъ для казны образомъ.

# Оть сэра Роборта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го-апръля (10-го) мая 1774 г.

№ 216. (Извлеченіе.) Съ тъхъ поръ какъ я написалъ вышензложенное, я

of seeing Mr. Panin, who tells me in the utmost confidence that the Grand Vizir has written lately to Mr. Romanzoff, acquainting him with his having received full powers to renew and conclude the negociation for peace. The latter, considering this an overture has, in answer, informed him, that he is likewise invested with equal authority to treat on that important business, and was ready to enter upon it, whenever the Vizir thought proper. Mr. Panin did not say what cessions his court would make, but seemed to me to have hopes of peace taking place, persuaded of the Grand Vizir's pacific disposition, and of the great degree of credit he enjoys.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. M 112.)

#### **№** 217.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffoik.

St. Petersburg, May 6 (17), 1774.

(Nº 41. Extract.) Though favourites have rose no where so quick as in this country, yet there has been no instance, even here, of so rapid a progress, as the present one makes. It was to the surprise, of most of the members, that general Potemkin was yesterday admitted to a seat in the privy council.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. & 112.)

имълъ случай видъться съ графомъ Панинымъ, который сообщилъ мит подъ величайшимъ секретомъ, что недавно великій визирь написалъ къ г. Румянцову, увъдомляя его о томъ, что получилъ уполномочіе для веденія и заключенія мирныхъ переговоровъ. Послъдній, сочтя это объясненіе достаточнымъ, въ свою очередь отвъчаль ему, что облеченъ подобнымъ же правомъ вести переговоры по поводу этого важнаго дъла и готовъ приступить къ нему, лишь только визирь найдетъ то своевременнымъ. Г. Панинъ не сказалъ мит на какія уступки согласится его дворъ, но, повидимому, надъется, что заключеніе мира состоится, будучи увъренъ въ миролюбивомъ расположеніи великаго визиря и въ сильной степени вліянія, которымъ онъ пользуется.

### Отъ сэра Роберта Гулинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 6-го (17-го) мая 1774 г.

№ 217. (№ 41. Извлеченіе.) Хотя нигдъ любимцы не возвышаются такъ внезапно, какъ въ этомъ государствъ, однако, даже здѣсь еще не было примъра столь быстраго усиленія власти, какого достигаетъ настоящій любимецъ. Вчера, къ удивленію большей части членовъ, генералу Потемкину повелѣно засѣдать въ тайномъ совътъ.

#### **Nº** 218.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, May 16 (27), 1774.

(N. 43. Extract.) Though it is impossible to obtain any exact information of what has passed in the province of Orenburg and the adjacent parts, yet from what has reached, me, I am persuaded, that the state of things there is far from being so favourable, as the Russian ministers represent and publish. Pugatcheff is still in arms, and may, I fear, continue so for a long time. The loss of general Bibikoff indeed cannot be repaired.

The present expences of the state so far exceed the revenue appropriated to them, that (what is very uncommon if not quite new here) there is now an arrear of eight months due to all the servants of the crown. The embarrassment under which the government finds itself, has very probably given rise to an examination which has been lately made into the application of the cash of the several departments, where great deficiencies and abuses have been discovered; and if the enquiry is carried into the higher officies, a proportional degree of both will, I dare say, appear.

Mr. Potemkin still continues to live in the greatest intimacy with Mr. Panin, and affects to be governed by his opinion in council, and the day

## Оть сэра Роборта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 16-го (27-го) мая 1774 г.

№ 218. (№ 43. Извлеченіе.) Хотя нѣтъ возможности подучить точныхъ свѣдѣній о ходѣ событій въ Оренбургской губерніи и въ окружающей мѣстности, однако, судя по дошедшимъ до меня слухамъ, я убѣжденъ, что положеніе этого дѣла далеко не такъ благопріятно, какъ доказывають и распространяють русскіе министры. Пугачевъ еще не сложиль оружія и я опасаюсь, что это можеть продлиться долго. Потеря генерала Бибикова положительно незамѣнима.

Настоящіе государственные расходы до такой степени превосходять доходы опредъленные для ихъ удовлетворенія, что (обстоятельство весьма необычное, если не совершенно новое здёсь) казенные чиновники не получали жалованья въ теченіе восьми мѣсяцевъ. Затруднительное положеніе, въ которомъ находится правительство, по всей въроятности послужило поводомъ ревизіи, произведенной въ недавнее время надъ суммами различныхъ вѣдомствъ, причемъ открыто много недочетовъ и злоупотребленій; въ случаѣ если ревизію эту перенесутъ и въ высшія инстанціи, ручаюсь, что окажется соотвѣтствующая степень вышеупомянутыхъ безпорядковъ.

Г. Потемкинъ продолжаетъ поддерживать величайшую дружбу съ г. Панинымъ и дълаетъ видъ руководиться въ совътъ исключительно его мизніями; въ тъ дии,

on which that is held in town he separates himself from the rest of the members to form Mr. Panin's party.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

#### Nº 219.

### Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, June 3 (14), 1774.

(Extract.) Approaching changes are talked of in several of the departments here: one promotion of great consequence has just taken place; and which must prove a great blow to the power of the Count Zachary Czernicheff, which is that general Potemkin was on Saturday last appointed the office of vice president of the college of war, with the rank of general in chief.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

#### **№** 220.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 13 (24), 1774.

(Nº 47. Secret and confidential. Extract.) Your Lordship has been informed, during my absence, that general Potemkin has been associated to Count Zachary Czernicheff in the war department; this is so great a

когда происходять засъданія, онъ отдъляется отъ прочихъ членовъ и держить сторону г. Панина.

#### Оть Ричарда Окса Уильяму Эдену. Эскв.

С.-Петербургъ, 3-го (14-го) іюня 1774 г.

№ 219. (Извлеченіе.) Ходять слухи о перемѣнахъ, долженствующихъ произойти въ различныхъ вѣдомствахъ. Одно чрезвычайно важное назначеніе состоялось в должно нанести большой ударъ власти графа Захара Чернышева, а именно: въ прошлую субботу генералъ Потемкинъ былъ назначенъ на должность вице-президента военной коллегіи въ званіи генералъ-аншефа.

### Отъ сэра Роберта Гунинита графу Суффолькъ.

С-Петербургъ, 13-го (24-го) іюня 1774 г.

№ 220. (№ 47. Секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Во время мосго отсутствія вамъ, милордъ, было сообщено, что генералъ Потемкинъ назначенъ товарищемъ графа Захара Чернышева по военной коллегіи. Это было такимъ ударомъ

with which he submits to what he is not able to oppose, he cannot much longer, upon any terms, hold the post he now enjoys. In whatever manner his successor may fill it, the Empire is not likely to lose much by the change; but considering the character of the man whom the Empress is thus advancing, and in whose hand alone she seems to be committing the reins of government, it is to be feared she is forging fetters for herself which she will not find it easy to shake off, this last step has given more umbrage to the Orloffs than any one she had yet taken. Something more than an explanation, a very warm altercation passed between her and the prince, on this subject, which is said to have moved her more than she was ever known to have been; and to have determined him to travel, which he means to do, as soon as he returns from Moscow, where he is now gone. All this is not likely to have any immediate influence on foreign affairs, for though his Prussian Majesty may not be displeased at the removal of the Orloffs, they opposed (as I already had the honour of mentioning to your Lordship), so feebly his interests, and in general interferred so little in political concerns, that their weight, in that respect, was scarcely felt. The bourbon ministers indeed will not look upon the retreat of Count Czernicheff (should it take place), with indifference.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. X 112.)

для последняго, что несмотря на все его непостоянство и на легкость, съ которой онъ подчиняется всему, съ чъмъ не въ силахъ бороться, для него невозможно ни на какихъ условіяхъ сохранить за собой должность нынъ ему принадлежащую. Какъ бы не выполниль ее его преемникъ, имперія по всей въроятности не много потеряеть отъ этой перемъны; но, принямая въ соображение характеръ человъка, котораго Императрица такъ возвышаеть и въ чьи руки она, какъ кажется, наизревается передать бразды правленія, можно опасаться, что она сама для себя изготовить цепи, отъ которыхъ ей впоследствів не легко будеть освободиться. Последнее ея распоряженіе озаботило Орловыхъ больше чтиъ все предыдущее. По этому новоду между ней и Княземъ произошло нъчто болье простаго объяснения, а скоръе горячее столкновеніе, что, какъ говорять, разстроило ее до такой степени, какъ еще никогда не видали, а его рышило предпринять путешествие тотчась по возвращении изъ Москвы, гат онъ теперь находится. Все это по всей втроятности не будеть имъть непосредственнаго вліянія на иностранныя дъла, ибо, хотя его прусское величество будеть доволенъ удаленіемъ Орловыхъ они (какъ я уже имъль честь сообщить вамъ, милордъ) такъ слабо противодъйствовали его интересамъ, и вообще такъ мало вмъшивались въ политическіе вопросы, что вліяніе ихъ въ этомъ отношеніи было едва чувствительно. Правда, что бурбонскіе министры не отнесутся равнодушно къ отставкъ графа Чернышева (въ случат если таковая произойдеть).

#### № 221.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 13 (24), 1774.

(Nº 48. Extract.) Count d'Osterman, whom I have seen but once since I have been here, and with whom I have had but little conversation is certainly to take off the drudgery of business from Mr. Panin, with a view, as I believe and hope, to succeed the vice chancellor; should peace take place, he will have an early opportunity of displaying his political abilities, and of manifesting that favourable disposition which he has always, professed, towards a connection with Great Britain, if he really possesses it.

I am well assured that the Empress has written three letters, with her own hand, to the Empress Queen, the Emperor, and the King of Prussia, on the subject of the limits, and that the terms she made use of to the latter were stronger and more decisive, than she ever yet employed.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

#### № 222.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, June 17 (28), 1774.

(№ 49. Extract.) In consequence of the arrival of a courier on Sunday

### Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 13-го (24-го) іюня 1774 г.

№ 221. (№ 48. Извлеченіе.) Графу Остерману, съ которымъ я со времени своего пребыванія здёсь видёлся только разъ и мало разговариваль, несомийнно предстоить освободить отъ дёлъ г. Панина въ тёхъ видахъ, чтобы, какъ я полагаю и надёюсь, занять мёсто вице-канцлера; въ случай если состоится заключеніе мира, ему скоро представится возможность заявить свои политическія способности и доказать на дёлё то благорасположеніе къ союзу съ Великобританіей, въ которомь онъ постоянно увёряль, если только расположеніе это дёйствительно существуеть.

Мить положительно извъстно, что Императрица собственноручно написала по поводу границъ три письма, къ императрицъ-королевъ, къ императору и къ королю прусскому, причемъ въ послъднемъ изъ нихъ она прибъгнула къ выраженіямъ болъе сильнымъ и ръшительнымъ, чъмъ всъ когда либо ею употребленныя.

#### Оть сэра Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 17-го (28-го) іюня 1774 г.

№ 222. (№ 49. Извлеченіе.) На основанін изв'ястій, привезенных въ прош-

last from Orenburg, this court has declared that the rebels under Pugatcheff had been again defeated, and several pieces of cannon taken from them; but that he, as heretofore, had found means to escape with only a very few of his adherents. Your Lordship will naturally be surprised to hear that this rebel, who has so frequently escaped with so much difficulty, should be again so soon after able to bring a train of artillery into the field, for whenever he is defeated a considerable number of cannon are taken from him, in short no regard can any longer be paid to the accounts published on this subject. I am told that appears from general Bibikoff's papers, that it was his opinion, that they would not be able to suppress this rebellion by force alone; but that some means must be found to satisfy the people, who were not without just cause of complaint.

Mr. Potemkin, a relation of the favourite, has been lately dispatched to enquire into the grounds of it, which is supposed to have arisen, originally (as I have once had the honour of mentioning to Your Lordship) from Count Zachary Czernicheff's conduct; and from what the Empress said to me on Sunday last, in the course of conversation, on the subject of my late excursion, she seemed to be determined herself to visit those parts of her dominions, where the present disturbances prevail; if her Majesty really has such a design it cannot be put in execution while the war continues.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. & 112.)

дое воскресенье курьеромъ изъ Оренбурга, дворъ втотъ объявиль, что мятежники, состоящіе подъ начальствомъ Пугачева, снова были разбиты, причемъ у нихъ было отнято итсколько пушекъ; но что самъ онъ и на этотъ разъ съумълъ спастись бъгствомъ витетт съ небольшимъ числомъ своихъ приверженцевъ. Васъ, милордъ, конечно, удивитъ какимъ образомъ мятежникъ, столько разъ едва убъгающій съ поля битвы, въ скоромъ времени находитъ средства снова выставить отрядъ артиллеріи, ибо каждый разъ, какъ надъ нимъ одерживается побъда, у него отбираютъ значительное количество пушекъ, словомъ, невозможно долъе върить отчетамъ, обнародованнымъ по этому поводу. Мит передавали, что изъ бумагъ генерала Бибикова оказывается, что по его митнію невозможно подавить этотъ мятежъ одной только силой оружія, но что необходимо отыскать какое либо средство удовлетворить народъ, митющій справедливыя основанія къ жалобамъ.

Недавно г. Потемкинъ, родственникъ любимца, былъ отправленъ съ цълью изслъдовать причины этого неудовольствія, первоначально возникшаго, какъ полагаютъ (о чемъ я имълъ уже честь сообщать вамъ, милордъ), вслъдствіе образа дъйствій графа Захара Чернышева; и судя по тому, что Императрица высказала мит въ промлюе воскресенье, разговаривая о послъдней моей потздкъ, мит кажется, что она сама намъревается обътлать ту часть своихъ владъній, гдт въ настоящую минуту происходять безпорядки. Если дъйствительно таково намъреніе Ея Величества, оно не можеть быть приведено въ исполненіе до тъхъ поръ, пока продолжается война.

#### Nº 223.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 1. (12), 1774.

(Nº 53. Extract.) The last advices from Marshal Roumanzoff brought her Imperial Majesty an account of two different actions between her troops and the Turks, in both of which victory declared, as usual, in favour of her arms. Soon after the passage of the Danube, the corps under general Kamensky and Suworoff attacked that under the Reiss Effendi amouting to 40,000 men, which, having made no manner of resistance, was instantly routed: their whole camp together with 32 pieces of brass cannon, all founded under the inspection of Mr. Thott, were taken, but in this action very few men were killed on either side. The other happened between a separate party of the Turks and count Soltikoff who was attacked by them; this was a much warmer one, the Turks leaving 2,500 men dead upon the field. The Empress did me the honour to mention these particulars to me herself on Saturday last. Her Imperial Majesty has been pleased to make Marshal Roumanzoff a present of six pieces of Mr. Thott's cannon.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.)

#### **Nº** 224.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 11 (22) 1774.

(Nº 55. Extract.) By the last accounts from the Black Sea it appears

# . Отъ сера Роберта Гунинита графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) іюля 1774 г.

№ 223. (№ 53. Извлеченіе.) Посліднія извістія, полученныя отъ фельдиаршала Румянцова, заключались въ донесенія Ея Императорскому Величеству о двухъ сраженіяхъ, происходившихъ между ея войсками и турками, причемъ побіда по обыкновенію осталась на стороніт первыхъ. Скоро посліт перехода черезъ Дунай корпусъ генераловъ Каменскаго и Суворова напаль на войско рейсъ-эффенди, состоявшее изъ 40,000 человікъ, которые безъ всякаго сопротивленія были міновенно обращены въ бітство; весь ихъ лагерь, а также 32 мідныхъ пушки, отлитыя подъ наблюденіемъ г. Тотта, были захвачены, но въ сраженіи этомъ обіт стороны потеряли убитыми лишь нісколько человікъ. Второе діло происходило между отдільнымъ турецкимъ корпусомъ и графомъ Салтыковымъ, на котораго они напали; туть произошло боліте жаркое сраженіе и турки оставили на політ битвы до 2,500 человікъ. Императрица сділала честь сообщить мить всіт эти подробности въ прошлую субботу. Ея Императорскому Величеству угодно было пожаловать фельдмаршалу Румянцову шесть пушекъ г. Тотта.

# Отъ сэра Роберта Гуниннга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) іюля 1774 г.

№ 224. (№ 55. Извлеченіе.) Судя по послѣднимъ извѣстіямъ съ Чернаго 27\*

and Jenikale. The former have only 3 frigates, 4 sloops of war, 2 Bomb-ketches, and 1 fireship, and expected 1 more frigate in a few days from Taganrog. The latter have 6 two-decked ships, 7 about the size of 20 gun ships, besides 14 galleys and half galleys.

It is certain that the Russians are blocked up. The old Chan is on board the Turkish fleet; and, if they have spirit, it is evidently in their power both to destroy all the Russian ships, and to effect a descent in the Crimea.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Ne 112.)

### **Nº** 225.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 15 (26), 1774.

(Nº 56. Extract.) A messenger who has been expected for some time from the army arrived here on Saturday night last. Mr. Roumanzoff acquaints the Empress that the troops under Count Soltikoff having been attacked by a body of Turks commanded by a pasha of two tails, had repulsed them and taken the pasha; and that general Kamensky had been equally successful against another corps which was on its march with an intention to join the Grand Vizir, after which he (general Kamensky) had

моря оба флота какъ русскій, такъ и турецкій, находятся въ проливѣ между Керчью и Эникале. Первый состоить лишь изъ 3-хъ фрегатовъ, изъ 4-хъ военныхъ шлюнокъ, 2-хъ бомбардирныхъ судовъ и 1-го брандера и ожидаетъ черезъ иѣсколько дней изъ Таганрога еще одинъ фрегатъ. Послѣдній имѣетъ 6 двухъ-палубныхъ кораблей, 7 около 20-ти пушечнаго размѣра, кроиѣ 14 галеръ и полу-галеръ.

Несомитенно, что русскіе блокированы. Старый ханъ находится на одномъ изъ кораблей турецкаге флота, и, если только у нихъ хватить на то ума, очевидно, что они имъютъ возможность уничтожить вст русскіе керабли и сдълать вылазку на берегь Крыма.

Отъ сэра Роберта Гунинага графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 15-го (26-го) іюля 1774 г.

№ 225. (№ 56. Извлеченіе.) Въ субботу вечеромъ прівхаль изъ армів курьеръ, котораго ожидали въ продолженіе нѣкотораго времени. Г. Румянцовъ сообщаетъ Императрицѣ, что войско, состоящее подъ начальствомъ графа Салтыкова, подверглось нападенію турецкаго отряда подъ предводительствомъ паши двухбунчужнаго причемъ русскіе отбросили турокъ и взяли въ плѣнъ пашу и что генералъ Каменскій имѣлъ подобный же успѣхъ въ сраженіи съ другимъ корпусомъ, бывшимъ въ ходу съ намѣреніемъ присоединиться къ великому визирю; послѣ чего онъ (генералъ Каменскій) отдѣлилъ отрядъ въ 6,000 человѣкъ съ приказаніемъ достигнуть горъ,

detached a body of 6000 men with orders to gain the mountains behind Schumla; for which place he was in full march in order to attack the Grand Vizir, and to put him by this mean between two fires; which he was in hopes of effectuating in a few days. Marshal Roumanzoff remained near Silistria, blocking up that place as Count Soltikoff did Rusick, and thereby cutting off all communication between those garrisons and the Grand Vizir's army.

Notwithstanding the activity of the campaign, the Turks still affect to carry on the negociation. Marshal Roumanzoff received a letter from the Grand Vizir on the subject of it dated so lately as the 5<sup>th</sup> of this month.

It is certain that nothing can be more advantageous, than the position in which the Russian troops are in Bulgaria. We wait with impatience to learn how the Marshal, and those under his command, will avail themselves of it. That of the fleet in the Black Sea continues to be the very reverse of this, and nothing but the most capital blunders on the part of the Turks, can give the former any chance of escaping.

The reports which I mentioned in my last letter, concerning Pugatcheff, were then too vague to trouble your Lordship with, but are now so well confirmed as to leave no doubt that instead of being crushed, he is become

находящихся за Шумлой, куда онъ направлялся съ поспъшностью для нападенія на великаго визиря, который очутился бы такимъ образомъ между двумя огнями, что онъ и надъялся выполнить въ нъсколько дней. Фельдмаршалъ Румянцовъ остался близъ Силистрін, блокируя этотъ городъ также, какъ графъ Салтыковъ блокировалъ Рущукъ, черезъ что отръзано всякое сообщеніе между этими гарнизонами и арміей великаго визиря.

Не смотря на энергичность военных рабиствій, турки притворяются будто ведуть переговоры. Фельдмаршаль Румянцовъ получиль по этому поводу отъ великаго визиря письмо, написанное не раньше какъ 5-го числа настоящаго місяца.

Несомнінно, что ничего не можеть быть выгодите положенія, занимаемаго въ настоящую минуту русскими войсками въ Болгаріи. Мы съ нетерпівніемъ ожидаемъ навісстій о томъ, какъ воспользуются этимъ положеніемъ фельдиаршалъ и лица его окружающія. Что касается до флота на Черномъ моръ, то онъ по прежнему находится въ совершенно противоположныхъ тому обстоятельствахъ, и ничто, кромъ самыхъ крупныхъ ошибокъ со стороны турокъ, не въ состояніи доставить ему средства выйдти изъ этого положенія.

Слухи относительно Пугачева, упомянутые въ моемъ последнемъ письме, были въ то время слишкомъ неопределенны для того чтобы безпоконть ими васъ, милораъ, но въ настоящую минуту до того подтверждаются, что оказывается несомнённо, что

more formidable than ever; and whether for want of a sufficient number of troops, or want of capacity in their leaders, government was not able to protect its own mines, much less those of private persons. This rebel spreads terror and devastation wherever he turns; and according to the last accounts seems inclined to correct his first error, and march towards Casan and Moscow, that is to say, into the heart of the empire; where it is much feared he will find a great number of discontented persons. Orders were sent three days ago for some regiments, encamped near this capital, to strike their tents and march within a few hours; which though since countermanded, will very probably be again renewed.

The college of war is, in fact, no longer under the direction of Count Zachary Czernicheff. Instructions were sent last week to the board by the Empress, that they should obey no orders but such as were signed by Mr. Potemkin, and that no business should be transacted but at the college. It has hitherto been usual to do a great part of it at Count Zachary Czernicheff's house. I am assured, that in consequence of this, he has asked his dismission, but that he has orders to continue in his present post during the war.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 112.

Пугачевъ не только не усмиренъ, но сильнъе чъть когда либо; не знаю, по недостатку ли численности войскъ или по недостатку способностей въ ихъ начальникахъ правительство было не въ силахъ защитить даже свои собственные рудники не только рудники частныхъ лицъ. Мятежникъ этотъ повсюду, гдъ появляется, распространяетъ ужасъ и опустошеніе и, судя по послъднимъ навъстіямъ, онъ, кажется, намъревается исправить свою первоначальную ошибку и подвигается на Казань и на Москву, т. е. къ самому сердцу имперіи, гдъ, какъ можно опасаться, онъ найдетъ много недовольныхъ. Три дня тому назадъ былъ высланъ приказъ нъкоторымъ полкамъ, расположеннымъ дагеремъ вблизи этой столицы, съ тъмъ, чтобы они снимались съ лагеря и въ нъсколько часовъ отправлялись въ походъ, и хотя съ тъхъ поръ приказаніе это было отмънено, но по всей въроятности будетъ возобновлено.

Военная коллегія въ сущности не находится болѣе подъ управленіемъ графа Захара Чернышева. На прошлой недѣлѣ Императрица выдала совѣту предписаніе, по смыслу котораго они должны повиноваться лишь тѣмъ приказамъ, которые будутъ подписаны г. Потемкинымъ и никакое дѣло не будетъ разсматриваться иначе, какъ въ коллегіи. До сихъ поръ было принято обыкновеніе большую часть дѣла вести въ домѣ графа Захара Чернышева. Миѣ говорили, что вслѣдствіе этого распоряженія онъ просиль объ отставкѣ, но что ему приказано продолжать исполненіе своей должности до окончанія войны.

# Sir Rebert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 24 (August 4) 1774.

(No. 59. Extract.) It is with the highest satisfaction I have the honour of acquainting your Lordship that Marshal Roumanzoff's son arrived at Peterhoff last night, and brought the Empress the agreeable and important news of the peace being signed on the 21 of July, by Prince Repnin (who had powers from the Marshal for that purpose) and two Turkish plenipotentiaries named by the Grand Vizir.

The principal and essential conditions of it were. The independency of the Crimea in as full and extensive a sense as this court ever desired it at any period of the negociation. The absolute cession to Russia of Kinburn, Kerche and Jenikale. All the district between the Boog and the Dnieper which had formerly belonged to Russia and had been given up by the peace of Pruth. A free navigation in all the Turkish seas; in which is included the passage through the Dardanelles with all the privileges and immunities that are granted to the most favoured nations as the English and French. The payment of 4,500,000 roubles. Several stipulations in favour of the inhabitants of Moldavia and Wallachia, as well as of those of the islands restored by Russia to the Porte; the detail of which the Marshal has not

# Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 24-го іюля (4-го августа) 1774 г.

№ 226. (№ 59. Извлеченіе.) Съ величайшимъ удовольствіемъ честь имѣю увъдомить васъ, милордъ, что вчера вечеромъ сынъ фельдмаршала Румянцова прітъхалъ въ Петергофъ и привезъ Императрицъ пріятное и важное извъстіе о томъ, что миръ подписанъ 21-го іюля княземъ Репнинымъ (получившимъ на то уполномочіе фельдмаршала) и двумя турецкими уполномоченными, назначенными великимъ визиремъ.

Главнъйшія и существенныя условія мира суть слідующія: Независимость Крыма въ столь полномъ и широкомъ смыслії какъ того желаль дворъ втотъ съ самаго начала переговоровъ; совершенная уступка Россіи Кинбурна, Керчи и Эникале, а также всей страны между Бугомъ и Дніпромъ, въ прежнее время принадлежавшей Россіи и отданной при заключеніи прутскаго договора; свободное плаваніе по всімъ турецкимъ морямъ, въ томъ числії и черезъ Дарданельскій проливъ съ предоставленіемъ всіхъ льготъ и преимуществъ, гарантированныхъ самымъ дружественнымъ народамъ, какъ англичанамъ и французамъ; уплата 4,500,000 рублей; различныя обязательства въ пользу жителей Молдавіи и Валахіи, а равно и острововъ, возвращенныхъ Россіей Портії; дальнійшія подробности не объяснены, но будуть высланы

ratification, which he had stipulated with the Grand Vizir should be signed on or before the 26<sup>th</sup> of July, and which he means to transmit by Prince Repnin. Russia is to retain, as the Porte from the beginning agreed to, Azoff and Taganrog.

The obtaining these terms, which are so much more advantageous to Russia than she either expected or latterly asked, is entirely owing to the Marshal's happy disposition of the different corps under his command since his passing the Danube. That which I mentioned in my letter No. 56 to have been detached by General Kamensky (and which was commanded by brigadier Zaborowski) to get behind the Grand Vizir, having, by defeating a body of Turks sent to intercept him, succeeded in doing so, and at the same time general Kamensky advancing towards Schumlin, hemmed in the Turkish army in such a manner that it was impossible for them to retreat, and equally so to think of engaging with the least prospect of success. In this critical and embarrassed situation the Grand Vizir made several overtures to the Marshal; who, very properly availing himself of it, insisted upon the above mentioned conditions. The Vizir agreeing to them sent plenipotentiaries to the Marshal's camp at Coochoock-Cainardgij, in whose tent this peace so glorious to Russia was signed; and what is remarkable, this event happened

фельдиаршаломъ вийсть съ ратификаціей, которая, какъ онъ условился съ великимъ визиремъ, будетъ подписана 26-го іюля или ранте, посліт чего онъ перешлеть ее черезъ князя Репнина. Россія сохраняеть за собой, съ согласія Порты, Азовъ и Таганрогъ.

Достиженіемъ условій до такой степени болье выгодныхъ для Россій, чемъ ть, которыхъ она ожидала и требовала въ последнее время, государство вполне обязано тому счастинвому образу дъйствій, которымъ фельдмаршаль, перейдя черезъ Дунай, расположиль различные корпуса, находившеся подъ его начальствомъ. Тотъ корпусъ, который, какъ я упоминаль въ своемъ письмъ подъ № 56, быль посланъ генераломъ Каменскимъ (подъ начальствомъ бригадира Заборовскаго) съ темъ чтобы обойти по ту сторону войскъ великаго визиря, удачно выполнилъ возложенное на него порученіе, разбявъ турецкій отрядъ, высланный для того чтобы перерізать ему путь; въ это же время генераль Каменскій, приближаясь къ Шумль, напаль на турецкую армію такимъ образомъ, что имъ было невезможно отступить и равно невезможно сопротивляться съ малъйшей надеждой на успъхъ. Въ столь критическомъ и затруднительномъ положеніи великій визирь обращался къ фельдмаршалу съ различными предложеніями, причемъ фельдмаршалъ весьма умно воспользовался положеніемъ и настояль на вышеупомянутыхъ условіяхъ. Согласившись на нихъ, визирь выслаль своихъ уполномоченныхъ въ Кучукъ-Кайнарджи въ лагерь фельдиаршала, въ чьей налатки миръ этотъ, столь славный для Россіи, былъ подписанъ; замъчательно, что

from a similar situation of the two armies.

The Period at which this event took place, adds greatly to it's importance, for two days before news of it arrived, the greatest consternation prevailed here. I am assured, and from no bad authority, that the guards had orders to march to Moscow, and that the Empress to prevent any bad consequences from that corps being assembled, had taken the resolution of going with them herself to Moscow. A courier was dispatched to general Panin at Moscow to entreat his acceptance of the command of the troops employed against Pugatcheff. The wisest measure that could have been taken, for had the war continued he was the only man in the Empire proper for that post.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. M 112.)

#### **Nº** 227.

### The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James, August 23, 1774.

(Nº 29. Extract.) The news of the treaty concluded between Marshal Roumanzoff and the Achmet Effendi arrived at my office on Tuesday last, but an excursion which his Majesty had permitted me to make into the country put it out of my power to congratulate you immediately on that

событіе это случилось ровно въ день годовщины прутскаго мира и было вызвано почти одинаковымъ положеніемъ объихъ армій.

Время, въ которое произошло это событіе, придаеть ему еще большее значеніе, ибо за два дня до полученія этихъ извёстій здёсь преобладало общее уныніе. Я слышаль изъ вёрнаго источника, что гвардіи повелёно двинуться къ Москвё и что Императрица во избёжаніе всякихъ дурныхъ последствій, могущихъ возникнуть при собраніи этого корпуса, рёшилась сама отправиться съ ними въ Москву. Курьеръ высланъ въ Москву къ генералу Панину съ тёмъ, чтобы просить его взять на себя начальство надъ войсками, дёйствующими противъ Пугачева. Это самая благоразумная иёра, къ которой только можно было прибёгнуть, ибо въ случать если бы война продлелась, это былъ единственный человёкъ въ имперіи, способный занять это мёсто.

# Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гунингу.

С. Джемсъ, 23-го августа 1774 г.

№ 227. (№ 29. Извлеченіе.) Извъстія о трактать, заключенномъ между фельдмаршаломъ Румянцовымъ и Ахметъ-эффенди, были получены въ моемъ министерствъ въ прошлый вторникъ, но разръшенная миъ его величествомъ поъздка въ деревню, лишила меня возможности немедленно поздравить васъ по поводу этого со-

and I may add his subjects in general. The delay however is of little consequence as you do not I am sure want to be informed of the existence of these sentiments, and will not in your felicitations to the Empress of Russia neglect any assurances that may convince her of the truth of them. We at length see the Empire of Russia in the situation which we have long wished, extricated from the embarrassments of a long though glorious war, and at liberty to pursue and promote those great and equitable views which will conduce to the re-establishment of the tranquillity of Europe upon a broad and permanent foundation.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. & 112.

### **№** 228.

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, July 29 (August 9), 1774.

(Nº 61. Extract.) I am just returned from Oranienbaum, whither, agreeably to the invitation the Empress honoured the foreign ministers with, I went on Sunday last. A little before my arrival there, a messenger had brought her Imperial Majesty an account of Marshal Roumanzoff's having received the ratification from the Grand Vizir and that he (the Marshal) purposed dispatching Prince Repnin with them hither in an day or two. As

бытія, доставившаго самое шскреннее удовольствіе его величеству, слугамъ его и, могу прибавить, всімъ его подданнымъ вообще. Отсрочка эта, однако, не представляеть особой важности, такъ какъ я увъренъ, что вамъ не нужно напоминать о существованіи таковыхъ чувствъ и, поздравляя русскую Императрицу, вы не преминете высказать ей все, что можеть убідить ее въ искренности этого расположенія. Наконецъ мы видимъ русскую имперію въ томъ ноложеніи, котораго давно для нее желали, освобожденною отъ трудностей продолжительной, хотя и славной войны и имбющей возможность преслідовать и осуществить тіз великія и справедливыя ціли, которыя приведуть къ возстановленію европейскаго спокойствія на широкихъ и прочныхъ основаніяхъ.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го іюля (9-го августа) 1774 г.

№ 228. (№ 61. Извлеченіе.) Я только что вернулся изъ Ораніенбаума, куда отправился въ прошлую субботу, вслѣдствіе приглашенія, которое иностранные мицестры имѣли честь получить отъ Императрицы. Незадолго до моего прівзда туда курьерь привезъ Ея Императорскому Величеству извѣстіе о томъ, что фельдмаршалъ Румянцовъ получилъ отъ великаго визиря ратификацію и что онъ (фельдмаршалъ) намѣревался черезъ день или два выслать сюда эту ратификацію съ княземъ Репни-

soon as he arrives the Empress intends coming to town in order to have Te Deum sung.

· The impatience of the Grand Vizir to sign the peace was such that no less than ten couriers were dispatched from his camp to that of Marshal Roumanzoff to press the plenipotentiaries to conclude it. It is supposed that Prince Repnin will be named ambassador to the Porte in order to adjust whatever may be left unsettled between the Marshal and the Grand Vizir.

Nothing can exceed the satisfaction which this great and glorious event has afforded the Empress; and she has just had the additional one of learning by a messenger from Casan that the corps which accompanied Pugatcheff in his retreat has been again defeated; and as he has now got into an open country, there is more hopes than ever of his being taken.

Nothing could be less expected here than the conditions Mr. Rouman-zoff has obtained; they are infinitely beyond the Empress's most sanguine wishes. Her Majesty owned to me, in talking on this subject, that few days had made a wonderful change in her affairs; that the intelligence she had, immediately before this event of what was passing, in the interior of the empire, was of the most disagreeable nature; but that since that time it had become much more favourable: she said she was greatly indebted to the enemies of her empire for the glorious peace she had just obtained;

нымъ. Тотчасъ по прівздв его Императрица думаєть повхать въ городъ и отслушать тамъ молебенъ.

Нетеривніе великаго визиря подписать заключеніе мира было таково, что изъ лагеря его было отправлено въ лагерь фельдиаршала не менте десяти курьеровъ съ цілью торопить уполномоченных окончить это діло. Полагають, что князь Репнинъ будеть назначень посланником при Порті въ тіхъ видахъ, чтобы окончательно выяснить вопросы еще не вполні разрішенные между фельдиаршалом и великим визиремъ.

Начто не можеть превзейти удовольствія, доставленнаго Императрицѣ этимъ великимъ и славнымъ событіемъ; въ добавокъ она узнала черезъ курьера, только что прибывшаго изъ Казани, что корнусъ, сопровождавшій Пугачева при его отступленіи, былъ снова разбитъ; и такъ какъ теперь онъ находится въ совершенно открытой мъстности, можно болѣе чѣмъ когда бы то ни было надѣяться на то, что имъ овладѣютъ.

Здёсь ни кониъ образонъ не могли разсчитывать на условія, достигнутыя г. Руманцовымъ; они значительно превосходять лучшія ожиданія Императрицы. Разговаривая со мной объ этомъ предметё, Ея Величество созналась мнё, что нёсколько дней произвели изумительную перемёну въ ея дёлахъ; что свёдёнія, полученныя ею незадолго до этого событія о томъ, что происходить во внутренности имперіи, были весьма непріятнаго свойства; но что съ этого времени извёстія эти приняли болёе благопріятный характеръ; она сказала, что въ значительной степени обязана

that had it not been for them the Turks might have long since brought the war to a conclusion, upon very different conditions, from those which by continuing the war, at the instigation of France, their late embarrassed position obliged them to accept. Upon ending this conversation she sat down to cards, and having invited the Danish minister and myself to make her party, she said, loud enough to be heard, that as this was a day of great joy to her, she would have none but cheerful countenances about her. I take the liberty to mention this circumstance because it is one, amongst others, that convinces me, it is not only the ministers of the house of bourbon that she believes are displeased at seeing so early a period put to the war, but that she includes in this number those of Austria and Prussia. But notwithstanding her manifesting in this manner her belief of the satisfaction it would give to my court, she took no notice of our friendly conduct in the course of the war (though no occasion could be more natural, or proper, for doing so), nor made any professions of her readiness to act in a like manner towards us.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 113.)

#### **Nº** 229.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, August 5 (16), 1774.

(M. 63. Most secret and confidential. Extract.) Though the accounts I

врагамъ своей имперіи за славный миръ, нынт ею заключенный; что не будь мхъ, турки давно бы окенчали войну на совершенно иныхъ условіяхъ чтиъ тт, на которыя, при настоящемъ затруднительномъ положеніи, они принуждены согласиться вслідствіе того, что, подчиняє внушеніямъ Франціи, продолжали войну до сего времени. Посліт этого разговора она стла за карты и, пригласивъ въ свою нартію датскаго министра и меня, сказала довольно громко, чтобы быть услышанной, что такъ какъ день этотъ для нее весьма радостенъ, ей хочется видёть вокругъ себя одни только веселыя лица. Смітю упомянуть объ этомъ обстоятельстві, ибо оно между прочимъ убідило меня въ томъ, что, порея миніню, не один только министры бурбонскаго дома недовольны столь раннимъ окончаніемъ войны, но также и министры австрійскій и прусскій. Но несмотря на подобное съ ея стороны заявленіе увітренности въ томъ, что это событіе доставить удовольствіе моему двору, она не упомянула о дружескихъ дійствіяхъ нашихъ во время войны (хотя случай къ тому представлялся весьма естественно) и ни однимъ словомъ не коснулась своей готовности поступить относительно насъ подобнымъ же образомъ.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) августа 1774 г.

№ 229. (№ 63. Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Хотя со-

received in my last excursion into the provinces, of the situation of things in that of Orenburg, were very different from, and much less favourable than those published by the government, they are accompanied with no particulars sufficiently worthy of your Lordship's notice to induce me to trouble you with them, and though in the course of that excursion, from what I could collect of the sentiments of all those people with whom I conversed, it appeared to me that the discontents were not confined to the seat of the rebellion. I saw things, on account of the short stay I made in a place, too cursorily to admit of my giving your Lordship any positive opinion upon the whole. The short view I had of them, however, leading me since to farther inquiries, the result of these convinces me that the dissatisfaction was general, and was every day growing to a greater height, and to so alarming a degree, that the fears of many people in employment, some of whom views of private interest had hitherto kept silent, have at last obliged them to lav before the Empress the real state of affairs, declaring their inability to carry on government any longer without some extraordinary assistance. This has led her to a more perfect knowledge than she had before of the improper and unpopular measures that had been pursued, and among the remedies suggested to her for the more immediately preventing the effects of the general murmurings, a journey to Moscow was pro-

бранныя мной во время моей последней повздки по губерніямъ сведенія, касательно положенія дёль въ Оренбургскомъ краї, суть совершенно инаго свойства и далеко не такъ благопріятны, какъ навъстія, обнародованныя правительствомъ, но въ нихъ не заключается подробностей, заслуживающихъ вниманія вашего, милордъ, настолько, чтобы побудить меня безпокоить вась ими, и, хотя судя по тому, что въ теченіе этого путешествія мий удалось узнать отъ лиць, съ которыми я разговариваль, мий показалось, что неудовольствие не ограничивается театромъ мятежа, однако, вслёдствіе кратковременнаго моего пребыванія въ каждой містности, я виділь вещи слишкомъ поверхностно для того, чтобы имъть возможность высказать вамъ, милордъ, какое бы то ни было положительное митніе касательно общаго состоянія страны. Краткое знакомство мое съ этими обстоятельствами побудило меня къ дальнъйшимъ наследованіямь, результать которыхь убедняь меня въ томь, что неудовольствіе повсемъстно и ежедневно усиливается до такой устрашительной степени, что опасенія многихъ должностныхъ лицъ, хранившихъ до техъ поръ молчаніе въ виду собственныхъ интересовъ, побудили ихъ обнаружить передъ Императрицей дъйствительное положеніе діль, объявивь при этомь, что они не вь силахь даліве управлять государствомъ иначе, какъ если будутъ приняты какія либо необычайныя мітры. Это дало ей болье правильный взглядь на несвоевременность и непопулярность предыдущаго ея образа дъйствій; между средствами, указанными ей для немедленнаго предупрежденія послёдствій, могущихъ возникнуть отъ столь всеобщаго ропота, ей

it was instantly resolved upon; but more favourable accounts succeeding that intelligence, and at the same time the peace taking place, it was laid aside. I am however, assured that in consequence of fresh accounts from Moscow of the apprehensions of an insurrection there, it is again resumed. and will be put in execution, notwithstanding the Empres's repugnance to it, as soon as a proper place can be prepared for her reception. It is supposed to be advised by the Great Duke as well as by general Potemkim the latter by way of ingratiating himself with their party, who are in general desirous of it. A person much in the Empress's confidence has been dispatched to General Panin, in order to remove every difficulty he might start towards accepting the command of the troops employed against Pugatcheff, and I heard last night, that he had been prevailed upon to do so, and that he will set out as soon as he is recovered from a slight indisposition he has lately had. I heartily wish he may be able to restore the public tranquillity, and render this journey of the Empress to Moscow unnecessary. My accompanying her thither would lay me under the necessity of craving extraordinary allowance for the great expences I should necessarily incur in such a journey, and as foreign ministers would be but little, if at all attended to, by the Russian ministers during that period, I could have but little hopes of being usefully employed.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. N 113.)

было предложено путешествіе въ Москву, и по полученіи извъстія о томъ, что Казань сожжена Пугачевымъ, отътадъ въ Москву было решень; но такъ какъ вследъ затыть появились свыдынія болье благопріятныя и вы тоже самое время быль заключенъ миръ, то исполнение мысли этой было отложено. Меня увъряли, однако, что вслідствіе вновь полученных визъ Москвы извістій о томъ, что тамъ опасаются возмущенія, снова вернулись къ этой мысли, которая и будеть приведена въ исполненіе, несмотря на нерасположение къ ней Императрицы, какъ только успъютъ приготовить для нее приличное помъщение. Полагають, что путешествие это совътуется Великимъ Княземъ, а также и Потемкинымъ, причемъ последній иметь въ виду выслужиться передъ партіей, желающей того. Къ генералу Панину отправлено лице, обладающее полнымъ довъріемъ Императрицы, сътъмъ чтобы устранить всякое съ его стороны затрудненіе по поводу принятія имъ начальства надъ войскомъ, дъйствующимъ противъ Пугачева, и вчера вечеромъ я слышалъ, что его убъдили согласиться на это и что онъ выбдеть, лишь только оправится отъ легкаго нездоровья, отъ котораго страдаль въ последнее время. Сердечно желаю, чтобы ему удалось возстановить общественное спокойствіе, всятдствіе чего путешествіе Императрицы въ Москву оказалось бы ненужнымъ. Моя обязанность сопровождать ее туда поставила бы меня въ необходимость испросить разръшенія на необычайныя издержки, въ кои вовлекла бы меня подобная поъздка, а такъ какъ въ такое время иностранные министры весьма ръдко видятся съ русскими министрами, я имълъ бы лишь слабую надежду оказать пользу.

#### **Nº 230.**

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, 'August 12 (23), 1774.

(Me 65. Secret and confidential. Extract.) The prisons of Moscow are actually filled with the number of seditious people taken up of late and I fear it will require other methods to appease the heads and heart burnings which subsist than these. The favourite whatever may be his intentions, is not the most likely person to suggest the proper means of doing so, as far as I can judge from the few opportunities I have had of conversing with him, he does not appear to me to be possessed of those talents and abilities, which he was generally supposed to be endued with, but on the contrary shows a great share of levity, and a fondness for the most puerile amusements; and what is no proof of his discernment, he has recalled a worthless ignorant Frenchman, who had been for some time his governor, in order to employ him as his secretary.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Ne 113.)

#### № 231.

### The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James, September 27, 1774.

(№ 35. Extract.) I cannot help observing to you that there is a want

### Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 12-го (23-го) августа 1774 г.

№ 230. (№ 65. Секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Московскія тюрьшы положительно переполнены огромнымъ количествомъ бунтовщиковъ, арестованныхъ въ послёднее время, и я опасаюсь, что потребуются вныя средства для успокоенія существующихъ тамъ крамоль и неудовольствій. Любимецъ, каковы бы ни
были его намёренія, не въ состоянів указать на лучшія средства для достиженія
этой цёля; насколько я могу судить на основаніи немногихъ случаевъ, встрётившихся мнё для разговора съ нимъ, мнё кажется, что онъ не обладаеть тёми качествами и способностями, которыя обыкновенно приписывались ему, но напротивъ
того заявляетъ большое легкомысліе и пристрастіе къ самымъ пустымъ развлеченіямъ; онъ доказаль недостатокъ благоразумія, вызвавь ничтожнаго и невёжественнаго француза, бывшаго въ теченіи нёкотораго времени его гувернеромъ, съ тёмъ
чтобы сдёлать его своимъ секретаремъ.

### Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гунингу.

С. Джемсъ, 27-го сентября 1774 г.

№ 231. (№ 35. Извлеченіе.) Не могу не зам'тить вамъ, что молчаніе рус-

ters relative to the terms of their treaty with the Porte; and it would certainly have been more becoming if they had communicated a copy of the whole by the earliest opportunity. Prince Galitzin at Vienna has carried his reserve on this subject so far, that he has not even mentioned to Sir Robert Keith one syllable relative to the treaty, since he received the news of its conclusion.

The Empress's resolution to take a journey to Moscow, notwithstanding the very awkward circumstances attending such a measure, clearly proves (what we have long had reason to believe) that the insurrection hitherto attributed to Pugatcheff and a few followers, is, in fact, an extensive revolt of the most alarming kind.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. X 113.)

### **Nº** 282.

### Sir Robert Ganuing to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, August 26 (September 6), 1774.

(Nº 68. Extracts.) Several people continue still to be taken up at that place 1) for treasonable practices. Eighteen of them have been hanged: the only instance of that sort of execution in this reign, except two or three, persons at the time of the plague at Moscow, for the murder of their bishop.

1) Moscow.

скихъ министровъ, относительно условій ихъ трактата съ Портой, доказываеть съ ихъ стороны недостатокъ откровенности и подобающей внимательности; и было бы, конечно, гораздо приличнъе, если бы они при первоиъ къ тому случат сообщили бы намъ копію со всего трактата. Князь Голицынъ, въ Вънъ, довелъ свою сдержанность по поводу этого предмета до такой степени, что, получивъ извъстіе о заключеніи трактата, ни однимъ словомъ не упомянуль о томъ сэру Роберту Кейту.

Намъреніе Императрицы предпринять путемествіе въ Москву, не смотря на всъ неудобства, сопровождающія подобную мъру, ясно доказывають (какъ мы давно имъди поводъ предполагать), что мятежъ, приписываемый до сихъ поръ Пугачеву и нъсколькимъ его послъдователямъ, въ сущности, обнаруживаетъ обширное возстаніе самаго тревожнаго харавтера.

# Отъ сэра Роберта Гунипига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го августа (6-го сентября) 1774 г.

№ 232. (№ 68. Извлеченія.) Тамъ<sup>1</sup>) до сихъ поръ продолжають арестовать измѣнниковъ. Изъ нихъ повѣшено восемьнадцать человѣкъ, что составляеть первый примѣръ подобнаго рода казни въ продолженіе этого царствованія, за исключеніемъ только двухъ или трехъ человѣкъ, повѣшенныхъ во время московской чумы за убіеніе

1) Въ Москвъ.

Some have been taken up here for drinking Pugatcheff's health. That rebel has lately been at Saratoff, and destroyed entirely that colony, the only flourishing one of the number that have been established in this country.

Marshal Czernicheff has demanded and obtained her Imperial Majesty's permission to resign the presidency of the war department. He is to retain his government and all his other military employments.

Prince Orloff proposes setting out for Italy in a short time.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 118.)

#### **№** 233.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk,

St. Petersburg, August 29 (September 9), 1774.

(Nº 69. Extract.) Every precaution is taken to stifle the reports of what is passing in the interior of this Empire; but this is impracticable, a general dissatisfaction continues to prevail; the governor of Moscow was under the necessity, about ten days ago, of firing upon a number of the common people who were tumultuously assembled, and could not be prevailed upon by any other means to disperse. Wherever Pugatcheff removes to, he constantly finds adherents; so that, notwithstanding his parties are always defeated, whenever they meet with any detachments of the military, he finds no difficulty in rising again as formidable as ever.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 113)

епископа. Здёсь многіе были захвачены за то, что пили за здоровье Пугачева. Недавно этоть бунтовщикъ быль въ Саратове и совершенно уничтожиль эту колонію, единственную процвётавшую изъ всёхъ основанныхъ въ этой странё.

Фельдиаршаль Чернышевь испросиль и получиль отъ Ея Императорскаго Величества позволение сложить съ себя звание президента военной коллегия. Онъ сохранить за собой губернаторство и вст прочія военныя должности.

Князь Орловъ намъревается въ непродолжительномъ времени выбхать въ Италію.

### Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го августа (9-го сентября) 1774 г.

№ 233. (№ 69. Извлеченіе.) Здёсь всячески стараются заглушать слухи о томъ, что происходить во внутренности имперія; но это невозможно; по прежнему преобладаєть всеобщее неудовольствіе; дней десять тому назадь московскій губернаторъ быль поставлень въ необходимость стрёлять по простому народу, собравшемуся шумной толпой и не сдававшемуся ни на какія убѣжденія разойтись. Куда бы ни направился Пугачевъ, онъ постоянно встрѣчаеть единомышленниковъ; и потому не смотря на то, что шайки его разбиваются при каждой встрѣчѣ съ войсками, онъ безъ всякаго труда набираеть новыя и столь же многочисленныя толпы.

#### **Nº** 284.

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffelk.

St. Petersburg, September 12 (23), 1774.

(Æ 72. Extract.) An officer arrived here on Wednesday last from colonel Michelson, who has been for some time in pursuit of Pugatcheff with an account of his having come up with his corps between Zarizin and Astrachan, and that he had attacked and entirely defeated him taking all his ammunition, cannon, and magazines; but that he, as usual, found means to escape. The officer who brougt the Empress this news was immediately raised to the rank of lieutenant colonel.

In communicating to the Empress the situation of affairs in the provinces he came from, he told her with a frankness which all those who wish her well ought long since to have used, that the discontents of the people were almost general; that those of the lower sort, to the very gates of the capital, called Pugatcheff by no other name than Peter the Third; that the nobility and the clergy began to complain, that they suffered equally from the imperial troops and from those of Pugatcheff, and that no remedy ought to be left unattempted to remove the ill humours that are at present stiring. It is greatly to be wished, they may subside in the course of the winter; for should there be, as many people apprehend there will, a scarcity of grain, there is no saying to what extremities the people may be carried.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. & 113.)

# Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 12-го (23-го) сентября 1774 г.

№ 234. (№ 72. Извлеченіе.) Въ прошлую среду прибылъ курьеръ отъ полковника Михельсона, преслъдовавшаго въ продолженіе нъкотораго времени Пугачева, и привезъ извъстіе о томъ, что Михельсонъ встрътилъ Пугачева между Царицынымъ и Астраханью и, сразившись съ нимъ, разбилъ его на голову и отнялъ у него всъ снаряды, орудія и запасы, но что самъ Пугачевъ по обыкновенію съумълъ спастись. Офицеръ, который привезъ Императрицъ это извъстіе, былъ немедленно произведенъ въ чинъ подполковника.

Описывая Императрицѣ положеніе дѣлъ въ тѣхъ губерціяхъ, откуда онъ прибыль, онъ сказаль ей съ откровенностью, къ которой давно бы слѣдовало прибѣгнуть всѣмъ, желающимъ ей добра, что недовольство народа почти повсемѣстно, что низшіе классы, начиная отъ стѣнъ самой столицы, называютъ Пугачева не иначе какъ Петромъ третьимъ; что дворянство и духовенство начинаютъ жаловаться, что они равно страдаютъ отъ императорскихъ войскъ и отъ войскъ Пугачева, и что слѣдуетъ употребить всѣ средства для успокоенія нынѣ возбужденныхъ неудовольствій. Весьма желательно, чтобы это удалось исполнить въ продолженіе этой зимы; ибо, если, какъ опасаются многіе, окажется недостатокъ въ зерновомъ хлѣбѣ, трудно опредѣлить до какихъ крайностей можетъ быть доведенъ народъ.

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 19 (30), 1774.

M 74. (Extracts.) This court, though they keep it very secret, have lately received the disagreeable intelligence of the Crim Tartars having refused to accept of the independence stipulated for them by the late peace. and of their having sent a deputation to Constantinople, in order to assure the Porte of their firm resolution of remaining attached to it, in the same manner they have hitherto been. Thus far do all the advantages vanish, which were expected to result from that so much boasted treaty concluded here, with the deputies of the Chan, in the year 1772, and from the prolongation of a runious and expensive war since that period, to gain for those people what, it is now very probable, they never meant to accept of foreign intrigues may possibly have had some share in determining the Tartars to this resolution, and in strengthening the natural repugnance they have to a connection with this country; but, from whatever cause it may proceed the Empress cannot but be greatly mortified by it; how far the fortresses her Majesty retains in that country will keep the Tartars in awe. and protect any trade she may carry on there, I cannot pretend to say. but aprehend it will be a work of difficulty and expence. Prince Dolgoroocky is already retired as far as Perecop.

# Оть сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 19-го (80-го) сентября 1774 г.

№ 235. (№ 74. Извлеченія.) Дворъ этоть, хотя тщательно то скрываеть, недавно получиль весьма непріятное извъстіе о томъ, что крымскіе татары отказались принять независимость, опредёленную имъ по сиыслу послёдняго мира и отправили въ Константинополь депутацію съ темъ, чтобы увтрить Порту въ твердой ихъ ръшимости остаться отъ нее възависимости въ томъ же размъръ, какъ и прежде. Такимъ образомъ изчезають вст выгоды, ожидаемыя отъ столь хваленаго трактата, заключеннаго здесь съ депутатами хана въ 1772 году, и отъ продолженія съ техъ самыхъ поръ тяжелой и разорительной войны въ виду пріобрътенія для этого народа того, что по всей въроятности они никогда не намъревались принять. Быть можеть иностранныя интриги до ніжоторой степени участвовали въ томъ, чтобы убідить татаръ къпринятію подобнаго решенія, усиливъ ихъ прпродное отвращеніе отъ связи съ этимъ государствомъ; но какова бы ни была къ тому причина, Императрица не можетъ не быть сильно оскорбленной этимъ обстоятельствомъ; не ситю высказывать никакихъ предположеній по поводу того, насколько крѣпости, сохраняемыя Ея Величествомъ, въ этомъ крат удержатъ татаръ въ почтеніи и защитять ея торговлю въ той мъстности, но опасаюсь, что эта задача потребуетъ трудовъ и издержекъ. Князь Долгорукій уже отступиль до Перекопа.

287

taken of acting severely towards those deluded people who are at present in rebellion. Till this is suppressed, and the minds of the people appeased, the whole attention of government will be confined to the interior concerns of the Empire; especially as there now appears a probability of the polish affairs being patched up in some way or other. The ministers therefore of the greatest number of the foreign courts will probably be little more than spectators during the Empress's residence at Moscow; as I am therefore not likely to be usefully employed, I cannot but regret the great expence my attendance there will put his Majesty to.

(Russia, Sir Robert Gunning, 1774, & 113.)

#### Nº 236.

## Bir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, September 26 (October 7), 1774.

Me 76. (Extract.) I have now the very great satisfaction of acquainting your Lordship that the rebellion is at an end, and the tranquillity of this empire restored, by the taking of the rebel Pugatcheff who has been so long the disturber of it. The Empress received this agreeable and important

Суда по приказаніямъ, разосланнымъ генераломъ Панинымъ, имѣется въ виду дъйствовать рѣшительно относительно лицъ, заблуждающихся на столько, чтобы участвовать въ мятежъ. До тъхъ поръ, пока мятежъ не будетъ усмиренъ, а умы народа успокоены, все вниманіе правительства будетъ ограничено внутренними дѣлами имперіи, тѣмъ болѣе, что въ настоящую минуту, повидимому, является возможностъ рѣшить польскія дѣла такъ или иначе. Поэтому большая частъ министровъ иностранныхъ дворовъ, по всей вѣроятности, будутъ лишь зрителями во все время пребыванія Императрицы въ Москвѣ; вслѣдствіе сего, не разсчитывая имѣть случай принести пользу, я не могу не сожалѣть о значительныхъ издержкахъ, причиненныхъ его величеству пребываніемъ моимъ тамъ.

# Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 26-го сентября (7-го октября) 1774 г.

№ 236. (№ 76. Извлеченіе.) Мит весьма пріятно передать вамъ, милордъ, что мятежь прекращенъ и спокойствіе имперіи возстановлено арестованіемъ мятежника Пугачева, столь долго нарушавшаго это спокойствіе. Императрица получила это пріятное и важное извъстіе черезъ курьера, прибывшаго сегодня утромъ отъ генерала Панина, увъдомляющаго Ея Величество о томъ, что вышеупомянутый измънникъ быль связанъ по рукамъ и по ногамъ нъсколькими вицкими казаками, быв-

quaints her Majesty that the above mentioned traitor had been bound hand and foot by some cossacks of the Yaïck who were his own adherents; who informing general Panin of their having secured him, and of their readiness to submit, the general immediately sent Prince Galitzin to seize the traitor. In the mean while all the people in those parts of the revolted provinces through which Count Panin has marched have, upon his arrival returned to their duty. He is at present at a town called Pensa, which was the most seditious and the first that declared itself in favour of the rebel. The inhabitants implored and obtained pardon except 15 of the most culpable who were hanged. And thus by a judicious exertion of severity, tempered by that clemency so natural to her Imperial Majesty, are the eyes of these people at length opened to their delusion, and to a sense of what they owe to one of the best of Sovereigns.

(Russia, Sir Robert Gunning, 1774, Nº 113.)

## **№** 237.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 11 (22), 1774.

(Nº 90. Extract.) During the whole of my residence here I have never known the interior of this court so free from intrigues as it has been for

шими его соучастниками, которые увъдомили генерала Панина о томъ, что онъ находится въ ихъ рукахъ и о своей готовности покориться, вслъдствіе чего генералъ немедленно отправиль князя Голицына съ порученіемъ захватить измѣнника. Между тъмъ все населеніе той части мятежнаго края, глѣ проходилъ графъ Панинъ, тотчасъ по пріъздѣ его возвращалось къ своимъ обязанностямъ. Въ настоящую минуту онъ находится въ городѣ, называемомъ Пенза, который болѣе всѣхъ прочихъ участвовалъ въ возстаніи и первый объявилъ себя на сторонѣ бунтовщика. Жители просили о помилованіи и получили его, за исключеніемъ 15-ти наиболѣе виновныхъ, которые повѣшены. Такимъ образомъ, посредствомъ заявленія благоразумной строгости, смягченной природнымъ Ея Императорскому Величеству милосердіемъ, глаза всего этого народа наконецъ открылись на ихъ заблужденія и на то, чѣмъ обязаны они одной изъ лучшихъ монархинь.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) ноября 1774 г.

№ 237. (№ 90. Извлеченіе.) Во все время моего пребыванія здізсь, я не запомию, чтобы здізшній дворъ быль до того свободень оть интригь, какъ въ теченіе Dashkoff has been able to interrupt the calm that has prevailed during-that time, this therefore may safely be attributed to the absence of Count Zachary Czernicheff, the main dictator and principal mover of them all. The indolence of Prince Orloff has prevented him from taking any step to stop the career or put bounds to the power his successor is grasping at, or rather is in full possession of; he has been dangerously ill; his disorder, if not occasioned by a quick sense of his own imprudence in so easily abandoning the post he might have still filled. Mr. Potemkin gives, if possible, still less attention to foreign affairs than the Prince did, and consequently he has not contributed either to diminish or increase the Prussian influence.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. M 118.)

#### **№ 238.**

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, November 28 (December 9), 1774.

(Nº 94. Extract.) She<sup>1</sup>) told me that an end could not be put to the whole of this affair (the rebellion of Pugatcheff etc.) so soon as she had hoped, on account of the number people concerned, which made examina-

1) The Empress of Russia.

прошлаго мъсяца; даже безпокойный нравъ княгини Дашковой былъ не въ состояни нарушить тишину, царствовавшую здёсь въ продолжение этого времени; перемъна эта можетъ быть вполнт приписана отсутствию графа Захара Чернышева, единственнаго диктатора и главнаго двигателя всъхъ ихъ. Лъность князя Орлова воздержала его отъ принятия какихъ бы то ни было мъръ въ тъхъ видахъ, чтобы остановить успъхи или ограничить власть, которой преемникъ его достигаетъ, или върнъе, вполнт обладаетъ; онъ былъ опасно боленъ; болтань его едва ли не вызвана сознаниемъ до чего онъ былъ неостороженъ, такъ легко покинувъ роль, которан могла бы принадлежать ему донынъ. Г. Потемкинъ оказываетъ, если возможно, еще меньше внимания къ иностраннымъ дъламъ, чтомъ оказывають князь, и потому онъ не содъйствовалъ ин уменьшенію, ни усиленію прусскаго вліянія.

# Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 28-го ноября (9-го декабря) 1774 г.

№ 238. (№ 94. Извлеченіе.) Она 1) сказала мив, что дѣла этого (дѣло Пугачева) нельзя окончить такъ скоро, какъ она предполагала, вслѣдствіе многочисленности лицъ, замѣшанныхъ въ немъ, что чрезвычайно усложняетъ слѣдствіе; но я

1) Русская Императрица.

tions tedious; but I am informed, through another channel, that her Imperial Majesty has given full powers to the senate to determine upon the fate of Pugatcheff, in what manner they think proper, and by that means, precludes any expectation of clemency, which she herself told me, in speaking on the subject, would be unseasonable, in the present case. Some people imagine that this is the day fixed for the execution.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Nº 113.)

#### № 239.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, December 9 (20), 1774.

(Nº 96. Extracts.) The family of Count Orloff finding the power and influence of the new favourite daily increase and seeing nor immediate prospect of being able to diminish it, are said to have formed a resolution of retiring from the service. The Counts Vladimir and Feodor have asked their dismission; the former has already obtained it, and the latter certainly will. The Prince, their brother, is now absolutely determined to travel; he will be accompained in the tour he purposes to make by general Bauer, who has leave of absence for a year.

The King of Prussia as well as others begins to experience the procastination of this court. It was but a very few days ago, that his Minister

узналь изъ другаго источника, что Ея Императорское Величество уполномочила сенатъ ръшить судьбу Пугачева въ томъ смыслъ, какъ они признають пужнымъ, и такимъ образомъ отнимаетъ всякую надежду на милосердіе, которое, какъ она сама высказала миъ, разговаривая объ этомъ предметъ, въ настоящую минуту было бы меумъстно. Многіе полагаютъ, что сегодня назначена казнь.

# Отъ сэра Роберта Гупинига графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 9-го (20-го) декабря 1774 г.

№ 239. (№ 96. Извлеченія.) Семейство графа Орлова, замічая ежедневное усиленіе власти и вліянія новаго любимца и не предвидя въ ближайшемъ будущемъ возможности остановить его успіхи, какъ говорять, наміревается оставить службу. Графы Владимірь и Федорь уже просили объ отставкі и первый получиль ее, а послідній, конечно, получить. Брать ихъ, князь, теперь окончательно рішился путешествовать, причемъ ему будеть сопутствовать генераль Бауерь, получившій годовой отпускъ.

Король прусскій начинаеть, какъ и другіе, испытывать медлительность этого двора. Министръ его лишь итсколько дней тому назадъ имбать возможность выслать

he carried back with him a full discharge for the subsidy, and an absolute refusal from the Empress of his Prussian Majesty's, or any other guaranty of the late peace, though I am told he strongly pressed her to accept his. I am apt to imagine that the picture his ministers gives him, of the state of things here at present, will be less pleasing to him than those he has been accustomed to receive: but I am far from thinking that anything that deserves the name of a coolness, as yet, subsists.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1774. Æ 113.)

#### 1775.

#### **Nº** 240.

### The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James's, January 3, 1775.

(Ne 1. Extract.) Whatever motives Count Panin may have for insinuations that France privately foments the disturbances in America, it is but a justice due to the French ministers, to assure you, that we have not the most distant reason for such a suspicion. If it is thrown out by Mr. Panin,

обратно курьера, находившагося здёсь весьма давно. Онъ повезъ съ собой обратно всю субсидію и положительный отказъ Императрицы отъ гарантіи его прусскаго величества или какой либо иной по поводу послёдняго мира, хотя мит говорили, что онъ убъдительно склоняль ее согласиться на это. Могу себт представить, что описаніе, которое сообщить ему его министръ касательно положенія здёшнихь дёль, покажется ему менте пріятнымъ, чтмъ тт свъдтнія, къ которымъ онъ привыкъ. Но я еще далекъ отъ предположенія, чтобы въ настоящую минуту уже существовало что либо заслуживающее названіе охлажденія.

### 1775 r.

# Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гуниниту.

С. Джемсъ, 8-го января 1775 г.

№ 240. (№ 1. Извлеченіе.) Что бы ни побуждало графа Панина внушать, что Франція частнымъ образомъ поддерживаетъ волненія въ Америкъ, считаю доломъ оказать французскимъ министрамъ справедливость, увъривъ васъ, что мы не тъемъ ни малъйшей причины къ подобнаго рода подозръніямъ. Если это высказы-

jealousy and coldness between us and a power with which the court of Petersburg is determined never to be connected, the insinuation, though unjust, and affected, ought to be very far from giving uneasiness or displeasure here. The embarrassments which it may be expected the refractory spirit of the colonies may occasion, it is true will be at least regarded with complacency by a rival kingdom; but although the business we are engaged in, is not the work of a day, and success can only be derived from perseverance, I have not the smallest doubt that the King's firmness will overcome every difficulty, and disappoint the malevolence of the most inveterate enemy, declared or concealed, of his royal honour and repose.

Your intelligence relative to the Austrian proceedings in Wallachia and Moldavia, coincides with what I find is assigned by the court of Vienna, as the reason for these transactions. It is alledged from thence, that the Emperor has merely seized the district called Bukowina because it was formerly a part of Pukatia. This is called an incontestible proof of rights. That a proposition is incontestible, when the party which suffers by its inferences, is not in a condition to contest them, may be politically true; but it is surely more becoming, if an injurious act is to be committed, to assign no reasons for it, than to apologize by reference to another injurious

вается г. Панинымъ вслѣдствіе антигалликанскихъ принциповъ и желанія не пропустить случая возбудить зависть и охлажденіе между нами и державой, съ которой петербургскій дворъ рѣшился никогда не имѣть никакой связи, намекъ этотъ, хотя несправедливъ и преувеличенъ, но тѣшъ не менѣе ни въ какомъ случаѣ не долженъ вызывать здѣсь безпокойства или неудовольствія. Правда, что соперничествующее съ нами королевство отнесется съ удовольствіемъ къ затрудненіямъ, могущимъ возникнуть у насъ, вслѣдствіе непокорнаго духа колоній. Но хотя дѣло, занимающее насъ, не можетъ быть окончено въ одинъ день и успѣхъ можетъ быть достигнутъ лишь съ помощью теритьнія, я нимало не сомитьваюсь въ томъ, что твердость короля преодолѣетъ всть затрудненія и побъдить злонамъренность самыхъ закоренѣлыхъ, какъ явныхъ, такъ и тайныхъ враговъ его королевской чести и спокойствія.

Извъстія, сообщаемыя вами о дъйствіяхъ Австріи въ Валахіи и Молдавіи, совпадають съ тъмъ, что, какъ я узналъ, выставляется вънскимъ дворомъ въ видъ причины, вызвавшей подобную мъру. Оттуда доказывають, что Императоръ захватилъ провинцію, называемую Буковиной, единственно потому, что она въ прежнее время составляла часть Пукатіи. Это называется «неоспоримымъ доказательствомъ права».— Что всякое требованіе неоспоримо, коль скоро сторона, страдающая отъ его исполненія, не въ состояніи его оспаривать, быть можеть, политически върно, но при совершеніи несправедливаго поступка было бы гораздо приличнъе не выставлять для него никакихъ причинъ, чтмъ въ извипеніе его ссылаться на другое несправедливое

foundation and the superstructure, can only subsist by a continuance of the same violence which raised them, and cannot derive any additional support from reasonings, of the kind abovementioned. I suppose we shall soon hear of these encroachments being balanced by fresh claims and captures elsewhere. Such is the glorious operation of modern politics, which it is hardly possible to think, or write, of, with temper.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. X 114.

### **Nº** 241.

## The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James's, February 14, 1775.

(Ne 7.) I shall confine myself, in this dispatch, to a business which may, eventually, interest this country exceedingly, in its commercial capacity; I mean the navigation of the Turkish seas, which has been conceded to Russia in the fullest extent, by the late peace. It is evident, from an inspection of the map, that that power may draw many commercial advantages from its late aquisitions on the Black sea, and the freedom of the passage through the Dardanelles for its merchant ships. The products of the Empire may be conveyed that way to all parts of the Mediterranean, more expeditiously,

дъло (отнятів самой Пукатів), нбо какъ то, такъ в другое, фундаменть в зданіе могуть существовать лишь при продолженіи того же насилія, которое вызвало вхъ в не могуть извлечь накакой поддержки изъ разсужденій, подобныхъ вышеупомянутымъ. Полагаю, что мы скоро услышимъ, что по примъру этого присвоенія и чтобы составить ему перевъсъ, будуть заявлены новыя права и въ другихъ мъстахъ произойдуть подобныя же покушенія. Таковы славныя дъянія новъйшей политики, о которыхъ почти невозможно говорить или писать, сохраняя приэтомъ хладнокровіе.

# Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гупипиту.

С. Джемсъ, 14-го февраля 1775 г.

№ 241. (№ 7.) Я посвящу эту депешу разбору дъла, которое можетъ оказать весьма важное влівніе на интересы этой страны въторговомъ отношенія; я разумѣю илаваніе по турецкимъ морямъ, по смыслу послѣдняго мира, уступленное Россів въ самыхъ общирныхъ размѣрахъ. Если взглянуть на карту очевидно, что держава эта можетъ извлечь много торговыхъ выгодъ изъ послѣднихъ своихъ пріобрѣтеній на Черномъ морѣ и свободнаго прохода по Дарданельскому проливу, предоставленнаго ея купеческимъ кораблямъ. Этимъ путемъ произведенія имперіи могутъ быть пересылаемы во всѣ части Средиземнаго моря гораздо скорѣе и при ме́ньшей затратѣ,

and with less expence, than through the Baltic or North sea: the navigation too, being always open, may prove an excellent nursery for seamen. The article of corn alone, which may be furnished in immense quantities by the provinces communicating with the Black sea will employ a great number of ships, and is that which will interfere the last with the trade from the Northern ports of Russia; while population, the natural attendant on commerce, will add strength to the southern parts, already fortified by the Crim, which, though nominally independant, may be considered as an effectual appendage to Russia. Having thus stated to you the obvious and undeniable advantages which the Russians may derive from their treaty with the Porte, I must direct your attention to the use they are disposed to make of them. It remains to be seen how far, allured by the prospects I have described, they may think it right to encourage this new mode of trade, so as to injure that to which they have been so long accustomed, and to which they owe their present greatness. Certainly both cannot well exist with equal vigour and the British merchants now residing in Russia, who have a very large share of the trade from thence to the Mediterranean, must, of course, suffer by the loss of so much of it as will be diverted by the new channel, but this is not to be avoided; it is a necessary consequence, which, in some degree will affect all the northern ports trading that way; and ought to be an additional motive with us to endeavour to turn the new

четь черезь Балтійское или Северное море; кром'є того, плаваніе, будучи постоянно открыто, можеть служить нрекрасной школой для моряковь. Одинъ только зерновый хатов, выставляемый въ огромномъ количествъ губерніями, прилегающими къ Черному морю, займеть значительное число кораблей, составляя предметь, который всего менте помещаеть торговат русских стверных портовъ; между темъ, какъ наплывъ населенія, естественно сопровождающій развитіе торговля, усилить южную часть государства, уже подкрушленную Крымомъ, который, не смотря на свою номинальную независимость, можеть быть разсматриваемъ въ сущности, какъ русская провинція. Указавъ вамъ, такимъ образомъ, очевидныя и несомитиныя выгоды, которыя Россія можеть извлечь изъ своего трактата съ Портой, я долженъ обратить ваше внимание на то, какъ намъреваются они ими воспользоваться. Остается видъть насколько, увлекаясь видами сейчась мною описанными, сочтуть они нужнымь поощрять эту новую отрасль торговли, и не повредить ли это той торговлю, къ которой они такъ давно привыкли, и которой обязаны настоящимъ своимъ величіемъ. Несомићино, что то и другое не можетъ существовать съодинаковой силой; и британскіе купцы, нынъ живущіе въ Россіи и имъющіе весьма широкое участіе въ торговлъ этой страпы съ Средиземнымъ моремъ, по необходимости должны понести убытокъ при переходъ значительной части товаровъ на другой путь; но это неизбъжно. Это составляеть одно изъ необходимыхъ последствій, которыя до некоторой степени

the advantage of Great Britain, whose objects will then be to employ her shipping in transporting the Russian commodities, and to supply the new markets with her produce and manufactures, thereby making amends to herself and her merchants for the loss attending the diversion of the trade from its former course, as above mentioned. To compass this point, a free navigation for all British merchant ships, to and from the Russian ports on the Black sea is indispensably necessary. Besides this, the treaty of commerce between Great Britain and Russia may be extended to British subjects settling in those parts. It is uncertain indeed how far the Turks will be inclined to consent to the first point, without which little benefit can be derived from the latter. Means however may be discovered to obtain a compliance. Perhaps the paying a certain duty, such as is now paid to Denmark, for passing the Sound, may be some inducement; at any rate, I fear, it will be too much to expect this indulgence exclusively of other nations. The Empress of Russia will rather wish the passage to be allowed to ships of all nations and will give general encouragement for trading with the new ports, and settling factories there, though she may show a preference to the subjects of Great Britain, as she does at present: and the Turks will not fail to favour their old friends the French, who, you know, have

коснутся всёхъ сёверныхъ державъ, торгующихъ на этомъ пути, и должно служить тымь бозьшимь для нась побужденіемь обратить новый родь торговли, предположивь, что она возникнеть въ томъ видъ, какъ о томъ было упомянуто, на пользу Великобританіи, которая тогда употребить свои корабли для перевозки русскихъ товаровъ и будетъ снабжать новые рынки произведеніями своихъ мануфактуръ, вознаграждая тъмъ себя и своихъ купцовъ въ потеръ, причиненной уклоненіемъ торговли отъ первоначальнаго цути къ путямъ вышеупомянутымъ. Для достиженія этой цели британскимъ купеческимъ судамъ положительно необходимо имъть свободное плаваніе къ русскимъ портамъ на Черномъ моръ и обратно. Кромъ того, торговый трактатъ между Великобританіей и Россіей можеть быть распространень на британских в подданных в, поселяющихся въ этой мъстности. Правда, что еще неизвъстно, насколько турки будуть расположены согласиться на первый пункть, безь котораго нельзя извлечь большой выгоды и отъ последняго. Можно, однако, отыскать средство достигнуть соглашенія. Быть можеть эта паль будеть достигнута съ помощью уплаты накоторой пошлины, подобно уплачиваемой Даніи за проходъ черезъ Зундъ; во всякомъ СЈУЧАТ ОПАСАЮСЬ, ЧТО ОЖИДАТЬ ЭТОГО СНИСХОЖДЕНІЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРЕДЪ ПРОЧИМИ народами, значило бы слишкомъ много требовать. Русская Императрица охотиве "едоставить свободный пропускь кораблямь всёхь народовь, вообще поощряя торчо съ новыми портами и устроивая тамъ торговыя конторы, лотя она можетъ ать предпочтение подданнымъ Великобритании, какъ заявляеть въ настоящую ту. Турки же не преминуть поддержать своихъ старыхъ друзей, французовъ,

already directed their attention to this new object, as much as they can. It is difficult to determine upon what places may be fittest for the purposes of the new trade, without a more perfect knowledge of them than has yet been obtained. Kinburn, on account of its vicinity to the Dneister and the Boog, may be convenient for the trade of the Ukraine, and Janicula, at the entrance of the sea of Asoph, seems well situated for the trade from the very heart of Russia, from Siberia, and all the eastward provinces, especially if a harbour can be made there. There can, in short, be no doubt of the practicability of carrying on an extensive trade, if the Russians are left at liberties to do it, and certain powers of Europe, jealous of the aggrandisment of Russia in that part of the world, do not throw obstacles in the way to retard the progress, or prevent the execution of the plan.

I have now, Sir, put you in possession of my ideas at large upon a subject which I am persuaded your abilities and address will turn to the benefit of your country. If I am misinformed, or mistaken, in any respect, or if the affair is differently considered at the court of Petersburg, I shall be obliged to you for setting me right, and for any lights you can communicate. If my observations and reflections are just, I must desire you to pursue them with diligence, and make them the basis of a negotiation. The object is to advance the commerce of Great Britain by obtaining preference

которые, какъ вамъ извъстно, уже обратили къ этой новой цъли какъ можно большее вниманіе. Трудно опредълить, какія именно мъста окажутся всего удобнъе для цълей новой торговли, не обладая объ этомъ крат болъе подробными свъдъніями чъмъ тъ, которыя имълись до сихъ поръ. Кинбурнъ, будучи близокъ къ Днъстру и Бугу, можетъ оказаться удобнымъ для торговли съ Украйной, а Эникале, при входъ въ Азовское море, кажется, хорошо расположенъ для торговли съ самымъ сердцемъ Россіи, съ Сибирью и со встым восточными губерніями, особенно, если тамъ можно будетъ построить гавань. Словомъ, не подлежитъ сомитнію, что въ мъстности этой весьма возможно развитіе обширной торговли, если только русскимъ въ томъ будетъ предоставлена свобода и нъкоторыя европейскія державы, завидуя увеличенію Россіи въ этой части свъта, не воздвигнуть ей препятствій въ тъхъ видахъ, дабы остановить ея уситхъ или помѣшать выполневію этого плана.

Теперь, сэръ, я подробно изложилъ вамъ свои мысли касательно предмета, который, я убъжденъ, что ваши способности и искуство обратятъ на пользу вашего отечества. Если я заблуждаюсь или ошибаюсь въ какомъ бы то ни было отношеніи, или если дѣло это разсматривается иначе петербургскимъ дворомъ, я буду вамъ весьма благодаренъ за исправленіе моихъ ошибокъ и за всякія свъдънія, какія вы только можете мнѣ сообщить. Если же мои замѣчанія и размышленія справедливы, я попрошу васъ дѣятельно заняться ими, принявъ ихъ за основаніе переговоровъ, цѣлью коихъ должно служить разширеніе великобританской торговли достиженіемъ

and advantages to it in the new branches of trade which are opened by the concessions made to Russia by the Porte in the last treaty of peace. I have endeavoured to show the importance of the concessions and how they might be directed to our advantage. You will take the first proper opportunity of sounding the Russian ministers, and, being fully instructed make, or withhold, a proposal of the nature which I have pointed out, according as you find them au fait of their own situation in the business, or according as you find their plan is to conduct it, or their disposition to give a real, and effectual preference to the pretensions of this country.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 114.)

### No 242.

# Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, January 12 (23), 1775.

(Nº 4. Extract.) A few hours before my arrival here the execution of Pugatcheff took place. This was performed in the most public part of the city and with all the solemnity it would admit of. After he had mounted a scaffold prepared for the purpose, a detail of his crimes and his condemnation was twice deliberately read. He then told the people in a short speech that he was not the person he had given himself for, but a Don

# Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

Москва, 12-го (23-го) января 1775 г.

№ 242. (№ 4. Извлеченіе.) Нѣсколько часовъ до моего пріѣзда сюда, происходила казнь Пугачева. Она была совершена въ самой многолюдной части города и со всевозможной торжественностью. Когда онъ взошель на эшафотъ, приготовленный для этого случая, подробности его преступленій и приговора были дважды громко прочитаны. Послѣ того, онъ въ короткой рѣчи сказалъ народу, что онъ не

въ пользу ея предпочтенія и выгодъ относительно новой отрасли торговли, открывшейся для Россіи черезъ уступки, сдёланныя Портой по смыслу послёдняго мирнаго трактата. Я постараюсь указать вамъ важность этихъ уступокъ, а также и то, какимъ образомъ онт могутъ быть направлены къ нашей выгодъ. Вы воспользуетесь первымъ случаемъ узнать мысли русскихъ министровъ и, имтя подробныя инструкціи высказать или обойти молчаніемъ предложеніе, подобное указанному мной, смотря по тому, на сколько вы найдете въ нихъ сознанія ихъ собственнаго положенія въ этомъ дёлть, а также и потому, какой замътите вы съ ихъ стороны планъ дъйствій и наконець въ какой степени будуть они расположены оказать дъйствительное и существенное предпочтеніе требованіямъ нашего государства.

cossac, by name Pugatcheff. He appeared penitent, acknowledged the justice of his sentence, which was to have his limbs severed from his body and afterwards his head cut off; the former part of which he bore with great fortitude. One of his principal associates, by name Perfilieff underwent the same fate with the difference only of having his head taken off before his limbs. Three others were hanged. Eighteen were knooted, had their noses slit and were sent to Siberia; amongst whom was an officer who had in some measure fomented the rebellion. Pugatcheff's head is raised on an iron spike above a wheel on which his body and Perfilieff's are placed, and his limbs are exposed in four different parts of the town where they are to remain till to morrow, when, it is said, all the bodies are to be burnt together with the scaffold. The whole of this execution passed without the least tumult, and tranquillity seems to be perfectly reestablished. I understand that a general pardon is published in the provinces which were the seat of the late rebellion.

(Russia Sir Robert Gunning, 1775. Nº 114.)

#### Nº 243.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, January 26 (February 6), 1775.

( 8. Extract.) On Thursday last the Empress arrived at a house of

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 26-го января (6-го февраля) 1775 г.

№ 243. (№ 8. Извлеченіе.) Въ прошлый четвергъ, Императрица прибыла въ

то лице, за котораго выдаваль себя, но донской казакь, по имени Пугачевь. Казалось, что онъ сознаваль свою вину и справедливость приговора, состоящаго въ томъ, чтобы отрубить ему сначала руки и ноги, а потомъ голову; онъ перенесъ первую часть казни съ большой твердостью. Одинъ изъ главныхъ его соучастниковъ, по имени Перфильевъ, подвергся той же участи, съ той разницей, что ему отрубили голову прежде членовъ. Трое другихъ были повъщены. Восемнадцать человъкъ наказаны кнутомъ, послъ чего имъ вырвали ноздри и сослали въ Сибирь; между ними находился офицеръ, до нъкоторой степени возбудившій матежъ. Голова Пугачева выставлена на пикъ надъ тельгой, на которой положены тъла Пугачева и Перфильева; члены же его выставлены въ четырехъ кварталахъ города, гдъ останутся до завтра, послъ чего, говорятъ, что всъ тъла будутъ сожжены вмъстъ съ эшафотомъ. Во все время продолженія казни не произошло ни малъйшаго шума, и повидимому, спокойствіе совершенно возстановлено. Я слышалъ, что по всъмъ губерніямъ, гдъ происходило послъднее возмущеніе, обнародовано всеобщее прощеніе.

the Prince of Georgia's about 7 wersts from hence and was joined there on Saturday by their Imperial Highnesses and yesterday between two and three o'clock, every thing being previously prepared for the ceremony by lining the streets with troops etc. the Empress, accompained by the Great Duke and Duchess, made her public entry into this capital. Her Majesty was preceeded by the Vice Chancellor, the dames d'honneur, and the great officers of the household, and escorted by the body guards. Two triumphal arches (enriched with emblematical representations of the numerous victories gained in the late war by land and sea) having been erected in the principal street leading to the cathedral in the Kremel, her Majesty passed under them in her way to that church, and after having performed her devotions there proceeded to the newly erected palace, where the three first classes of the nobility and the foreign ministers, who are already here waited to receive her; but probably fatigued with the preceeding ceremony, her Majesty made no stay in the great apartments, nor was there afterwards any court.

(Secret.) The whole passed with scarce any acclamations amongst the populace, or their manifesting the least degree of satisfaction. The Empres's visit here is far from being agreeable to them, and as little so to the nobility. Her Majesty is not ignorant of this, nor of the little affection they bear her; nor are they less acquainted with the unfavourable opinion she

домъ кназа Грузинскаго, въ семи верстахъ разстоянія отсюда, куда также пріёхали въ субботу Ихъ Императорскія Высочества, а вчера между двумя и тремя часами, послё того какъ были сдёланы всё предварительныя приготовленія для церемоніи, войска были выстроены по улицамъ и т. д. Императрица въ сопровожденіи Великаго кназа и кнагини совершила свой торжественный въёздъ въ эту столицу. Впереди Ел Величества ёхали вице-канцлеръ, статсъ-дамы и главитыщіе чины двора, а за Ел Величествомъ слёдовала лейбъ-гвардія. На главной улицъ, ведущей къ кремлевскому собору, были воздвигнуты двё тріумфальныя арки (украшенныя эмблематическими изображеніями многочисленныхъ побёдъ, одержанныхъ въ теченіе послёдней войны на сушт и на морт), подъ которыми Ел Величество прошла по пути къ церкви, и, отслушавъ тамъ молебенъ, отправилась во вновь отстроенный дворецъ, гдт ожидали ее три первыхъ класса дворанства и тт изъ иностранныхъ министровъ, которые уже здёсь, но, втроятно, утомившись предшествовавшей церемоніей, Ел Величество не остановилась въ залахъ и послё того во дворцт не было пріема.

<sup>(</sup>Секретно.) Во все время церемоніи со стороны народа почти не было возгласовъ или вообще какого бы то ни было выраженія, хотя бы малѣйшаго удовольствія. Посъщеніе Императрицы далеко не пріятно какъ народу, такъ и дворянству. Ея Величество замѣтила это и знаетъ, что они питаютъ къ ней лишь весьма слабую привизанность, также какъ имъ извѣстно неблагопріятное ся миѣніе о нихъ, по соб-

a late occasion, must have contributed to strengthen it. The improper returns her Majesty has met with from these and from many other of her subjects may be safely attributed to too great a degree of lenity, for however laudable this may be, when judiciously employed, an excess of it is every where sure to produce bad effects, but no where more so than in this country, for whose meridian scarce any degree of it is calculated. The nature and disposition of this people is such that unless they are daily made to feel the weight of authority they soon forget that any exists; providentially for them, and for their Sovereign, the miscreant who was lately the author of so much confusion and devastation was, for want of common understanding, incapable of forming any plan; for had that of marching hither, either occurred, or been suggested to him, and that he had executed it, there is not the least doubt that he would have been joined here by the whole of the populace; and that the native timidity of most of the nobility, would have prevented the taking any measures to oppose him; in which case the flames must have spread through the whole Empire, and without the smallest encouragement from any person of power either in or out of it, as I am well assured and am inclined to believe.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 114.)

ственному ихъ сознанію усиленное расположеніемъ, заявленнымъ ими при недавнихъ обстоятельствахъ. Неблагодарность, встръченная Ея Величествомъ со стороны этихъ и многихъ другихъ ея подданныхъ, должна по справедливости быть объяснена слишкомъ большимъ снисхожденіемъ, ибо какъ бы ни было похвально это свойство, проявляемое въ благоразумныхъ размърахъ, будучи доведено до крайности, оно влечеть за собой дурныя последствія повсюду, но нигде более, чемь вь этой стране, для меридіана которой едва ли можно разсчитать какой бы то ни было градусъ этого качества. Характеръ и расположение этого народа таковы, что коль скоро онъ не чувствуеть ежедневно всей силы власти, онь забываеть о самомъ существования этой власти, къ счастію для него и для его Государыни, злодъй, надълавшій въ послъднее время столько безпорядка и опустошений, по недостатку самой простой сообразительности, быль неспособень составить какой бы то ни было плань; нбо, еслибы онъ догадался или былъ бы къмъ нибудь наученъ придти сюда, и исполнилъ бы это, не подлежить сомижню, что къ нему присоединилась бы вся чернь, и что природная робость большей части дворянъ помешала бы имъ принять противъ него меры; а при такихъ обстоятельствахъ бунтъ распространился бы по всей имперіи безъ малъйшаго поощренія со стороны лицъ, облеченныхъ властью какъ внутри, такъ и вит государства, какъ меня увъряли и я расположенъ върить.

# Sir Robert Guuning to the Earl of Suffolk.

Moscow, February 16 (27), 1775.

(Nº 15. Extracts.) Late on Thursday night at last a messenger arrived here from Marshal Roumanzoff with the ratifications of the peace which were signed at the porte on the 13<sup>th</sup> of January O. S. Nothing can be more satisfactory to the Empress than the manner in which this formal and conclusive act is worded. Every article of the peace is therein ratified in the strongest and fullest manner: all her Imperial Majesty's titles acknowledged, and that of *Padischag* given her, which they say here, was never before done to any Sovereign but the King of France.

Whatever might be their 1) motives it has given so high a degree of satisfaction here as to make most people conclude that it was unexpected, and consequently destroys the idea which I mentioned in my last, of a concert between this court and them in the delay of the exchange of the fortresses in their respective possessions. It is certain that this agreeable event gave the Empress an unusual flow of spirits. When I complimented her upon it, she answered by saying: que diront à present les incrédules.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. & 114.)

1) The Turks.

## Оть сэра Роберта Гуппппа графу Суффолькъ.

Москва, 16-го (27-го) февраля 1775 г.

№ 244. (№ 15. Извлеченія.) Въ четвергъ поздно вечеромъ сюда пріёхаль курьеръ отъ фельдмаршала Румянцова и привезъ ратификацію мира, подписанную въ Портѣ 13-го январи с. с. Ничто не можетъ быть пріятнѣе для Императрицы, какъ тѣ выраженія, которыя употреблены въ этомъ формальномъ и заключительномъ актѣ. Содержаніемъ его ратификуется каждая статья мира самымъ сильнымъ и подробнымъ образомъ. Всѣ титулы Ея Императорскаго Величества признаются и, кромѣ того, ей дается титуль падишаха, чтò, какъ говорятъ, не дѣлалось ни для какого государя, кромѣ короля французскаго.

Каково бы ни было ихъ 1) побужденіе, обстоятельство это возбудило здісь такое удовольствіе, что многіе полагають, что событіе это было неожиданно, что уничтожаєть мнівніе упоминаємоє въ моей послідней депешь о томъ, будто бы дворь этоть условился съ ними по поводу отлагательства въ размінів кріпостей въ ихъ взаминыхъ владівніяхъ. Несомнівно, что это пріятное событіе необыкновенно подняло духъ Императрицы. Въ отвіть на мон поздравленія по этому случаю она сказала: что скажуть теперь невітрующіе?

урокъ.



#### Nº 245.

### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, March 16 (27), 1775.

(M. 24. Secret and confidential. Extract.) The popularity the Great Duke affected, the day he rode at the head of his regiment through the town, by conversing with the common people, and allowing them to crowd about his person, and indeed to separate him entirely from his regiment. and the visible satisfaction they manifested at being permitted to do so, are supposed to have given much displeasure, and will probably prevent his being indulged again with a similar opportunity of showing himself; and I am told that a warm altercation passed between him and Mr. Potemkin, on his insisting upon having the report of the regiment made to him. instead of to the latter; but whatever attachment may appear in the populace towards him, his conduct of late has in many respects so much resembled that of his father, as to give those, who are able to judge of it disagreeable apprehensions of the use he may one day make of his power. Mr. Panin, I am assured, has no longer the least influence over him, and hears with the greatest concern of fresh instances of levity and imprudence, both in him and the Great Duchess. This, and the conduct of Mr. Potemkin,

## Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

Москва, 16-го (27-го) марта 1775 г.

№ 245. (№ 24. Секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Популярность, заявленная Великимъ Княземъ въ день, когда онъ тадилъ по городу во главт своего полка, разговаривалъ съ простымъ народомъ и позволялъ ему тесниться вокругъ себя такъ, что толиа совершенно отавляла его отъ полка, и явное удовольствіе, которое подобное обращение доставило народу, какъ полагають, весьма не понравились и потому будуть приняты міры къ тому, чтобы Великій Князь не иміль боліте подобнаго случая показаться народу; и мит передавали, что между нимъ и г. Потемкинымъ произошло горячее столкновение по поводу заявленнаго имъ требования, чтобы докладъ полка производился лично ему, а не Потемкину; но какъ бы сильной ни казалась привязанность къ нему простаго народа, поведение его въ последнее время во многихъ отношеніяхъ до того напоминало дъйствія его отпа, что внушаеть лицамь, имъющимь возможность судить о томь, непріятныя опасенія относительно того, какимъ образомъ онъ со временемъ станетъ употреблять свою власть. Меня увъряли, что г. Панинъ не имъетъ болъе ни малъйшаго на него вліянія и съ величайшимъ сожалъніемъ узнаеть о новыхъ доказательствахъ слабости и неосторожности какъ съ его стороны, такъ и со стороны Великой Княгини. Это обстояdegree of intelligence, may, as some of his friends suspect determine him to take the resolution mentioned in my last. The repugnance that he knew there was, notwithstanding all the professions to the contrary, to giving the command of the troops against Pugatcheff to his brother, and the allowing the signal services, he was supposed to have rendered on that occasion, to go without reward, must have been very grating.

The intimacy, that appears of late to subsist between several of the favourite's relations and some of the Czernicheff family, together with the impatience of Count Ivan to return hither, makes many people imagine, that the brothers may recover their former influence. New intrigues will, undoubtedly, be set on foot, as soon as Count Ivan appears upon the stage; but the characters of both are so well known to the Empress, that I am not inclined to think, she will give them any share of her confidence.

Her Imperial Majesty has been employed, the greatest part of this winter, in revising the institutions of the Czar Alexis Michaelowitz; and I am told, that she intends, in a short time, to publish these with some alterations, and additions; when she will dissolve the commission of the deputies appointed to form a new code of laws, of which we have heard so much.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 113.)

тельство витеть съ поведениет г. Потемкина, съ которымъ г. Панинъ уже довольно давно не интеть никакихъ сношеній, по митнію его друзей, быть можеть заставить его принять ртшеніе, упоминаемое въ моей послідней депешт. Его также должно было сильно оскорбить то, что, какъ ему извістно, начальство надъ войсками противъ Пугачева было передано брату его весьма неохотно, хотя и увтряли въ противномъ, посліт чего важныя заслуги его въ этомъ дтлт были оставлены безъ всякой награды.

Дружба, повидимому, установившаяся въ последнее время между многими родственниками любимца и некоторыми членами семейства Чернышевыхъ вместе съ нетериениемъ графа Ивана Ч. возвратиться сюда, заставляетъ многихъ предполагать, что братья быть можетъ снова пріобретутъ прежнее вліяніе. Несомиенно, что новыя интриги будутъ пущены въ ходъ, какъ только графъ Иванъ вернется на сцену; но характеры обоихъ такъ хорошо известны Императрице, что я не думаю, чтобы она оказала имъ доверіе.

Ея Императорское Величество большую часть этой зимы занималась пересмотромъ уложенія царя Алексъя Михайловича; и мит передавали, что она въ непродолжительномъ времени намъревается напечатать ихъ съ нъкоторыми измъненіями и дополненіями, послъ чего она распустить коммиссію депутатовъ, созванныхъ для

вленія новаго свода законовъ, о которомъ мы столько слышали.

### № 246.

### . Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, March 23 (April 3), 1775.

(Nº 25.) Her Imperial Majesty has just given a very strong instance of the constant attention she pays to the ease and welfare of her subjects by the abolition of various taxes which diminishes her revenue near a million of roubles. Her being able thus early to gratify her benevolent disposition in relieving her subjects not only from every extraordinary burthen which an expensive though successful war obliged her to lay on them, but from many of old standing, evinces the flourishing state of the Empire, notwithstanding the shocks it has received, and the wisdom of those measures to which this must be principally ascribed.

The taxes laid on during the war, and which are now abolished, were, The tax of 80 cop. over and above that of 1 r. 20 cop. paid by merchants and handicraftsmen.

The tax of 100 r. on furnace or iron work.

The tax of 5 r. on each furnace in copper founderies.

The tax of 4 c. on each pood of cast iron.

The tenths of founded brass.

The tenths of the capitals employed in mines of every kind.

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 23-го марта (3-го апръия) 1775 г.

№ 246. (№ 25.) Ея Императорское Величество на дияхъ сильнъйшимъ образомъ доказала постоянное вниманіе, съ которымъ она относится къ благополучію 
своихъ подданныхъ, отмънввъ различныя подати, что уменьшило ея доходъ на милліонъ рублей. То обстоятельство, что она вмъла возможность такъ скоро удовлетворить своей природной добротъ, освободивъ подданныхъ не только отъ чрезвычайныхъ 
налоговъ, вызванныхъ требованіями разорительной, хотя и успъшной войны, но и 
отъ другихъ податей болъе древняго установленія, доказываетъ цвътущее состояніе 
имперія, не смотря на удары, понесенные ею, и мудрость мъръ, которымъ слъдуетъ 
главнымъ образомъ приписать подобный порядокъ вещей.

Налоги, назначенные во время войны и нынъ отмъненные, суть:

Налогъ отъ 80 к. до 1 р. 20 к., уплачиваемый куппами и ремесленниками.

Налогъ въ 100 р. съ каждой печи при желъзномъ производствъ.

Налогъ въ 5 р. съ каждой печи на заводахъ желтой мъди.

Налогъ въ 4 к. съ каждаго пуда расплавленнаго желъза.

Десятая часть отливаемой красной мъди.

Десятая часть капиталовъ, употребляемыхъ въ рудникахъ разнаго рода.

The additional tax of 1 r. per an. on each weaver's loom employed in fabrics or by private persons in their own houses; as likewise the tax of 1% on the value of every other kind of manufactured goods, and a general liberty is given to establish manufactories without the permission of the colleges.

Amongst the taxes of old standing which are now abolished, were.

The tax on tanners and skinners work; that on wax, on tallow-melting, on soap works, on oil manufactories, on private salt works, and that on malt and hops (which, though mentioned generally, I conclude is confined to what is grown and made here).

The prohibition is taken off from all the towns and villages in the Empire of erecting smiths shops and small iron works, and they are henceforth pemitted to manufacture and trade in all kinds of iron work whatsoever.

There are several others of less importance, but as they have not the smallest influence either directly on indirectly on foreign trade, I avoid troubling your Lordship with a detail of them.

The same edict contains a number of internal regulations, together with acts of grace and pardon. It takes off all prohibitions against marrying

Добавочный налогъ въ 1 р. съ каждаго ткацкаго станка, употребляемаго какъ на фабрикѣ, такъ и равно частными лицами въ ихъ собственныхъ домахъ; а также въ  $1^{\circ}/_{\circ}$  со стоимости всѣхъ прочихъ мануфактурныхъ товаровъ. Кромѣ того, всякому предоставляется свобода открывать мануфактуры, не испрашивая на то позволенія коллегій.

Между налогами прежде учрежденными, а нынъ отмъненными, находились слъдующіе:

Налогъ на кожевенное производство, на воскъ, на салотопленіе, на мыловарни, на маслобойни, на частныя соляныя варницы, а также на муку и на хміль (что, хотя упомянуто въ общихъ выраженіяхъ, но я полагаю ограничивается містными произведеніями).

Со всёхъ, какъ городскихъ, такъ и сельскихъ обывателей, снято запрещение строить кузницы и мелкіе желёзные заводы и отнынё всёмъ имъ разрёшено производить всякаго рода желёзныя издёлія и торговать ими.

Предоставлены еще нъкоторыя льготы меньшей важности, но такъ какъ они не имъютъ ни прямаго, ни косвеннаго соотношенія съ иностранной торговлей, я не чу безнокоить васъ, милордъ, подробнымъ ихъ перечисленіемъ.

отъ же указъ заключаетъ въ себѣ много внутреннихъ распоряженій вмѣстѣ съ зеніями милости и прощепія. Онъ также разрѣшаетъ отъ запрещенія вступать

without the consent of the governors of towns or provinces, and all dues hitherto paid to obtain their permission.

It admits all burghers who declare upon oath that they are possessed of a capital of 500 r. into the class of merchants; by which they are exempted from those taxes their former rank subjected them to, but in liew of these are to pay 1% upon their capital, whatever it may be and which they are likewise to declare upon oath (there is a Russ merchant now living at Petersburg, by name Sava Jacovleff who by this regulation will pay 50,000 r. a year to the crown) and vice versa those who have hitherto come under the denomination of merchants but who do not actually possess a capital of 500 r. return into the class of burghers.

All peasants enfranchised by their lords are, at the revision, to chose whether they will enter into the service of government or become burghers or merchants, that they may be taxed or exempted from taxes accordingly.

A general pardon is granted to all persons concerned in the late rebellion, with an injunction that every thing relative thereto shall be buried in oblivion; as also a release to all prisoners who have been confined for any crimes whatever for the space of ten years without judgment having been passed upon them; nor is any crime committed so long ago as 10 years,

въ бракъ безъ согласія губернаторовъ городовъ или губерній и отмѣняеть всѣ подати, выплачивавшіяся до сихъ поръ для полученія этого позволенія.

Вст мъщане клятвенно объявляющіе, что владтють капиталомъ не меньше 500 руб., переводятся въ сословіе купцевъ, что избавляеть ихъ отъ уплаты повинностей, сопряженныхъ съ ихъ прежнимъ сословіемъ, но вмѣсто того они обязаны къ уплатт 1% съ своего капитала, каковъ бы онъ ни былъ, о чемъ они также обязаны объявить клятвеннымъ образомъ (въ настоящую минуту въ Петербургъ живетъ одинъ купецъ, по имени Савва Яковлевъ, который, на основаніи этого правила, будетъ ежегодно вносить казнъ 50,000 руб.) и наоборотъ, вст до сихъ поръ считавшіеся купцами, но не имѣющіе въ настоящее время капитала въ 500 р., возвращаются къ сословію мѣщанъ.

Вст крестьяне, отпущенные помъщиками на волю, должны при ревизіи объявить, желають ли они остаться въ сословіи государственныхъ крестьянъ пли же приписаться къ купцамъ или мъщанамъ въ тъхъ видахъ, чтобы сообразно съ этимъ ихъ можно было обложить повинностями или освободить отъ нихъ.

Всемъ лицамъ, замъщаннымъ въ послъднемъ мятежъ, объявлено всеобщее помилованіе, причемъ объясняется, что все касающееся до этого событія будетъ предано забвенію; кромъ того объявляется свобода всемъ заключеннымъ въ тюрьмъ за какія бы то ни было преступленія въ продолженіе десяти лътъ, въ теченіе которыхъ надъними еще не быль произнесенъ приговоръ, и всякое преступленіе, совершенное болъе

without being brought to light, to be examined into; and this is to be henceforth a permanent law throughout the Empire.

All insolvent debtors who have been confined for the space of 5 years are to be released.

All heirs of persons who were indebted to the crown are discharged from the payment of such debts.

All nobles serving as subaltern officers shall be subject to no other penalities and punishments than such as are inflicted on their superior officers, nor are the corporal punishments of the private men to remain so severe nor so ignominious as they have hitherto done.

The senate has received a special order to lower the duty on the sale of lands, houses ect., from 10 to 6 per cent.

The ukase by which all this was done and which will render the memory of Catherine the Second dear to Russia, was issued on Thursday last the 19<sup>th</sup> inst. and at the same time the treaty of peace with the Porte was published in the Russian language.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 114.)

#### **Nº** 247.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, April 6 (17), 1775.

(Me 29. Extract.) Her Imperial Majesty compassionating the distress

десяти лътъ тому назадъ и обнаруженное въ теченіе этого періода времени, признается уже не подлежащимъ разслъдованію, что отнынъ составить одинъ изъ основныхъ законовъ имперіи.

Вст несостоятельные должники, заключенные въ продолжение пяти лътъ, освобождаются.

Вст наслъдники лицъ, на которыхъ считались казенные долги, освобождаются отъ уплаты подобныхъ долговъ.

Всъ дворяне, служащіе въ званіи унтеръ-офицеровъ, отнынъ будутъ подвергаться лишь тъмъ взысканіямъ и наказаніямъ, которыя примъняются и къ старшимъ надъ ними офицерами, и тълесныя наказанія для частныхъ лицъ не будутъ уже столь жестоки и постыдны, какъ были до настоящаго времени.

Сенатъ получилъ особое повелъніе понизить налогъ, опредъленный при продажъ земель, домовъ и пр., съ 10% на 6.

Указъ, объявляющій все это и которому предстоитъ прославить для Россіи память Екатерины Второй, быль обнародованъ въ прошлый четвергъ 19-го текущаго мъсяца и въ то же самое время мирный трактатъ съ Портой быль напечатанъ на русскоиъ языкъ.

#### Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

Москва, 6-го (17-го) апръля 1775 г.

№ 247. (№ 29. Извлеченіе.) Во вниманіе къ бъдствіямъ, потерпъннымъ гу-

of the provinces that were lately the seat of the rebellion, has been pleased to advance to them a million and a half of roubles for ten years, at the rate of 1 per cent for the first three years, and 3 per cent for the remaining seven. It is to be distributed amongst the proprietors of peasants in the proportion of 40 roubles for every man lost by the late troubles.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 114.)

#### **Nº** 248.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, April 9 (20), 1775.

(Me 30. Extract.) I found him (Mr. Panin) highly dissatisfied with that court (the Austrian), and full of apprehensions of their designs, upon which subject his Excellency thought proper to open himself more fully to me than he has yet done; he seemed to have no doubt, that the most perfect good understanding subsisted between them and the court of Versailles; and he considered the intelligence I gave him, in consequence of your Lordship's last letter (and which he had not before received), of the instructions given to B. Breteuil to negotiate an alliance between the courts of Vienna and Stockholm, if it is founded in truth, as a strong confirmation of it, he thought it therefore high time that preventive measures should be

бернівни, бывшими театромъ послідняго возстанія, Ея Императорскому Величеству угодно было выдать имъ заимообразно полтора милліона рублей, срокомъ на десять літь, съ условіємъ выплачивать по одному проценту въ теченіе нервыхъ трехъ літь и по три въ теченіе остальныхъ семи літь. Сумма эта предназначается къ раздачь между владільцами крестьянъ въ размітрії сорока рублей на каждаго человіма, котораго они лишились вслідствіе послідняго мятежа.

## Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 9-го (20-го) апреля 1775 г.

№ 248. (№ 30. Извлеченіе). Я нашель его (г. Панина) чрезвычайно недовольнымъ этимъ (австрійскимъ) дворомъ и полнымъ опасеній касательно ихъ намѣреній, по поводу чего его превосходительство нашелъ нужнымъ высказаться съ большей противъ прежняго полнотой; повидимому, онъ не сомнѣвался въ существованіи полнѣйшаго согласія между ними и версальскимъ дворомъ и увидѣлъ сильное тому подтвержденіе въ извѣстіи, сообщенномъ ему мною, на основаніи вашего послѣдняго письма, милордъ (что было ему еще неизвѣстно), будто бы Брётёль получилъ предписаніе вести переговоры о союзѣ между вѣнскимъ и стокгольмскимъ дворами, если только свѣдѣнія эти справедливы; поэтому онъ находитъ, что давно пора озаботиться

taken against the effects of this connection; the ambition of the Emperor, he added was without bounds; that, in quality of the chief of the Empire. He was by no means disposed to rest satisfied with the degree of power his three last predecessors enjoyed; but was endeavouring by every possible method, to render the other members of the Empire dependent upon him; and whether it was true, that the Low countries were to be exchanged against the Palatinate, with the approbation of France, or whether they were to be ceded to the latter either in part or whole, by finding some other equivalent for that elector, the intention of parting with them equally manifested the views of the court of Vienna; that Prince Kaunitz thought the present a favourable moment for extending the dominions of the house of Austria, as well as for augmenting the authority of the Emperor, from a supposition that no system, or degree of union, any longer subsisted between those powers who were interested in opposing his views of aggrandisement, and that as none were more so than the King my Master, and his Prussian Majesty, he ardently wished, that a better understanding could be established between them; for which reason he would own to me confidentially, he had not only expressed the same desire to the Prussian minister, just before I came into the room, but had entreated him to use his best endeavours to bring this about and now made me the same request;

принатіемъ міръ предохранительныхъ противъ послідствій этого сеюза; онъ прибавыть, что честолюбіе императора безграмично и что въ качествів главы имперія онъ ни мало не быль расположень удовлетвориться той стененью власти, которой пользовались его три последнихъ предмественника, но старался всевозможными средствами поставить отъ себя въ зависимость прочихъ членовъ имперіи; и если справедливо, что имъется въ виду, съ одобренія Франціи, промънять Нидерланды на Курифальцъ или же уступить ихъ этой державѣ въ полномъ составѣ или частью, причемъ предполагается найти для курфирста какое либо другое удовлетвореніе, во всякомъ случат намтреніе разстаться съ Нидерландами обнаруживаеть виды втискаго двора; что князь Кауницъ считаетъ настоящую минуту благопріятной для разширенія влад'єній австрійскаго дома, также какъ для увеличенія власти императора, предполагая, что между державами, заинтересованными въ противодъйствіи его видамъ усиленія, не существуєть ни системы, ни малітішей степени согласія, и что такъ какъ дело это всего ближе касается короля, моего повелителя, и его прусскаго величества, онъ пламенно желаетъ установленія между ними болье дружественныхъ отношеній; въ этиль видаль онь конфиденціально сознался мив въ томъ, что не только высказывалъ подобное же желаніе прусскому министру незадолго до моего входа въ комнату, но даже убъждаль его употребить всъ усилія для достиженія этой цьли и теперь обратился ко мит съ этой же просьбой, однако, не оффиціально, а въ каче-

not, however, ministerially, but as a well-wisher to both; that the very appearance of harmony between our two courts, from a supposition of its being followed by a closer union, would have its effect on the councils of Versailles, and Vienna; that he was persuaded the King of Prussia would support any measures, his Majesty might adopt in his electoral capacity; and, upon my telling his Excellency, that, though I have no authentic intelligence of what had past at Wetzlar, and in the diet, I understood from common report, that his Prussian Majesty's instructions to his minister had varied very much in the course of the transaction. M. Panin acknowledged this, but attributed it to the King of Prussia having been really duped by the Emperor; but that now he saw through all his designs. I told M. Panin I should report this to your Lordship, in the manner in which his Excellency wished it to be considered, as a private conversation. How far the forming a close electorial connection with his Prussian Majesty may be expedient, and how far this might serve as the basis to one of a more extensive nature, it would be presumption in me to offer any opinion upon: I beg leave, however, to add: that I believe the idea suggested by M. Panin to be his own, and that it was neither insinuated at his Prussian Majesty's request. nor with the sole view of advancing that Prince's interest.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. N 114.)

ствъ доброжелателя обънкъ державъ; далъе онъ прибавилъ, что одинъ видъ согласія между обонин нашими дворами, подавая поводъ къ предположенію, что за нимъ последуеть более тесный союзь, окажеть вліяніе на версальскій и венскій советы; что онъ убъждень, что король прусскій поддержить всякія мітры, которыя будуть приняты его величествомъ въ качествъ курфирста. Когда же я сказаль его превосходительству, что хотя я не имбю достовбрныхъ сведеній о томъ, что происходило въ Ветцаръ и на Сеймъ, я заключаю на основаніи общихъ слуховъ, что инструкціи, выданныя его прусскимъ величествомъ министрамъ его, измѣнялись много разъ во время хода дела, г. Панинъ согласился съ этимъ, но причисалъ это единственно тому обстоятельству, что король прусскій быль действительно обмануть императоромъ, но что теперь онъ видить насквозь все его намеренія. Я отвечаль г. Панину, что передамъ все это вамъ, милордъ, въ томъ смыслѣ, какъ того желалъ его превосходительство, т. е. въ видъ частнаго разговора. Насколько вступленіе въ тесныя электоріальныя сношенія съ его прусскимъ величествомъ можетъ оказаться полезнымъ и насколько оно будеть въ состояніи послужить основаніемъ союза болте обширныхъ размеровъ, касательно всего этого я не осмеливаюсь высказывать своего митнія. Однако, да позволено мит будеть прибавить, что я полагаю, что мысль, поданная г. Панинымъ, принадлежить лично ему и была имъ высказана безъ всякой просьбы со стороны его прусскаго величества и не въ однихъ только видахъ содъйствовать интересамъ этого принца.

#### **Nº** 249.

## The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James's, May 26, 1775.

(Nº 14. Private.) In the month of January last Sir William Hamilton gave an account of the arrival of a lady at Naples from Ragusa, whose story had so much the air of romance that I did not think it necessary to take any notice of it in my letters to you, but as she appears to have become an object of the attention of the court of Russia, and as she is probably, by this time, arrived in the Empress's dominions, I would not omit to give you the following particulars; and I am persuaded you will learn what may be her real history. On her arrival at Naples she had nine persons in her suite, some of whom wore the Polish dress, and she soon afterwards called at Sir William Hamilton's door, to desire he would procure her a pass, from the minister, to go to Rome, stiling herself Countess of Bamberg.

Sir William at first declined to comply with her request, but as she repeated it in the most pressing terms, and described her distress in the strongest manner, that her money was nearly expended, and that she had not any credit at Naples, He obtained a pass for her, with which she immediately set out, but before her departure, she wrote a note to Sir William, to thank him for his kindness, and in which she stiled herself the

# Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гупнингу.

С. Джемоъ, 26-го мая 1775 г.

№ 249. (№ 14. Частное.) Вътечение прошлаго января сэръ Уильямъ Гамильтонъ сообщилъ мить о притадт изъ Рагузы въ Неаполь одной дамы, чья история была до того похожа на романъ, что я не счелъ нужнымъ упоминать о ней въ письмахъ своихъ къ вамъ, но такъ какъ оказывается, что она сдълалась предметомъ внимания русскаго двора и по всей втроятности въ настоящую минуту уже прибыла во владъния Императрицы, я считаю долгомъ передать вамъ слъдующия подробности, въ томъ убъждения, что вы разузнаете ея настоящую историю. При притадт ея въ Неаполь ее сопровождала свита изъ девяти человъкъ, изъ которыхъ нткоторые были одъты по-польски, и вскорт она потхала къ сэру Уильяму Гамильтонъ и просила его доставить ей отъ него какъ министра паспортъ для перетзда въ Римъ, причейъ она называла себя графиней Бамбергъ.

Сначала сэръ Уильямъ отказался отъ исполненія ея просьбы, но такъ какъ она повторила ее въ самыхъ убъдительныхъ выраженіяхъ, живо онисывая свое бъдственное состояніе, ибо денегъ у ней, по словамъ ея, оставалось лишь весьма немного, а въ Неаполъ она не имъла никакого кредита, то онъ доставилъ ей паспортъ, съ которымъ она немедленно вытхала, но передъ отъвздомъ написала сэру Уильяму записку,

Princess Elizabeth, daughter of the late Empress Elizabeth. From Rome . she wrote a long letter to Sir William, with an account of her birth, and the several particulars of her life and sufferings, since the decease of the Empress her mother; she desired to be furnished with letters of recommendation to his Majesty's minister at Vienna, as her intention then was to go to Constantinople. Sir William Hamilton sent a copy of this lady's narrative to Count Orloff, who was then at Pisa, and there is no doubt, but he transmitted it to Count Panin. She remained at Rome some time, and is said to have received a large remittance. In the month of April we had accounts of her having been at Florence, where she had been invited by Count Orloff, to go to Leghorn, to see admiral Greigg's squadron, then on its return home; and a sumptuous entertainment was prepared for her; she accepted the invitation, and is said to have been received with marks of distinction, but not to have been permitted to return on shore. I have received a letter from Mr Fenwick dated the 2 instant in which he informs me of the arrival of admiral Greigg's squadron at Elsinore, that one of the ships had a lady of great distinction on board, and that another had two Polish noblemen on board. These are some of the particulars which have come to my knowledge, of this extraordinary personage, and I am persuaded I shall receive from you a full account of her future destiny.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 114.)

въ которой благодарила его за его доброту и называла себя княжной Елизаветой, дочерью покойной Императрицы Елизаветы. Изъ Рима она написала длинное письмо къ сэру Ундыяму, разсказывая о своемъ рожденій, о различныхъ подробностихъ своей жизни и страданій со времени кончины Императрицы, ея матери, она просида его выдать ей рекомендательное письмо къ министру его величества въ Вънъ, намъреваясь пробхать въ Константинополь. Сэръ Унльямъ Гамильтонъ переслалъ копію съ разсказа этой дамы графу Орлову, находившенуся въ то время въ Пизъ, и не подлежить сомнанію, что онь сообщиль его графу Панину. Она провела накоторое время въ Римъ и, говорять, получила тамъ большую сумиу денегь. Въ апрълъ мы имъли навъстія о пребыванія ея во Флоренціи, гдъ графъ Орловъ пригласиль ее събадить въ Легориъ посмотръть эскадру адмирала Грейга, возвращавшуюся въ то время на родину; поэтому на корабат быль приготовлень для нее великольпный пріемь, она приняла приглашение и, какъ говорять, ее встрътили съ величайшимъ отличиемъ, но не допустили возвратиться на берегь. Я получиль письмо отъ г. Фенуика отъ 2-го числа текущаго месяца, где онъ извещаеть меня о пріезде эскадры адмирала Грейга въ Эльзиноръ; на одномъ изъ кораблей находилась дама, повидимому, весьма знатнаго рода, а на другомъ двое польскихъ дворянъ. Вотъ подробности, дошедшія до моего свъдънія, касательно этой необыкновенной личности и я убъжденъ, что получу отъ васъ полный отчетъ о дальнъйшей ея судьбъ.

#### № 250.

#### Sir Bobert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, April 27 (May 8), 1775.

(Private and most secret.) His Prussian Majesty is too well informed of what passes in the interior of this court, to have distinguished Prince Orloff. in the manner he did, from any hopes of his immediate return to power; he was however, at the same time too well acquainted with the Empress's sentiments towards that Prince, to have the least doubt that the reception he gave him at Potzdam would be entirely agreeable to her, and I know it has been fully verified by the event. There is something so paradoxical in Prince Orloff's situation, that it is not easy to convey a just idea of it, though I hope to be able fully to explain it to your Lordship when I have the honour of seeing you; in the mean time it will perhaps be sufficient to say that had he thought proper to perform the functions of all the posts he was in, it would not have been in the power of any rival whatever to remove him from them; for, even after the levity of his conduct had induced the Empress to give him a successor, she left no endeavours untried to make him sensible of his indifference, and indiscretion, and we saw him, for some time after his return from Reval, in possession of a greater degree of power than he ever enjoyed; but neither this, no any other consideration was

# Оть сэра Роберга Гунинга графу Суффолькъ.

Москва, 27-го апрвия (8-го мая) 1775 г.

№ 250. (Частное и весьма секретное.) Его прусскому величеству слишкомъ хорошо извъстно все происходящее внутри этого двора для того чтобы онъ отнесся къ князю Орлову сътъмъ отличіемъ, которое было ему оказано, всябдствіе надежды на немедленное его возвращение къ власти; но съ другой стороны онъ также слишкомъ корошо знаетъ чувства Императрицы къ этому князю, для того чтобы сомивваться въ томъ, что пріемъ, сдъланный ему въ Потсдамъ, будеть ей весьма пріятенъ; и я знаю, что событіе это оправдалось фактами. Положеніе князя Орлова заключаеть въ себъ нъчто до того парадоксальное, что не легко дать о немъ правильное понятіе, хотя я надъюсь имъть возможность вполнъ объяснить вамъ его, милордъ, когда буду имъть честь съ вами видъться. А до тъхъ поръ быть можетъ окажется достаточнымъ сказать, что если бы онъ только захотіль исполнить всь принадлежавшія ему обязанности, никакой соперникь не иміль бы возможности отнять ихъ у него; ибо даже послъ того, какъ легкомысленное его поведеніе побудило Императрицу назначить ему преемника, она всячески старалась заставить его сознать свое равнодушіе и неосторожность и мы видёли, что скоро послё возвращенія его изъ Ревеля онъ обладаль большей противъ прежняго степенью власти; но ни это, ни какія бы то ни было прочія соображенія не оказались достаточными для того

sufficient to bring him to perform any of his private duties. Piqued at this, his mistress gave him a new rival in power, as well as in her affections, which determined him to ask leave to travel for two years, and even this she granted much against her inclination. Since his absence he has corresponded regularly with her Majesty, but has not, as it would be unnecessary, asked any particular permission to go to England. I always understood from him that he meant to do so, accompanied by his brother Alexis, when the latter had settled every thing relative to the fleet in Italy; and, if he executes this design I flatter myself your Lordship will procure him every proper distinction, not only because I think his Highness and his family's predilection for us deserves it, but because I am persuaded that the doing so will give the Empress great satisfaction, notwithstanding the excess of her attachment for the present favourite.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. N 114.)

#### **№** 251.

## The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James's, June 30, 1775.

(Private and confidential.) The rebellion in a great part of His Majesty's American colonies, is of such a nature as to make it prudent at least, to

## Отъ графа Суффолькъ сэру Роберту Гунинигу.

С. Джемсъ, 30-го іюня 1775 г.

№ 251. (Частное и конфиденціальное.) Возстаніе въ большей части американскихъ колоній его величества такого свойства, что осторожность предписываетъ

чтобы побудить къ исполненію частныхъ его обязанностей. Раздраженная этимъ, его повелительница назначила ему новаго соперника во власти, также какъ и въ своей привязанности, что рѣшило его просить отпуска на два года, съ тѣмъ чтобы путешествовать, и даже на это она согласилась весьма неохотно. Со времени своего отъъзда онъ велъ съ Ея Величествомъ постоянную и правильную переписку, но, не считая того необходимымъ, не испрашивалъ особаго позволенія на то, чтобы ѣхать въ Англію. Я нѣсколько разъ слышалъ отъ него, что онъ намъревался предпринять это путешествіе вмѣстѣ съ своимъ братомъ, Алексѣемъ, какъ только послѣдній устроитъ все относительно флота въ Италіи; если онъ осуществитъ свое намъреніе, надѣюсь, что вы, милордъ, окажете ему должное отличіе, не только потому, что я полагаю, что предпочтеніе его сіятельства и семейства его къ намъ того заслуживаеть, но и потому, что это доставитъ Императрицѣ большое удовольствіе, не смотря на чрезмѣрную ея привязанность къ настоящему любимцу.

look forward to every possible exertion that an unfavourable concurrence of circumstances would call for, and to be prepared with full information thereon; at the same time that the very idea of some of the means which present themselves for enquiry, may, at this moment, seen both exceptionable and romantic, or, at least, such as we have no probable reason to apprehend will become necessary. Subject to this explanation, I can venture to mention to you my private wishes that you would endeavour to learn whether, in case it should hereafter be found expedient to make use of foreign troops in north America, his Majesty might rely on the Empress of Russia to furnish him with any considerable corps of her infantry for that purpose. I need not observe to you that this commission is of the most delicate nature, and proper only to be entrusted to a minister of approved discretion and abilities; its whole propriety indeed depends on its execution; and, in whatever method you introduce the conversation, whether with Mr. Panin, Count Osterman, or the Empress herself, you will be very careful to do it inaffectedly, so as to give it quite the air of an idle speculation of your own, and by no means, that of a proposition, and you will avoid, on the one hand, an appearance of seriousness in the business, which does not, and I hope never will, exist, and on the other, the letting empty assurances be set down to our account as solid obligations.

озаботиться встии возможными мтрами, которых быть можеть потребуеть неблагопріятное стеченіе обстоятельствъ, дабы приготовиться на встрічу ниъ всіми нужными сведеніями; хотя въ настоящую минуту самая мысль о некоторыхъ изъ средствъ, представляющихся для изследованій, можетъ показаться необыкновенной и романтической или по крайней мъръ на основаніи въроятныхъ соображеній ни въ какомъ случат для насъ не нужной. Послъ подобнаго объясненія могу изложить вамъ свое частное желаніе на счеть того, чтобы вы постарались узнать, если со временемъ окажется потребность употребить въ стверной Америкъ вностранныя войска, то можеть ли въ такоиъ случат его величество разсчитывать на русскую Императрицу для снабженія его въ виду этой цъли значительнымъ корпусомъ пъхоты. Считаю лишнимъ объяснять вамъ, что поручение это весьма деликатнаго свойства и можеть быть возложено лишь на министра столь испытанной осторожности и искусства; польза его вполнъ зависитъ отъ его выполненія; и какимъ бы образомъ вы ни коснулись этого разговора, будеть ли это съ г. Панинымъ, съ графомъ Остерманомъ нии съ самой Императрицей, вы постараетесь высказать это какъ будто нечаянно, придавая вашимъ словамъ лишь видъ простаго и личнаго вашего предположенія и ни въ какомъ случат не положительнаго предложенія. Избъгая съ одной стороны придать этому дёлу серьезный характеръ, котораго, надёюсь, оно не достигнетъ, вы съ другой стороны не примете пустыхъ увъреній витьсто прочныхъ обязательствъ.

If you should find a readiness or a disposition in the Russian court to embrace the suggestion, you must defer your departure for England until you hear from me again in consequence of your answer to this despatch. I shall be sorry, in that case, to have deranged the plan which you had settled for the removal of your family; but I am too well convinced of your zeal in his Majesty's service, to doubt your cheerful acquiescence, when the occasion is so important.

Endorsed. (By Staley.)

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. 114.)

#### Nº 252.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, May 18 (29), 1775.

(№ 37. Extract.) The insurrection of the Zaporogian cosacks, which I mentioned in my last, is owing to the encroachments, which some of the colonists, settled in New Servia, have, as formerly alledged, made upon their territory. The refusal of the Crim Tartars to give up a number of Russian subjects, who deserted in the course of the last war, and took refuge in the Crimea, and the manner in which this refusal was expressed, determined this court to take the earliest and most efficacious methods to prevent the effects of their indisposition towards this country, and of the

Если бы вы встрітили въ русскомъ дворі готовность или расположеніе воснользоваться этой мыслью, въ такомъ случай вамъ слідуеть отложить вамъ отъйздъ въ Англію до тіхть поръ, пока вы не получите отъ меня новыхъ инструкцій на основаніи вамего отвіта на настоящую депешу. Мий будеть весьма жаль разстроить планъ, составленный вами для переселенія вашего семейства; но я слишкомъ убіждень въ вашемъ усердій къ службі его величества для того чтобы сомийваться въ добровольномъ вашемъ согласій, когда идеть річь о столь важномъ вопросі.

Надписано: черезъ Сталея.

#### Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 18-го (29-го мая) 1775 г.

№ 252. (№ 37. Извлеченіе.) Возстаніе запорожских казаковъ, упомянутое въ послідней моей депешт, было вызвано нападеніями на ихъ территорію со стороны нікоторых колонистовъ, поселившихся въ новой Сербін. Отказъ крымскихъ татаръ выдать значительное число русскихъ подданныхъ, бъжавшихъ въ продолженіе послідней войны и спасшихся въ Крымъ, а также выраженія, въ которыхъ былъ высказанъ этотъ отказъ, побудили этотъ дворъ принять самыя быстрыя и наиболюе дійствительныя мітры для предупрежденія послідствій, могущихъ возникнуть отъ ихъ вражды къ этому государству и отъ неудовольствія запорожцевъ, и потому было по-

discontents of the Zaporogians, and therefore so large a body of troops, as fourteen regiments, were ordered to march.

I am informed, that in a council lately held general Potemkin proposed the fomenting the present disturbances in Persia, but that this measure was strongly opposed by Mr. Panin, who is said to have expressed himself, upon this occasion, in stronger terms than were ever known to fall from him; he said, that interfering in the affairs of others had, besides the dishonour of it, been attended with the most unhappy consequences, and might have proved fatal to this Empire; and though they were now by the unexpected turn things had taken, extricated from the difficulties in which they had been involved, yet it would be such a height of infatuation to expose themselves to similar ones in future; that while he remained there, he should declare strenuously against it. None of the other members took any share in the debate, and Mr. Potemkin broke up the council with apparent dissatisfaction.

Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 114.

#### **№** 253.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, June 19 (30), 1775.

(1 44. Private.) From the correspondence which the lady, mentioned

вельно выступить въ походъ корпусу войскъ, состоявшему изъ четырнадцати полковъ.

Мить говорили, что на одномъ изъ недавнихъ застданій совтта, генераль Потемкинъ предложиль воспользоваться настоящими безпорядками въ Персів, не противъ
этой мтры сильно возсталъ г. Панинъ, выражавшійся при этомъ случать съ энергіей,
въ немъ неизвъстной; онъ сказалъ, что вмъщательство въ чужія діла, кроміт постыдной стороны поступка, было сопряжено съ самыми несчастными послідствіями
и могло оказаться гибельнымъ для имперіи, и, хотя въ настоящую минуту, вслідствіе неожиданнаго оборота, принятаго обстоятельствами, они извлечены изъ затрудненій, окружавшихъ ихъ, тімъ не менте подвергаться на будущее время подобнымъ
же опасностямъ, означало бы такое самообольщеніе, что до тіхъ поръ, пока онъ
занимаетъ принадлежащую ему должность, онъ будеть упорно сопротивляться подобной мітръ. Никто изъ прочихъ членовъ не принималь участія въ спорт, и г. Потемкинъ закрылъ засіданіе съ замітнымъ неудовольствіемъ.

# Оть сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 19-го (30-го) іюня 1775 г.

№ 44. (Частное.) На основаніи переписки, которую дама, упоминаемая вами,

in your Lordship's private letter M. 14, carried on with Mr. Panin in the course of last year, he considered her, as did every body else, as a person disordered in her senses, and as such not demanding much attention; I did not think proper to trouble your Lordship with any of the accounts which had then reached me of her. From the time she was arrested great secrecy has been enjoined, and observed, with respect to her; but this is to be attributed rather to the delicacy of the subject than to any apprehensions that were entertained of her. That she is an adventurer is certain, and she has learned the story so imperfectly which she has been taught to tell. that it requires but little discernment to discover the fraud she is carrying on, and though she is well acquainted with modern history, is so deficient in that of this country as to call the Empress Ann, sister to the Empress Elizabeth; whose illegitimate daughter by Count Rosoumowsky, she affects to be. She is not however deficient in abilities; speaks some of the modern languages well, but Russian is not amongst them, though she understands something of it; and is, or affects to be, a proficient in most of the Oriental ones: says she has hitherto drawn most of her resources from Persia. She is accompanied by two polish gentlemen, of desperate fortunes, one female attendant and five men servants; she and her attendants are not at present lodged in the fortress at Petersburg: her destiny does not seem as yet to be finally determined. It is believed here that she keeps up a cor-

милордъ, въ вашемъ частномъ письмъ подъ № 14, вела съ г. Панинымъ въ продолженіе прошлаго года, онъ, какъ и всѣ, считалъ ее особой помѣшанной и потому неваслуживающей особаго вниманія; по той же причинь и я не находиль нужнымъ безпоконть васъ, милордъ, извъстіями о ней, доходившими до меня. Съ тъхъ поръ, какъ она была арестована, относительно ее предписана и соблюдается величайшая тайна; не это обстоятельство скорте сладуеть приписать деликатности предмета, чъмъ какимъ либо опасеніямъ. Достовърно, что она обманщица и она такъ плохо ознакомилась съ исторіей, которую ее научили разсказывать, что ложь ея показаній выступаеть при мальйшей проницательности, и хотя ей хорошо извъстна новъйшая исторія вообще, собственно русскую исторію она знаеть такъ мало, что называеть Императрицу Анну сестрой Императрицы Елизаветы, выдавая себя за незаконную дочь ея и графа Разумовскаго. Однако, она обладаеть некоторыми талантами, хорошо говорить на нескольких новейших языкахь, но русскій не въ числе ихъ, хотя она отчасти понимаеть его и основательно изучила или по крайней мірь увіряеть въ томъ, большую часть восточныхъ языковъ, разсказывая, что до сихъ поръ получала большую часть своихъ доходовъ изъ Персіи. Ее сопровождають два польскихъ раззорившихся дворянина, одна женщина и пять человъкъ мужской прислуги; въ настоящую минуту она и вся свита ея помъщены въ петербургской кртпости. Повидимому, судьба ея еще не подверглась окончательному ръшенію. Полагають,

respondence with some of the people who accompanied Pugatscheff; and it is suspected that she was brought upon the stage by some people of Poland, with the approbation of the court of France; and that she has had remittances hither from both those countries. If I learn anything more upon her subject, which it will now be difficult to do, I shall not fail to communicate it to your Lordship.

The apprehensions which I mentioned to your Lordship they were under here sometime ago on account of the Zaporogian cossacks, are now entirely ceased; this court having at length taken the resolution (and a very proper one it was) to dissolve the union, which had so long, and so shamefully, been allowed so subsist between them; by transplanting them in very small bodies into different parts of the Empire, which, after disarming them, has been actually done.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 115.)

#### **№** 254.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, June 26 (July 7), 1775.

(Ne 45. Extract.) Though I flatter myself, the present difficulties in which we seem to be involved, will soon be removed, and that we shall not be obliged to have recourse to any other resource than what we find within

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффолькъ.

Москва, 26-го іюня (7-го іюля) 1775 г.

№ 254. (№ 45. Извлеченіе.) Хотя я льщу себя надеждой, что настоящім затрудненія, окружающія насъ, будуть скоро устранены и что мы не будемъ вынуждены обратиться къ инымъ средствамъ, кромѣ своихъ собственныхъ, тѣмъ не менѣе

что она имѣетъ сношенія съ нѣкоторыми изъ лицъ, сопровождавшихъ Пугачева и подозрѣваютъ, что она выведена на сцену нѣеколькими лицами въ Польшѣ съ одобренія французскаго двора и что до сихъ поръ она получала содержаніе отъ обоихъ этихъ государствъ. Если я узнаю касательно этого предмета что либо новое, что, впрочемъ, теперь будетъ трудно исполнить, я не премину сообщить эти свѣдѣнія вамъ, милордъ.

Опасенія насчеть запорожцевь, возникшія здёсь нёсколько времени тому назадь, какъ я передаваль вамь о томъ, милордъ, теперь совершенно разсёялись, такъ какъ дворъ этоть наконецъ пришель къ рёшенію (весьма благоразумному) уничтожить союзъ такъ долго и постыдно дозволенный между ними, разселивъ ихъ весьма немногочисленными отрядами въ разныя части имперіи, что и было исполнено по отнатіи у нихъ оружія.

ourselves, yet, lest any foreign ones should, from unforeseen events, become necessary, I flatter myself I shall not be disapproved of for suggesting to your Lordship the means of obtaining, at a very short warning a considerable body of excellent and experienced seamen; I mean those who have for some time served on board the Russian fleet in the Mediterranean, part of whom are already returned, and the rest soon expected; out of which number, I am assured, near four thousand might be selected fit for service; one half of these will, if they remain here, soon perish from the change of diet, they must of course be put upon when they come home, and the remainder, by being employed in the works entirely foreign to their profession, will soon forget the knowledge they have acquired in it: and it would be so easy a matter to convince the Empress of this, and of the benefit that would accrue to her from having them still employed, without any expence to her, that I am persuaded, she would gladly consent to our engaging them, should the circumstances of our affairs render such an expedient necessary.

(Russia, Sir Robert Gunning, 1775. Ne 115.)

## № 255.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, July 13 (24), 1775.

(№ 48. Extract.) Marshal Roumanzoff arrived at Kolominsky on Thurs-

## Оть сэра Роберта Гунивига графу Суффолькъ.

Москва, 13-го (24-го) іюля 1775 г.

№ 255. (№ 48. Извлеченіе.) Фельдиаршаль Румянцовъ прибыль въ Коломен-

въ случат, если бы вследствіе непредвиденных обстоятельствъ потребовалась помощь иностранная, надёюсь, что вы, милордъ, не осудите меня за то, что я укажу вамъ на средство получить заблаговременно значительное число отличныхъ и опытныхъ моряковъ; я говорю о тёхъ, которые въ продолженіе нёкотораго времени служили въ русскомъ флотё на Средиземномъ морё, изъ коихъ часть уже вернулась, а остальныхъ ожидаютъ въ скорости; меня увёряли, что изъ числа ихъ можно избрать до четырехъ тысячъ человёкъ, годныхъ къ службё; въ случаё же, если они останутся здёсь, половина ихъ скоро погибнетъ отъ перемёны жизненныхъ условій, которой они по необходимости подвергнутся по возвращеніи на родину, а прочіе, будучи употреблены въ работы, совершенйо чуждыя ихъ занятіямъ, скоро забудутъ познанія, пріобрётенныя ими на этомъ поприщё, и было бы такъ легко убёдить Императрицу въ этомъ и въ томъ, что для нее выгодно употребить ихъ въ дёло безъ всякаго расхода, что я увёренъ, что она охотно допустила бы ихъ поступить къ намъ на службу, если бы только обстоятельства потребовали подобной мёры.

day last; and was received by the Empress with every possible mark of satisfaction and attention, though he declined the honour of a triumphal entry, which was intended him, and for which magnificent preparations had been made.

On Friday morning the Empress, accompanied by the Great Duke and Duchess and attended by the great officers and ladies of the court, the knights being in the habits of their respective orders, walked in grand procession from the old palace in the Kremel to the cathedral, where solemn mass was performed by the archbishop of Petersburg, and Te Deum sung for the conclusion of the war by so glorious a peace; after which her Imperial Majesty, being returned in procession to the hall called Granovitaia in the old palace, was addressed by the procuror general, in the name of the whole Empire, in an harangue full of expressions of the deepest gratitude for the blessings which her reign had procured to them, and particularly for the recent one of the restoration of public and domestic tranquillity which her wisdom has so happily accomplished; to which the vice chancellor made a short but gracious answer in the name of his Sovereign; after which the five first classes of the nobility had the honour of kissing her Majesty's hand. The keeper, of the privy purse, then read aloud a list of the gratifications and rewards which the Empress was pleased to bestow, upon this occasion; amongst the principal ones were,

To Marshal Roumanzoff an estate of 5,000 peasants, 100,000 roubles

Фельдмаршалу Румянцову помъстье въ 5,000 человъкъ крестьянъ, 100,000 р.

ское въ прошлый четвергъ и былъ принятъ Инператрицей со встии знаками удовольствія и вниманія, хотя онъ уклонился отъ чести тріуифальнаго вътада, предполагавшагося для него и уже приготовленнаго самымъ великолтинымъ образомъ.

Въ иятницу утромъ Императрица вийсти съ Великииъ Княземъ и Великой Княгиней и въ сопровождени придворныхъ дамъ и важивникъ чиновъ двора, причемъ вст были въ мундирахъ и орденахъ, отправилась церемоніальнымъ шествіемъ изъ стараго кремлевскаго дворца въ соборъ, гдт иетербургскій архіенископъ отслужилъ торжественную объдню и молебенъ по случаю заключенія войны столь славнымъ миромъ; посліт того Ея Императорское Величество тімъ же порядкомъ возвратилась въ залу стараго дворца, называемую грановитой палатой, гдт генералъ-прокуроръ отъ имени всей имперіи сказаль ей річь, наполненную выраженіями самой глубокой признательности за благополучіе, доставленное ей ея царствованіемъ, въ особенности же за недавнее возстановленіе общественнаго и внутренняго спокойствія, столь счастливо достигнутаго ея мудростью, на что вице-канцлеръ высказаль оть имени своей государыни краткій, но милостивый отвітъ. Вслідь затімъ первые пять классовъ дворянства иміли честь ціловать руку Ея Величества. Посліт того частный казначей Императрицы прочиталь вслухъ списокъ наградъ, которыя ей угодно было назначить къ раздачт по этому случаю, главнійшія изъ коихъ были слідующія:

in money, a service of plate, a hat with a wreath of laurel enriched with precious stones to the value of 30,000 roubles, a diamond star and shoulder knot, besides a Marshal's staff and a diploma adding to his surname that of Sadounaiskoy which may be translated the Ultra-Danube.

To Count Alexis Orloff 60,000 roubles and a sword enriched with diamonds of very considerable value, besides a diploma granting to him the surname of Chesme.

To general Potemkin a diploma of count of the Russian Empire and her Imperial Majesty's picture set with diamonds to be worn by him.

To general Panin 60,000 roubles with a sword and diamond star.

The same to Prince Dolgorouki.

'n

Ħ

Œ

I

To Count Soltikoff the second order of St. George.

To Count Ivan Czernicheff the order of St. Andrew.

Several ribbons of St. Alexander Newsky were conferred, and military promotions made.

Admiral Greig was advanced to the rank of vice admiral and appointed commandant of Cronstadt.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 115.)

## **№** 256.

# Sir Rebert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, July 28 (August 8), 1775.

(Private and confidential. Extract.) In order to execute the very deli-

деньгами, столовый приборъ, шляпа съ лавровымъ вёнкомъ, украшенная драгоцёнными камнями, цёной въ 30,000 р., брилліантовая звёзда и лента черезъ плечо, кромё фельдиаршальскаго жезла и грамоты, прибавляющей къ его фамиліи названіе Задунайскаго,

Графу Алекстю Орлову 60,000 руб. и шпага, украшенная весьма цънными брилліантами, кромт грамоты, дающей ему названіе Чесменскаго,

Генералу Потемину грамота на званіе графа русской имперіи и портреть Ея Императорскаго Величества, украшенный брилліантами, для ношенія на груди.

Генералу Панину 60,000 р., шиага и брилліантовая звізда.

Тоже самое князю Долгорукому.

Графу Салтыкову орденъ св. Георгія 2-й степени.

Графу Ивану Чернышеву орденъ св. Андрея.

Кромъ того роздано нъсколько лентъ св. Александра Невскаго и сдълано нъсколько производствъ по военному въдомству.

Контръ-здипралъ Грейгъ произведенъ вице-адмираломъ и назначенъ комендантомъ въ Кронштадтъ.

## Отъ сэра Роберта Гушишга графу Суффолькъ.

Москва, 28-го іюля (8-го августа) 1775 г.

№ 256. (Частное и конфиденціальное. Извлеченіе.) Имъя въ виду исполнить

cate and difficult commission which your Lordship honoured me with by Staley, as agreeably to the mode which you so properly prescribe for the execution of it, as was in my power, I thought it necessary to let some days elapse, after the arrival of the messenger, before, I took any step in the business intrusted to me, as well to prevent the cause of his mission being suspected, as to give me time to consider what was the best manner of proceeding. Could I have an opportunity of speaking to the Empress, I should indisputably have preferred coming directly to the point with her to the conveying it through any other channel, for supposing the numberless assurances she has formerly given me of her wishes to have any opportunity of serving the King, to be sincere, she would naturally from the turn I should have given the conversation have repeated these upon the present occasion, and the business would have been unaffectedly and naturally compleated, but the circumstance of her ill health precluding all opportunity of approaching her. I had no other option but that of talking to Mr. Panin or Count Osterman, in the choice of whom there was no hesitating, for the latter acts with such uncommon reserve, from the fear that his want of experience and abilities should lead him to improper confidences, as to prevent my having any, or but little political conversation with him, where as the other, having almost daily occasion to talk upon the American

весьма деликатное и трудное поручение, которое вы, милордъ, оказали мит честь возложить на меня черезъ Сталея, настолько близко къ способу, такъ благоразумно предписанному вами мив для его осуществленія, насколько то будеть въ моей власти; я счель нужнымъ пропустить итсколько дней по прітедт курьера, прежде чамъ предпринять что бы то ни было по поводу порученного мит дела, какъ для того чтобы не возбудить подозрѣній касательно причины моей попытки, такъ и для того, чтобы имъть время обсудить и избрать наизучшій способъ дъйствія. Если бы я имъль случай говорить съ Императрицей, я бы, конечно, предпочелъ обратиться непосредственно къ ней витсто того, чтобы употреблять другіе пути, ибо, предполагал искренность безчисленных увтреній, высказанных ею мит по поводу ся желанія нить случай оказать услугу королю, понятно, что вслъдствіе оборота, который я бы даль разговору, она повторила бы эти увтренія при настоящемь случать и такимъ образомъ дело было бы сделано весьма просто и естественно; но такъ какъ плохое состояние ея здоровья дишаеть возможности ее видіть, я не мибль инаго пути. кромъ переговоровъ съ г. Панинымъ или съ графомъ Остерманомъ, выборъ, надъ которымъ нечего было задумываться, такъ какъ последній действуеть съ столь необычайной сдержанностью, опасаясь по недостатку опытности и уменья впасть въ излишнюю откровенность, что я почти не имбаъ случая говорить съ нимъ о политикъ, между тъмъ какъ первый почги ежедневно бесъдуеть со мной объ американскихъ дълахъ, и потому я безъ всякаго труда и незамътнымъ образомъ навелъ разговоръ

business. I had no difficulty in bringing it unaffectedly upon the carpet, and having an opportunity of answering some questions he asked me in consequence of the last information they received here, I availed myself of it to assure him that there was as much certainty as the nature of human events would admit of, that the measures his Majesty was now pursuing would shortly put an end to the rebellion, yet I could not prevent the warmth of my attachment to my Sovereign and my country from making me revolve upon every means that could put a period to the present dissentions, in case any unforeseen and unexpected circumstance should extend their duration; and though it might be presumption in me to offer to suggest any idea of mine, yet as I flattered myself my motive for doing so would carry with it its own excuse at home, I should, in consequence of the friendship with which his Excellency honoured me, and of the frequent assurances which had fallen from the Empress's own mouth to me in our private conversations, ask him whether I might not confirm them to the King my Master by acquainting him that in case the circumstances of affairs should render any foreign forces necessary he might reckon upon a body of her Imperial Majesty's infantry; that I should not have hazarded, unauthorized as I was, with any other minister than himself or Sovereign than the Empress, to put such a question, but with them I was certain of

на этоть предметь и, ответивь на несколько вопросовь, сделанных вимь мие, вследствіе последних полученных здесь известій, я воспользовался этим случаемь для того чтобы увърить его въ томъ, что насколько могуть быть достовърны человъческія событія, настолько не подлежить сомивнію, что мізры, ныив предпринимаемыя его величествомъ, вскоръ положать конецъ возстанію, но тъмъ не менъе сила моей привязанности къ государю и отечеству невольно заставляетъ меня останавливаться надъ встин средствами, могущими прекратить настоящія смуты въ случать, если бы какое бы то ни было непредвиденное и неожиданное обстоятельство продлило бы ихъ; и хотя съ моей стороны весьма смело предлагать свои собственныя мижнія, однако, я надъюсь, что побужденіе, руководящее мной, послужить мнъ извиненіемъ въ глазахъ нашего правительства, и потому въ силу дружбы, которой отличаеть меня его превосходительство, и на основаніи частыхъ увітреній, слышанныхъ мною изъ собственных усть Императрицы въчастных разговорахь моихь съней, смъю спросить его, не могу ли я подтвердить этихъ увтреній королю, моему повелителю, сообщивъ ему, что въ случат если обстоятельства дъла потребують поддержки иностранныхъ войскъ, онъ можетъ разсчитывать на корпусъ пъхоты Ея Императорскаго Величества, что, не имъя на то уполномочій, я бы не осмълился обратиться съ такимъ вопросомъ ни къ какому министру, кромѣ него, и ни къ какому монарху, кромъ Императрицы, но съ ними я убъжденъ, что могу сдълать это безъ всякаго риска и что для сообщенія ваить, милордъ, мітры ныніт мною принятой и ся резуль-

doing it without risk, and that I should avail myself of the person I had with me now, who in consequence of my brother in law's death had been dispatched to me with some necessary acts for me to sign, and which could not wait for my return to England, in order to communicate to your Lordship the step I had now taken, and the result of it. This was the only pretence I could alledge for the messenger's coming at this juncture. Mr. Panin heard me without surprise and attended to me with apparent cordiality, and entered into and approved of the motive which led me to open myself to him, desired me on account of the Empress's indisposition to wait a few days until he could talk to her. He has since then from time to time put me off with the difficulty of his finding a proper season for doing so on account of the festivals succeeding her Imperial Majesty's illness; and I could not, as your Lordship will easily judge venture to importune him, so that it was not until this morning that I received an answer, and I have the pleasure of acquainting you that nothing could be more satisfactory. The Empress having ordered Mr. Panin to give to me the strongest assurances, and to express them in the strongest terms of her entire readiness upon this and upon every other occasion, to give his Majesty every assistance he should desire, and in whatever mode or manner he thought proper, that as she embraced with great satisfaction this occasion of testifying her gratitude

тата, я воспользуюсь лицемъ, находящимся у меня въ настоящую минуту и присланнымъ комет, всятдствіе смерти мосго зятя, для передачи мит иткоторыхъ документовъ, требовавшихъ моей подписи въ столь непродолжительномъ времени, что нельзя было отложеть это до возвращения моего въ Англію. Это была едниственная причина, которую я могъ привести въ объяснение привада курьера при настоящихъ обстоятельствахъ. Г. Панинъ выслушалъ меня безъ удивленія и отнесся къ мониъ словамъ съ очевидной благосклонностью; онъ разспросиль меня относительно причины, побудившей меня объясниться съ нимъ, и попросилъ меня, вслъдствіе бользии Императрицы, подождать нъсколько дней до техъ поръ, пока ему удастся поговорить съ нею. Съ того времени онъ несколько разъ говорилъ инъ, что еще не могъ этого исполнить по причинт праздниковъ, последовавшихъ за выздоровлениемъ Ен Императорскаго Величества, и какъ вы, инлордъ, легко поймете, я не осмъдивался безпоконть его, такъ что я получиль отвъть лишь сегодня утромъ и съ удовольствіемъ могу передать вань, что смысль этого ответа какь нельзя более благопріятень. Инператрица повельла г. Панину сильныйшимъ образомъ и въ самыхъ энергическихъ выраженіяхь уверить меня въ полной ся готовности какъ въ этомъ, такъ и во всякомъ другомъ случать, оказать его величеству всякую помощь, какой онъ только можеть пожелать, въ томъ видъ и тъмъ путемъ, какіе онъ признаетъ нужными, и въ томъ, что она съ величайшниъ удовольствіемъ воспользуется этимъ случаемъ заявить

to the King and the English nation for the important services, she had received from them in the course of the last war; favours she the more valued, and should not forget as they were spontaneously bestowed, and not the result of any formal obligations or ties on our part, that no ties of this nature could bind her more to us than she really is, and that we were as fully entitled to every succour from her as if the strongest treaties subsisted; and that she was under no engagements whatever that could clash with or prevent her giving us every aid which the circumstances of affairs might demand. She desired Mr Panin would tell me that she found in herself an innate affection for my nation which she should always cherish. Nothing could be more cheerfully easy than the manner in which Mr. Panin acquainted me with her Imperial Majesty's disposition, and I think there can be no doubt in case recourse to foreign assistance should be necessary, which I flatter myself it never will, his Majesty may rely upon an effectual one from hence.

Nothing that has passed upon this very delicate subject is known to any person here, but the Empress and Mr. Panin.

Endorsed. (By Staley.)

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 115.)

свою признательность королю в англійскому народу за важныя услуги, полученныя ею отъ нихъ впродолжение последней войны, услуги, которыми она темъ более дорожить и которыхъ никогда не забудеть, потому что онъ были оказаны неожиданно и не обусловливались съ нашей стороны никакими предшествовавшими обязательствами или узами, что никакія узы такого рода не могутъ привязать ее къ намъ кръпче, чъмъ она въ настоящую минуту разсматриваетъ себя съ нами связанной и что мы имћемъ столь же полное право на всякое пособіе съ ея стероны, какъ будто бы между нами существовали самые положительные трактаты, и наконецъ, что она не имбеть никакихъ обязательствъ, которыя бы препятствовали ей оказать намъ всякую помощь, какой только могуть потребовать обстоятельства дёла. Она поручила г. Панину передать мить, что чувствуеть въ себт врожденную привизанность къ моему народу, котораго всегда будетъ любить. Ничто не могло быть искреннъе и радушите выраженій, употребленных г. Панинымъ для сообщенія мит о расположенін Ея Императорскаго Величества и я полагаю, что въ случать, если окажется необходимость въ иностранной помощи, чего, надъюсь, никогда не случится, то несомитино, что его величество можеть разсчитывать на дъятельную поддержку со стороны этого государства.

**Ничто изъ** происходившаго по поводу этого деликатнаго предмета не извъстно инкому, кромъ Императрицы и г. Панина.

Надиясано: черезъ Сталея.

¢1

ø

M

ĸŁ

r

BI

#### No 257.

## The Earl of Suffoik to Sir Robert Gunning.

St. James's, September 1, 1775.

(M. 22. Extract.) When I wrote my private letter of the 30 June. I thought it possible, but not very probable, that the increasing frenzy of his Majesty's unhappy and deluded people, on the other side of the Atlantic, might be such as to make foreign aid at least expedient; the progress which the rebellion has since made, is such as to call now for those exertions and severities which nothing but the extreme tendency of this country could so long have delayed. That delay, however benevolent may have been its motive, is now to be regretted, and can only to be repaired by a system of measures, which in their effect, will be merciful in proportion to their weight and activity: it is the cordial wish of this nation to see such a system embraced, and the people of Great Britain in general have the spirit to feel, and the wisdom to see, that though more dilatory measures might have the effect, it is neither consistent with natural dignity nor with real mercy, to adopt them. Their unhappy fellow subjects must be forced from the anarchy into which they have so madly thrown themselves, and the sooner they are so forced the better both for them and for us. In this

# Оть графа Суффолькъ сору Роборту Гушинигу.

С. Джемсъ, 1-го сентября 1775 г.

<sup>№ 257. (№ 22.</sup> Извлеченіе.) Когда я цисаль частное письмо свое отъ 30-го іюня, я только считаль возможнымь, но никакь не вёроятнымь, что усиливающееся безуміе несчастныхь и заблуждающихся подданныхь его величества по ту сторону Атлантическаго обезна приметь со временемь такіе разміры, при которыхь окажется полезной иностранная помощь. Успіхи, оказанные съ тіхь порь возстаніемь, таковы, что ныні является потребность въ тіхь энергическихь и строгихь мірахь, которыя такь долго были откладываемы, единственно вслідствіе особаго снисхожденія нашего отечества. Отсрочка эта, какь бы не были благодушны ея побужденія, теперь должна вызывать сожалініе, и можеть быть исправлена лишь рядомь мірь, кон при выполненіи своемь будуть милостивы соотвітственно вліянію своему и послідствіямь. Искреннее желаніе націп состоить въ томь, чтобы подобная система дійствій была принята, и весь вообще великобританскій народь достаточно энергичень, чтобы чувствовать, и достаточно благоразумень, чтобы видіть, что хота болісе медленныя міры, быть можеть, оказались бы дійствительными, обратиться къ нимь было бы несовийстно ни съ врожденнымь народнымь достоинствомь, ни съ истиннымь мило-

ъ. Несчастные ихъ соотечественники должны быть насильно извлечены изъ въ которую они такъ безумно кинулись, и чёмъ скорее это будеть испол-

situation of the contest your letter arrives, and as it is a matter of expedience, though thank God, not of necessity, to use the means which you hold out to us, of increasing the large force which we mean to have in North America early in the ensuing spring, I am now to signify to you his Majesty's commands, to ask, as soon as conveniently may be, after the arrival of this messenger, an audience of her Imperial Majesty, in which you will deliver the inclosed letter, of which I am permitted to communicate a copy for your own private information. The subject will then be open to you, and you will signify, in such terms as will readily occur, that the assistance requested, is wished, to consist of 20,000 disciplined infantry, completely equipped (except only their field pieces) and ready to embark as soon as the Baltic navigation opens in the spring, aboard transports which will be sent from hence, and thence to sail with the greatest part of the troops to Canada, to be under the command of the British commander in chief. And here I should observe to you, that as the main body of his Majesty's forces is destined for the colonies, the Russians will form nearly the whole of the army in Canada, and will consequently be exempt from many of the little embarrassments and inconveniences which occur, when combined forces of two different countries are more nearly equal. The supreme command, however, must be with the general appointed by his

нено, темъ лучше для нихъ и для насъ. Вопросъ находился въ такомъ положения, когда было получено ваше письмо, и такъ какъ признано полезнымъ, хотя, слава Богу, не необходимымъ, употребить средства, указанныя вами, для усиленія многочисленнаго войска, которое мы предполагаемъ иметь въ стверной Америкт при наступленіи будущей весны, то мит поручено передать вамъ повелтніе короля испросить въ возможной скорости, по прітадъ курьера, аудіенцію у Ея Императорскаго Величества и вручить ей прилагаемое письмо, съ котораго мит разръшено сообщить вамъ копію для личнаго вашего свіддінія. Приступивъ такимъ образомъ къ ділу, вы вслъдъ затъмъ объясните, что желательно, чтобы испрашиваемая помощь состояла изъ 20,000 пъхоты, пріученной къ дисциплинь, вполнь вооруженной (за исключеніемъ ихъ полевыхъ орудій) и готовой, какъ только весной откроется плаваніе по Балтійскому морю, къ огилытію на транспортныхъ судахъ, которыя будуть высланы отсюда и затъмъ перевезутъ большую часть войскъ въ Канаду, гдъ они поступять подъ начальство британскаго главнокомандующаго. Здёсь я долженъ вамъ замътить, что такъ какъ главная часть военной силы его величества назначается для колоній, то русскіе почти исключительно составять канадскую армію и такимъ образомъ будуть освобождены оть множества мелкихь затрудненій и неудобствь, возникающихь тамъ, гдъ союзныя силы двухъ различныхъ государствъ болье соотвътствуютъ другъ другу въ отношеніи численности. Тімъ не менте главное начальство должно при-

Majesty. The answer to this requisition, and the reference which you will of course have to her Imperial Majesty's minister, to whom you are at liberty to make such previous communications as you judge necessary, will bring on the discussion and adjustment of the terms, and many other particulars, which, in this very hurrying moment, and immediately on signifying this resolution, do not occur to me; but I have his Majesty's commands to dispatch on the 8 inst. another messenger to you with a project and a full power, and such other papers, or instructions as may occurr in the interval, as necessary. You will not however delay the matter a moment in expectation of the second messenger, but will redispatch the first as soon as you are able to write any thing definitive upon the business, for it will be highly expedient, if possible, to know what has passed before the 23 of October, that his Majesty's ministers may be enabled to regulate their language and conduct accordingly at the opening of the sessions of parliament.

Endorsed. By Roworth.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. & 115.)

#### Nº 258.

## Copy of his Majesty's letter to the Empress of Russia.

Madame Ma Soeur! Les assurances que votre Majesté Impériale m'a si souvent reiterées de son amitié inébranlable, les marques de son affection

надлежать генералу, назначенному его величествомъ. Отвътъ на это требованіе и неизбъжныя ваши сношенія съ министрами Ея Императорскаго Величества, которымъ вамъ разрѣшается предварительно сообщить объ этомъ дѣлѣ все, что вы найдете нужнымъ, выяснять обсужденіе и опредѣленіе условій и мчого другихъ подробностей, кои въ настоящую спѣшную минуту и немедленно по объявленіи этого рѣшенія еще не представляются мнѣ; но мнѣ повелѣно его величествомъ отправить къ вамъ 8-го текущаго мѣсяца другаго курьера съ проэктомъ, уполномочіемъ и всѣми прочими документами и инструкціями, какіе только окажутся къ тому времени необходимыми. Тѣмъ не менѣе вы ни на минуту не станете откладывать дѣла въ ожиданіи втораго курьера, а вышлете обратно перваго изъ нихъ, какъ только будете имѣть возможность сказать что либо окончательное относительно этого дѣла, ибо было бы весьма кстати знать результать этихъ сношеній ранѣе 23-во октября, дабы министры его величества могли руководствоваться этимъ въ своихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ при открытіи засѣданій въ парламентъ.

Надинсано: черезъ Роуорта.

#### Конія съ нисьма его величества русской Императриць.

№ 258. Ваше Императорское Величество! Столь часто повторенныя мит Вашимъ Императорскимъ Величествомъ увтренія въ вашей непоколебимой дружбъ, доказатель-

constante, et ses souhaits ardents pour ma prospérité, et pour le bonheur de ma maison royale, m'ont toujours rempli le coeur des sentiments les plus vifs d'attachement pour votre Majesté Impériale. Ces sentiments ne peuvent être augmentés, mais la manière noble avec laquelle elle a bien voulu s'exprimer par son ministre envers le chevalier Gunning, exige le retour le plus cordial de ma part, et je prie votre Majesté Impériale d'en recevoir les assurances, et d'être persuadée que j'accepte le secours qu'elle vient de m'offrir, d'une partie de ses troupes, que les actes de rebellion de mes sujets dans quelques unes de mes colonies en Amérique, pourraient malheureusement rendre nécessaire. Je n'entrerai dans aucun détail dans cette lettre. Je munirai mon ministre des pleins pouvoirs nécessaires, et je lui ai donné des instructions pour entrer d'abord en négociation avec celui qui sera autorisé, pour cet effet, par votre Majesté Impériale. Il ne me reste que de l'assurer que rien ne saurait effacer de ma mémoire l'offre que votre Majesté Impériale m'a faite à cette occasion. Je reçois, avec la satisfaction la plus sincère, l'heureuse nouvelle du retablissement de sa santé, et j'offre les voeux les plus ardents pour sa conservation, en l'assurant de l'amitié et de l'affection les plus sincères avec lesquels je suis etc.

A St. James, ce 1 Septembre 1775.

George R.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 115.)

ства вашей постоянной пріязни и пламенныя желанія ваши о моемъ благополучіи и о счастін моего королевскаго дома всегда наполняли сердце мое чувствами живъйшей преданности къ Вашему Императорскому Величеству. Чувства эти не могутъ быть усилены, но великодушное заявленіе, съ которымъ вамъ угодно было обратиться черезъ министра вашего къ кавалеру Гуннингу, вызываетъ съ моей стороны самую искреннюю признательность, въ которой и прошу Ваше Императорское Величество принять увърение и быть убъжденной, что я принимаю предложенную вами мит помощь иткоторой части вашихъ войскъ, въ чемъ быть можеть окажется необходимость, всябдствіе непокорности монуь подданных въ некоторых важ монуь американских колоній. Въ настоящемъ письмъ я не стану входить ни въ какія подробности. Я снабжу своего министра потребными на то уполномочіями и мною выданы ему инструкців для вступленія въ переговоры съ лицемъ, которое будеть назначено для этой ціли Вашимъ Императорскимъ Величествомъ. Мит остается только увтрить васъ, что ничто не въ состояніи изгладить изъ моей памяти предложеніе, сдёланное мит въ этомъ случать Вашимъ Императорскимъ Величествомъ. Я получилъ съ самымъ искреннимъ удовольствіемъ благое навістіе о поправленіи здоровья Вашего Величества и прошу васъ принять по этому случаю мои пламенныя благожеланія и втрить искренней дружбъ и преданности съ коими остаюсь и пр.

С. Джемсъ, 1-го сентября 1775 г. Георгъ, Король.

#### **Nº** 259.

#### The Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

St. James, September 8, 1775.

(Ne 23. Most confidential. Extract.) With regard to the project (for a treaty with the Empress of Russia for a body of her troops to be taken into the service and pay of Great Britain) you must be sensible that it is impossible to form it so precise and positive as could be wished; for, the present requisition being as new as the emergency which calls for it, much must be left to your discretion and judgement according to the turn the business may take when brought into discussion: there may be many points that must be adjusted between yourself and her Imperial Majesty's ministers. In the confidential discussion which the conduct of this business will naturally engage between Mr. Panin and you, the proper means of arranging these points will readily occur, and when you are forming a judgement of alterations proposed to you, you have only to remember that the substance is of much more consequence than the form; therefore, no alterations that do not affect the substance need interrupt the execution of the full powers that are sent to you.

The truly royal manner and the cordial friendship to the King and the British nation, with which the Empress has already expressed herself, give

# Оть графа Суффодькъ сэру Роберту Гунингу.

С. Джемсъ, 8-го сентября 1775 г.

№ 259. (№ 23. Весьма конфиденціально. Извлеченіе.) Относительно проэкта (для трактата съ русской Императрицей, относительно поступленія корпуса ея войскъ на службу и жалованье Великобританіи) вы должны понять, что невозможно составить его такъ точно и положительно, какъ то было бы желательно; ибо, принимая въ соображеніе, что настоящее требованіе столь же ново, какъ и обстоятельство, его вызывающее, слёдуеть иногое предоставить вашему усмотрёнію и обсужденію смотря по тому, какой обороть приметь дёло по мёрё хода переговоровь; могуть возникнуть многіе вопросы, которые должны быть опредёлены между вами и министрами Ея Императорскаго Величества. Въ откровенномъ разговорё между г. Панинымъ и вами, естественно вызываемымъ веденіемъ этого дёла, всего яснёе выступять наилучшія средства придти къ соглашенію касательно этихъ пунктовъ, и, составляя сужденіе объ измёненіяхъ вамъ предлагаемыхъ, вы должны прежде всего помнить, что сущность гораздо важнёе чёмъ форма, и потому никакія измёненія, не касающіяся сущности дёла, не должны прерывать примёненія уполномочій, вамъ высланныхъ.

По истинъ царскій образъ мыслей и искренняя дружба къ королю и британскому народу, уже высказанные Императрицей, подають полное основаніе ожидать, что ни-

the justest reason to expect that no impediments will arise from the inferior considerations which sometimes have perplexed matters of this nature: none can arise on the part of his Majesty; for the King fully sensible of the magnanimity of the Empress cannot suppose that her wishes on this occasion do not entirely correspond with his own. It would be injurious to the whole tenor of the answer which her Imperial Majesty had directed to be given to your insinuations to connect it with the expectation of a subsidy, or to imagine that she would suffer such an idea to prevail in the mind of any of her ministers. It is more probable that pursuing the same line of sentiment on which she has thus far proceeded she may think a treaty unnecessary and lend the assistance required without any formal obligation whatever. That you however may be prepared for every possible contingency, his Majesty commands me to inform you, that the proposal of a subsidy is not to frustrate the negotiation. I repeat again that after what has passed, it is not conceived that this proposal can be made. If it should, you are to take it ad referendum, giving the Russian minister (if you find that his court insists upon it, and that the demand is not excessive, nor a subterfuge to elude the business) hopes that it may be admitted. This will make it necessary to return the treaty for the King's approbation. But if it only required that his Majesty should pay the necessary and proper expence of putting

какія препятствія не возникнуть вслідствіе медкихь соображеній, иногда затруднявшихъ дела такого рода; ничто подобное не можетъ встретиться со стороны короля, такъ какъ его велечество, вполнъ сознавая велекодушіе Императрицы, не можеть предполагать, чтобы желанія ея по этому поводу не соотвітствовали его собственнымъ. Надо бы исказить все содержаніе отвъта, даннаго на ваши внушенія по повельнію Ея Императорскаго Величества для того, чтобы на основаніи его ожидать лишь субсидін или предполагать, что она допустила бы преобладаніе подобной мысли въ умъ кого либо изъ своихъ министровъ. Гораздо въроятите, что, оставаясь върна чувствамъ, до сихъ поръ руководившимъ ея дъйствіями, она сочтеть трактатъ не нужнымъ и окажетъ требуемую помощь безъ всякихъ формальныхъ обязательствъ. Но дабы вы были приготовлены на случай встяхь могущихь встратиться обстоятельствъ, его величество повелъваетъ инъ сообщить вамъ, что предложение субсиди не должно служить причиной неудачи переговоровъ. Повторяю еще расъ, что послъ всего, что произошло, нельзя допустить возможности подобнаго предложенія. Но если оно будеть высказано, вы должны принять его ad referendum, подавъ русскому министру (если замътите, что дворъ его на томъ настанваеть и что требованіе не чрезвычайно и не составляеть уловки для уклоненія оть діла) надежду, что предложеніе это быть можеть будеть принято. Тогда возникнеть необходимость возвратить трактать на утверждение короля. Но если потребують только, чтобы его величество платиль издержки, необходимыя для того, чтобы снарядить въ походъ требуемый корпусъ

in motion the body of troops desired, under the head of levy money, this proposal ought not to interrupt or retard the immediate conclusion of the treaty, and you will consider yourself as authorized to fill up and insert the separate article which I inclose to that effect, not allowing more than £ 7 per man which has been the usual amount in similar cases. I will not conceal from you that this accession of force being very earnestly desired, expence is not so much an object as in ordinary cases, at the same time a profusion must be avoided, and it will be for your credit to procure the most moderate terms you can.

I have read over and over again with the minutest attention your private and confidential letter<sup>1</sup>) by Staley, and am more and more satisfied that the assurances which you were authorized to convey are positive and explicit; I make no doubt that in the insinuations you threw out to Mr. Panin you took particular care to have it understood that succours were wanted in America. This was emphatically mentioned in my private dispatch to you of the 30 of June; if there is any misunderstanding on this material article (upon which the whole turns) the measure is demolished as, under present circumstances, it is in America, and in America only, that any military assistance which the Empress of Russia is disposed to

1) Dated 28 July (8 August) 1775.

войскъ, и если сумна эта будетъ назначена въ видъ ссуды на насиъ войска, то подобное предложение не должно прерывать или задерживать немедленное заключение трактата, и ваиъ слъдуетъ разсматривать себя уполномоченнымъ наполнить пробълы, оставленные мною въ отдъльной статьъ, которую въ этихъ видахъ прилагаю, не пре вышая, однако, цифры 7 ф. ст. на человъка, такъ какъ это составляло обыкновенную цифру въ подобныхъ случаяхъ. Не скрою отъ васъ, что это увеличение военной силы до того желательно, что расходъ не составляетъ столь важнаго вопроса, какъ въ обыкновенныхъ случаяхъ, хотя въ то же время слъдуетъ избъгать излишества и съ вашей стороны заслуга будетъ тъмъ больше, чъмъ умъреннъе будутъ условія, вами достигнутыя.

Я нъсколько разъ перечитывалъ съ величайшимъ вниманіемъ ваше частное и конфиденціальное письмо 1), присланное черезъ Сталея, и все болъе и болъе убъждаюсь въ томъ, что смыслъ увъреній, кои вамъ было разръшено передать, положителенъ и подробенъ; я не сомнъваюсь, что при намекахъ, высказанныхъ вами г. Панину, вы особенно старались дать ему понять, что пособіе потребуется нами въ Америкъ. Это было подробно разсказано въ моей частной депешъ отъ 30-го іюня; если встрътилось какое либо недоразумъніе по поволу этой важной статьи (на которой вертится все дъло), значеніе подобной мъры вполит утрачивается, такъ какъ при настоящихъ обстоятельствахъ въ Америкъ и въ Америкъ только и единственно можемъ

<sup>1)</sup> Отъ 28-го іюля (8-го августа) 1775 г.

give can be of any use. Perhaps his Majesty may not embark the whole force for which you are instructed to apply. Perhaps the whole force applied for will not be granted, or it may be here after found expedient to reduce the demand. But these are secondary considerations, and will not interfere with the great object which is to secure a considerable force early in the spring; and his Majesty relies on your zeal to prevent delays as you will observe that the whole measure will again be demolished if the troops are not ready by the first opening of the Baltic navigation.

Endorsed. (By Slaughter.)

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. № 115.)

#### № 260.

A project for a Treaty between the Empress of Russia and the King of Great Britain, sent by the Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

Au nom de la Sainte et indivisible Trinité.

Soit notoire à ceux à qui il appartiendra, que sa Majesté le roi de la Grande Bretagne, et sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies s'étant ressouvenues de l'amitié étroite et inébranlable qui subsiste si heureusement entre elles, et désirant de la resserrer de plus en plus, ont trouvé bon de

мы навлечь для себя пользу изъ той военной помощи, которую русская Императрица расположена оказать намъ. Быть можеть его величество не отправить всего войска, которое вамъ поручено испросить. Быть можеть все испрошенное нами войско не будеть намъ предоставлено и по прошествіи иткотораго времени будеть признано за лучшее сократить это требованіе. Но все это второстепенныя соображенія, которыя не должны мішать главной ціли, заключающейся въ приготовленіи значительнаго числа войска къ началу весны, и его величество полагается на ваше усердіе для устраненія отсрочекъ, такъ какъ вы усмотрите, что значеніе всей міры было бы утрачено, если войска не были бы готовы при открытіи плаванія на Балтійскомъ моръ.

Надинсано: черезъ Слафтера.

Проектъ трактата между русской Императрицей в королемъ великобританскимъ, высланный графомъ Суффолькъ сэру Роберту Гунинегу.

№ 260. Во имя святой и нераздъльной Тронцы!

Да будеть извъстно всъмъ, кому о томъ въдать надлежить, что его величество король великобританскій и Ея Величество Императрица Всероссійская, памятуя тъсную и непоколебимую дружбу, столь счастливо существующую между ними, и желая скръпить ее болье и болье, признали за благо возложить сіе на своихъ мини-

484 1775 r.

charger à cet effet leurs ministres respectifs, à savoir sa Majesté le roi de la Grande Bretagne, le Sieur Robert Gunning chevalier du très honorable Ordre de Bain, et son envoyé extraordinaire et ministre plenipotentaire auprès de l'Impératrice de toutes les Russies, et sa Majesté Impériale de toutes les Russies..... lequels s'étant communiqués leurs plein pouvoirs respectifs et ayant conférés ensemble, sont convenus des articles suivants.

- 1) Sa Majesté le roi de la Grande Bretagne ayant desiré de s'assurer, pour son service, d'un corps des troupes de sa Majesté Impériale de toutes les Russies, en cas que le bien de ses royaumes et états demandat ce secours, sa Majesté Impériale s'est pretée volontiers à ses vues, promettant et s'engageant, en vertu de cet article de tenir prêt à compter du jour ci dessous mentionné, un corps de . . . . mille hommes, savoir . . . . bataillons d'infanterie chacun de . . . . . cent hommes y compris les officiers, lequel corps sera pourvu des officiers, généraux et subalternes nécessaires.
- 2) La dite infanterie sera tenu en état d'embarquer à ..... sur les vaisseaux de transport qui seront pourvus par sa Majesté Britannique, et se trouveront aux dits ports le 25<sup>me</sup> du mois de Mars de l'année prochaine, et les dites troupes seront transportées dans les colonies de sa Majesté Britannique en Amérique septentrionale.
  - 3) Avant l'embarquement, les dites troupes passeront en revue devant un

стровъ, а именно: его величество король великобританскій назначиль съзтой цълью сэра Роберта Гуннинга, кавалера почетнаго ордена Бани и чрезвычайнаго посланника, и уполномоченнаго министра при дворъ Императрицы Всероссійской, а Ея Императорское Всероссійское Величество . . . . . , которые, сообщивъ другъ другу взаимныя свои уполномочія и переговоривъ между собой, пришли къ соглашенію по поводу слъдующихъ статей:

<sup>1)</sup> Вследствіе желанія короля великобританскаго утвердить за собой на службе своей корпусь войскь Ея Императорскаго Всероссійскаго Величества на случай, если благо его королевствь и владеній потребуеть подобной помощи, Ея Императорское Величество охотно согласилась съ его видами, объщая и обязуясь въ силу сей статьи держать на-готовь съ этой целью и считан съ нижеписаннаго числа корпусь... тысячь человекь, а именно: .... батальоновь пехоты, каждый изъ.... соть человекь, считая въ томь числь офицеровь, каковой корпусь будеть снабжень потребнымь числомь высшихъ и низшихъ офицерскихъ чиновъ.

<sup>2)</sup> Упомянутая пъхота будетъ готова къ отплытію изъ .... на транспортныхъ судахъ, которые будутъ высланы его Британскимъ величествомъ, и будутъ находиться въ сказанныхъ портахъ 25-го марта будущаго года и вышеупомянутые войска будутъ перевезены въ колоніи его британскаго величества въ съверной Америкъ.

<sup>3)</sup> Передъ отплытіемъ упомянутымъ полкамъ будетъ произведенъ смотръ англійскимъ комиссаромъ, назначеннымъ его британскимъ величествомъ для ихъ пріема, и

1775 г. 485

commissaire anglais, nommé par sa Majesté Britannique pour les recevoir et les dites troupes préteront serment de fidélité à sa Majesté Britannique devant le dit commissaire, sans préjudicier, cependant, à celui qu'elles ont prété à sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies. Sa Majesté Impériale se conservant, outre cela, la collation de toutes les charges qui viendront à y vaquer; l'administration de la justice lui restant réservée aussi.

- 4) Chaque bataillon de ce corps de troupes sera pourvu, par sa Majesté Britannique, de deux pièces d'artillerie de campagne, avec les officiers, canoniers, et autres gens et attirail y appartenants.
- 5) Pour ce qui regarde la solde et le traitement, tant ordinaire qu'extraordinaire des dites troupes, pendant qu'elles seront actuellement à la solde de la Grande Bretagne, il est convenu que du jour de leur entrée dans le service Britannique, savoir le 25<sup>me</sup> du mois de Mars de l'année prochaine, elles jouiront des mêmes avantages et émoluments en tous égards que sa Majesté accorde à ses troupes Britanniques, suivant l'état effectif dans lèquel le dit corps de troupes sera délivré, ce qui sera vérifié par une tabelle signée par les ministres respectifs des hautes parties contractantes; laquelle aura la même vigueur que si elle était insérée mot à mot dans le présent traité; et elles seront mises sur le même pied à tous égards, que les troupes nationales Britanniques, lesquels soldes et traitements seront payés dans la

затёмъ упомянутые полки присягнуть въ вёрности его британскому величеству въ присутствіи сказаннаго комиссара, чёмъ не напесется ни малёйшаго вреда присягъ, принесенной ими Ея Величеству Императрицъ Всероссійской. Кромъ того, Ея Императорское Величество сохранитъ за собой назначеніе на всъ должности, которыя бы упразднились въ этихъ полкахъ, и право суда надъ ними.

<sup>4)</sup> Каждый батальонъ этого корпуса войскъ будетъ снабженъ его британскимъ величествомъ двумя походными артиллерійскими орудіями съ офицерами, канонерами и всѣми нужными при нихъ людьми и снарядами.

<sup>5)</sup> Что касается до платы и содержанія упомянутых полковь, какь обыкновенныхь, такь и чрезвычайныхь, на все время дійствительнаго нахожденія ихь на жаловань Великобританій условлено, что со времени вступленія ихь на британскую служоў, а именно съ 25-го марта будущаго года, полки эти будуть пользоваться одинаковыми выгодами и содержаніемь всякаго рода, какь содержаніе, выдаваемое его величествомь своимь британскимь полкамь, смотря по дійствительному состоянію, въ которомь будеть отпущень упомянутый корпусь войскь, въ подтвержденіе чего будеть составлень списокь за взавмной подписью министровь высокихь договаривающихся сторонь, каковой списокь будеть иміть одинаковую силу, какь будто бы онь быль оть слова до слова включень въ настоящій трактать, и полки эти будуть во всёхь отношеніяхь поставлены въ одинаковое положеніе съ туземными

486 1775 г.

caisse militaire de sa Majesté Impériale sans aucun rabat ou diminution, pour en faire la distribution.

- 6) S'il arrivait par malheur, que quelques régiments ou compagnies de corps sus-dits vinssent à être ruinés ou détruits, en tout ou en partie, sa Majesté le roi de la Grande Bretagne fera payer les frais des recrues nécessaires pour remettre les régiments ou compagnies en état, et ces recrues seront transportées règlées pareillement, afin que ce corps soit toujours conservé et renvoyé un jour en aussi bon état qu'il a été délivré.
- 7) Il dépendra de sa Majesté Britannique de garder ce corps de troupes à son service tant de temps de la durée de ce traité, pour s'en servir dans les colonies d'Amérique ci-dessus mentionnées suivant l'exigence des cas et l'utilité du service. Et lors que sa Majesté le roi de la Grande Bretagne voudra renvoyer les dites troupes, elle le fera savoir à sa Majesté Impériale trois mois auparavant, et leur fera payer deux mois de gages pour le retour, en leur fournissant les vaisseaux de transport nécessaires gratis.
- 8) En cas que l'Impératrice de toutes les Russies se trouvat attaquée ou troublée dans ses royaumes, sa Majesté Britannique promet et s'engage de lui renvoyer promptement le dit corps de troupes, en lui payant, non seulement deux mois de gages, mais en lui fournissant aussi gratis les vaisseaux de transport requis pour le retour.

британскими полками; сумма эта будеть выдана для раздачи военной казить Ея Императорскаго Величества безъ всякаго вычета или уменьшенія.

<sup>6)</sup> Если бы по несчастію случилось, что нісколько полковъ или отрядовъ упомянутаго корпуса были бы разбиты или уничтожены вполнії или отчасти, то его величество король великобританскій уплатить расходы по набору рекрутовъ, потребныхъ для пополненія полковъ или отрядовъ, и рекруты эти будуть перевезены и распреділены подобнымъ же образомъ, дабы корпусь этотъ быль постоянно сохраненъ и со временемъ возвращенъ въ столь же хорошемъ состояніи, въ какомъ онъ будеть отпущень.

<sup>7)</sup> Отъ его британскаго величества будетъ зависъть сохранить сей корпусъ войскъ на службъ своей во все время существованія этого трактата, дабы употребить его въ вышеупомянутыхъ американскихъ колоніяхъ, сообразуясь съ требованіями обстоятельствъ и пользой службы. Когда же его величество король великобританскій пожелаетъ отправить обратно упомянутые полки, онъ извъстить о томъ Ея Императорское Величество за три мъсяца впередъ и повелить выдать имъ для возвращенія двухмъсячное жалованье, снабдивъ ихъ приэтомъ безплатно необходимыми транспортными судами.

<sup>8)</sup> Въ случать если бы Императрица Всероссійская подверглась нападенію или какому либо безпокойству въ своей имперіи, его британское величество объщаеть и обязуется въ скорости выслать ей обратно упомянутый корпусъ войскъ, не только уплативъ при этомъ двухитсячное жалованье, но и выставить безплатно транспортныя суда, потребныя для возвращенія.

- 9) Ce traité durera l'espace de deux années à compter du jour de la signature; et si sa Majesté Britannique et l'Impératrice de toutes les Russies trouvent bon de le continuer, prolonger ou changer, on en traitera trois mois avant qu'il n'expire selon l'exigence du cas.
- 10) Les ratifications de ce traité seront échangées à Moscou dans l'espace de dix semaines après la signature ou plutôt si faire se peut. En fois de quoi, nous sousignés, munis de pleinpouvoirs etc.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. & 115.)

#### **№** 261.

Separate article in a project for a treaty between the Empress of Russia and the King of Great Britain, sent by the Earl of Suffolk to Sir Robert Gunning.

Pour subvenir aux frais aux quels sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies sera engagé pour mettre en état le corps de . . . . mille hommes, sa Majesté le roi de la Grande Bretagne promet de payer à sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies pour chaque fantassin sept livres sterling, de la façon qui suit, savoir, la moitié de l'argent de levée montant à . . . . . mille livres sterling sera payé à l'échange des ratifications, et le restant quand les troupes seront embarquées.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 115.)

Отдівльная статья проскта трактата между русской Инператрицей и королемъ великобританскимъ, присланная графомъ Суффолькъ сэру Роберту Гупинигу.

№ 261. Для покрытія издержекъ, въ которыя Ев Величество Императрица Всероссійская будеть вовлечена приготовленіемъ въ походъ корпуса въ . . . . тысячъ человъкъ, его величество король великобританскій обязуется уплатить Ея Величеству Императрицъ Всероссійской за всякаго пъхотинца по семи фунтовъ стерлинговъ, слъдующимъ образомъ, а именно: половина денегъ за наборъ войскъ въ сумиъ . . . . тысячъ фунтовъ стерлинговъ будетъ внесена при обмънъ ратификацій, а остальная часть при отплытіи войскъ.

<sup>9)</sup> Трактатъ этотъ будетъ имъть силу въ теченіи двухъ льть со дня его подписанія и если его британское величество и Императрица Всероссійская признають за благо сохранить его, продолживъ или измънивъ, о томъ будутъ возбуждены переговоры за три мъсяца до истеченія срока, смотря по требованію обстоятельствъ.

<sup>10)</sup> Ратификаціи этого трактата будуть обмінены въ Москві по прошествін десяти неділь по его подписаніи, а если можно, то и раньше. Въ силу чего мы нижеподписавшіеся, имітя уполномочія и пр.

#### **Nº 262.**

# Sir Robert Genning to the Earl of Suffeik. Moscow, August 31 (September 11), 1775.

(\$\frac{1}{2}\$ 57. Extract). I had yesterday an opportunity of making to the Empress, in person those assurances which I had already desired the vice chancellor to do, on the subject of your Lordship's despatch K 19, when she was pleased to confirm, in the strongest manner every thing her minister had said relative to it, assuring me that the impression which his Majesty's conduct, and that of the nation towards her, had made upon her, was such, as no length of time could erase. She took this opportunity of asking me whether any progress had been made towards settling our disputes in America, and, without waiting for my answer, she added, for God's sake put an end to it as soon as possible, and do not confine yourselves to one method of accomplishing this desirable end, there are various means of doing it, and they ought all to be tried. You know, says she, my situation has lately been full as embarrassing, and believe me I did not rest my certainty of success upon one mode of acting; there are moments when we must be too rigorous. It is the interest I take in every thing that concerns you that makes me speak thus freely upon this subject. I told her Majesty that the measures which were pursuing to suppress the rebellion were such

# Отъ сэра Роберта Гунинига графу Суффалькъ.

Москва, 31-го августа (11-го сентября) 1775 г.

№ 262. (№ 57. Извлеченіе.) Вчера я им'яль случай высказать лично Императрицъ тъ увъренія, которыя я уже просиль вице-канцлера передать ей по поводу вашей депеши, милораъ, за № 19, причемъ ей угодно было въ самыхъ сильныхъ выраженіять подтвердить все уже высказанное касательно этого предмета ся министромъ, увтривъ меня, что впечатленіе, произведенное на нее поступками и действіями его величества и націи, относительно къ ней было до того глубоко, что никакой періодъ времени не въ состояния изгладить его изъ ея намяти. Пользуясь этимъ случаемъ, она спросила меня, есть ли уситхъ относительно решенія нашихъ споровъ въ Анерикъ и, пе дожидаясь моего отвъта, прибавила: ради Бога, покончите поскоръе съ этимъ дъломъ и не ограничивайтесь однимъ путемъ для достиженія этой желанной пълн. есть различные способы исполнять это и вст они должны быть испробованы. •Вамъ взвъстно», сказала опа, «что въ послъднее время мое положение было точно также затруднительно и повърьте, что для достиженія успъха я не разсчитывала члючительно на одно средство; бывають минуты, когда не следуеть быть особенно орчивымъ. Участіе, принимаемое мною во всемъ до васъ касающемся, побуждаетъ і говорить съ вами такъ откровенно объ этомъ предметъ. Я сказалъ Ея Веливу, что для усинренія возстанія преслідовались міры совийстныя съ досточнas were consistent with his Majesty's dignity, and that of the nation; and that I was persuaded she would neither advise nor approve of any that were not so; that resentment had not yet found its way into his Majesty's councils, and that I could take upon me to assure her, there was no reason to apprehend it upon the present occasion. The only answer her Majesty made to this was, repeating her wishes that a speedy end might be put to the disputes.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Æ 115.)

#### № 263.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, September 20 (October 1), 1775.

(Nº 60. Most secret and confidential.) After the expectations which my despatch by Staley had so naturally raised in his Majesty's ministers, the disappointment which I am now obliged to convey must be of the most disagreeable kind. No one, I am certain, can feel it more strongly than myself. I will give your Lordship as exact a narrative as possible of the whole of my proceedings since the arrival of your commands by the messenger Roworth. Unluckily he did not reach this place on Sunday last untill a few hours after the Empress's departure for Voskrecenskoy: however, I lost not a moment's time in endeavouring to execute the commission I was

ствомъ его величества и нація, и что я убъжденъ, что она не посовътовала бы и не одобрила бы шъръ инаго рода; что чувство мщенія еще не проникло въ совъты его величества и что я сиъло могу увърить ее въ томъ, что въ настоящемъ случать нътъ основанія опасаться ничего подобнаго. Единственный отвътъ на это со стороны Ея Величества состоялъ въ повтореніи ея желанія по поводу скоръйшаго окончанія несогласій.

## Отъ сэра Роберга Гунинага графу Суффолькъ.

Москва, 20-го сентября (1-го октября) 1775 г.

№ 263. (№ 60. Весьма секретно и конфиденціально.) Послѣ ожиданій, столь естественно возбужденныхъ депешей моей черезъ Сталея между министрами его величества, пеудача, о которой миѣ теперь предстоитъ сообщить, должна поразить самымъ непріятнымъ образомъ. Но я увѣренъ, что никто не чувствуетъ этого такъ спльно, какъ я самъ. Разскажу вамъ, милордъ, съ возможной точностью всѣ мои дъйствія со времени полученія мною вашихъ повельній, присланныхъ черезъ курьера Рауорта. Къ несчастію, опъ пріѣхалъ сюда лишь въ прошлое воскресенье нѣсколько часовъ спустя послѣ отъѣзда Императрицы въ Воскресенское. Тѣмъ не менѣе я, не теряя ни минуты, попытался псполнить возложенное на меня порученіе возможно

charged with in the best and most expeditious manner that circumstances would admit of. I waited upon Count Panin the next morning, and on account of the extreme readiness and good will which he had shown in the business hitherto, I was resolved to treat with him with all possible openness. I accordingly put in my pocket such translated extracts of my despatch by Staley and of your Lordship's instructions by Roworth, as I could with any propriety show him. He received the communication of your Lordship's expectations with the same cordiality and satisfaction which he had manifested in making me those assurances from the Empress which had given rise to them. Neither the number of troops, nor the place of their destination, seemed to strike him as exceptionable: he repeated to me that he saw it perfectly in the light I did, as a matter of friendship between Sovereign and Sovereign. In order to assure myself that I had not gone too far in the favourable picture I had given your Lordship of her Imperial Majesty's dispositions, I read to him an extract of my letter by the messenger Staley, which he acknowledged to be an exact relation of what he had been authorized to tell me from the Empress; and I left him with those hopes of a favourable answer, which such language from the minister, added to the assurances I had before received from his Sovereign, could not fail to give me. My impatience to have the business communicated to the Empress was

лучшимъ и скоръйшимъ образомъ, насколько то допускали обстоятельства. На слъдующее утро я отправился къ графу Панину и въ виду чрезвычайной готовности и благорасположенія, оказанныхъ имъ до техъ поръ по поводу этого дела, я решился говорить съ нимъ какъ можно откровеннъе. Съ этой цълью я взяль въ карманъ переводъ тъхъ извлеченій изъ моей депеши черезъ Стадея и изъ вашихъ инструкцій черезъ Рауорта, которыя я только находиль удобнымь показать ему. Онъ приняль сообщение вашихъ ожиданий, милордъ, сътой же благосклонностью и удовольствиемъ, съ какими высказываль мев отъ имени Императрицы увъренія, подавшія поводъ таковымъ ожиданіямъ. Повидимому, ни число войскъ, ни мъсто ихъ назначенія не поразнин его, какъ нъчто чрезвычайное; онъ повторилъ мнъ, что смотритъ на это дъло точно также какъ и я, т. е. какъ на заявление дружбы между монархами. Желая удостовъриться въ томъ, что я не зашель слишкомъ далеко въ благопріятномъ описаніи, данномъ мною вамъ, милордъ, относительно расположенія Ея Императорскаго Величества, я прочиталь ему извлечение изъ моего письма, отправленнаго съ курьеромъ Сталеемъ, и онъ призналъ въ немъ точное повторение того отвъта, который онъ быль уполномочень передать мнь отъ имени Императрицы, посль чего я разстался съ нимъ, полный надеждъ на благопріятный отвітъ, неизбіжно возбужденныхъ во мнъ подобными выраженіями министра вмъстъ съ увъреніями, еще прежде того полученными мною отъ его Государыни. Мое нетерпаніе довести это дало до

checked by my knowledge of the persons by whom she was then surrounded: Mr. Potemkin and the Czernicheffs, I was well convinced, would, were they consulted, endeavour to traverse it: Mr. Panin too was of opinion that he ought himself to be the bearer of his Majesty's letter to the Empress: but having on Tuesday occasion to send an estafette to her, and considering the expedition which was so much wished for, he by that opportunity communicated my proposals, together with a copy of his Majesty's letter which he thought was absolutely necessary in order to obtain an immediate resolution, and which for this and other reasons which he alledged I consented to deliver to him.

In the mean while, I had seen the vice chancellor and communicated to him what had passed between Mr. Panin and me. He was far from receiving it with the cordiality I could have wished; spoke of the situation of the forces of this Empire just emerged from a ruinous war, the great number of troops required, the distance of their destination, the unsettled state of affairs in Poland, as circumstances which rendered the matter an object of deliberation, and he asked me whether such an assistance would not alarm other powers. I represented to him, in the most forcible manner I was able, how much his Sovereign's honour was concerned in realizing her repeated assurances of assistance in whatever case might render it necessary;

свъдънія Императрицы умърялось мыслью о лицахъ, окружавшихъ ее въ то время. Я былъ убъжденъ, что г. Потемкинъ и Чернышевы въ случат, если бы обратились за ихъ совътомъ, постарались бы помъшать дълу; г. Панинъ тоже полагалъ, что ему самому слъдуетъ вручить Императрицъ письмо его величества; но во вторникъ, имъя случай отправитъ къ ней эстафету, и принимая въ соображеніе быстроту столь желательную въ настоящемъ вопросъ, онъ воспользовался этимъ для сообщенія ей моихъ предложеній витьстъ съ копіей письма его величества, что онъ считалъ положительно необходимымъ въ виду полученія ея немедленнаго ръшенія, вслъдствіе чего, а также въкоторыхъ другихъ указанныхъ имъ причинъ, и согласился выдать ему эту копію.

Между темъ я виделъ вице-канцлера и разсказалъ ему свои сношенія съ г. Панинымъ. Онъ выслушалъ меня далеко не съ темъ удовольствіемъ, которое я желалъ бы въ немъ встретить, сталъ распространяться о положеніи войскъ этой имперіи, едва только окончившихъ изнурительную войну, о многочисленности требуемыхъ полковъ, о значительномъ удаленіи ихъ міста назначенія и о неопреділенномъ положеніи діль въ Польшів какъ обстоятельствахъ, на основаніи которыхъ вопросъ этотъ требуетъ обсужденія, и спросиль меня, не возбудить ли подобная помощь опасеній со стороны прочихъ державъ? Я представиль ему какъ только могъ убідительніе, до какой степени честь его Государыни затронута въ томъ, чтобы осуществить многократныя ея обіщанія помощи, во всякомъ случать, могущимъ того потребовать и

and demonstrated to him how much more eligible the present occasion was, than any other which could present itself, as no umbrage could possibly be given to any nation in Europe. I used every argument that might convince him of the generous and consistent part his Sovereign ought to act upon this occasion, and before I left him he promised me that if it became matter of debate, I might depend up his voice.

Though Mr. Panin when I saw him again on Wednesday, said nothing that was contradictory of the sentiments he had before expressed, yet the less positive manner in which he expressed his hopes of the success of my application, made me very much apprehend that Count Osterman's ideas of the difficulty of the business had infected him.

The Empress returned to town late on Friday night, and yesterday at five in the afternoon I waited upon Count Panin by appointment, to receive her Majesty's answer. He began by telling me that he could not give it me categorically, that the Empress was sensibly affected by the cordiality the King expressed towards her and that her friendship was equally warm; but that she showed much repugnance to the having her troops employed in America, where they could have no communication with this country, and that the number requested was so great that she did not think it was possible to grant them in the present state of her forces, wasted as they were

доказываль ему, насколько настоящія обстоятельства удобите всяких других въ томъ отношеніи, что по поводу ихъ не можеть быть возбуждено безпокойство какой бы то ни было европейской державы. Я употребиль всё доводы, могущіе убъдить его въ великодушной и дёятельной роли, долженствующей въ данномъ случат принадлежать его Государыні, и, разставаясь со мной, онъ обіщаль ині, что въ случат если вопросъ этоть подвергнется разбору, то я могу разсчитывать на его голосъ.

Хотя въ среду, при вторичномъ свиданіи моемъ съ г. Панинымъ, онъ не сказалъ ничего, чтобы противоръчило чувствамъ, выраженнымъ имъ раньше того, однако, онъ уже менте положительнымъ образомъ высказывалъ свои надежды на успъхъ моей попытки и это заставило меня опасаться, что онъ заразится понятіями графа Остермана, относительно трудности выполненія этого дъла.

Императрица возвратилась въ городъ въ пятницу поздно вечеромъ и вчера въ пять часовъ пополудин я былъ у графа Панина по его приглашенію съ тъмъ, чтобы получить отвътъ Ея Величества. Прежде всего онъ объясниль мить, что не можетъ дать мить категорическаго отвъта, что Императрица весьма тронута искренними чувствами, выраженными ей королемъ, и что собственная ея дружба къ нему нементе горяча, но что она весьма нерасположена употреблять свои войска въ Америкъ, гдъ они были бы лишены всякихъ сношеній съ родиной, и что требуемое число полковъ такъ велико, что она не полагаетъ возможнымъ удовлетворить подобному требованію при настоящемъ положеніи ея арміи, ослабленной продолжительностью

by the length of the late war; as well as on account of the unsettled state of Poland and the uncertainty of that of Sweden; that at the time of the pour parlers on the subject, she had not deliberated sufficiently on a matter of such importance, and that it was then her idea, as well as that of all Europe, that Spain was the object of our apprehension; and that it had been on this supposition she made the assurances she did, and which, had the case existed, she should undoubtedly have carried into effect, that she had asked whether it was not possible for her to assist us in any other manner than by sending her troops out of Europe; and he added (I believe from himself) could not his Majesty make use of Hanoverians? I answered him that it was not for me to judge of the superior expediency of one mode to another, but that if the King my master had preferred the one his Excellency now mentioned. I should not have been instructed to make the present application. He told me that the Empress in her offer to us had not made (mention of) any troops specifically, and that she would herself write to the King upon the subject through my conveyance. Count Panin then expressed his desire to wait for the project I expected, and which might enable her Imperial Majesty to give a more definite answer than the deliberation necessary on an affair of such importance permitted her to do immediately. When Mr. Panin had finished speaking, I expressed the utmost surprise at hearing a

послъдней войны, и въ виду неопредъленности польскихъ и неизвъстности шведскихъ дълъ; что въ то время, когда шли толки объ этомъ, она недостаточно обсу-. дила столь важный вопросъ и что тогда митніе ея, также какъ и митніе остальной Европы, заключалось въ томъ, что Испанія служила предметомъ нашихъ опасеній и это предположение побудило ее высказать увтрения, которыя она несомитино выполнила бы, если бы обстоятельства сложились именно такимъ образомъ, что она спрашиваеть, нъть ли возможности оказанія намь помощи сь ея стороны инымь путемь, чтить отправивь войска за предълы Европы; къзтому онъ прибавиль (я полагаю, отъ себя) вопросъ о томъ, не можеть ли его величество употребить ганноверцевъ? Я отвіталь, что не мое діло судить о томь, который способь дійствія предпочтительнъе прочихъ, но что въ случаъ, еслибы король, мой повелитель, избралъ путь, нынъ указываемый его превосходительствомъ, мит не были бы поручены настоящіе переговоры. Онъ сказалъ мит, что Императрица въ своемъ предложени не упоминала опредълительнымъ образомъ ни о какихъ именно полкахъ и что она сяма нацишетъ касательно этого дела королю и поручить ине переслать это письмо. Затемъ графъ Панинъ выразиль желаніе обождать присылки проекта, который я разсчитываль получить, что дало бы Ея Инператорскому Величеству возможность высказать отвёть определительнъе всего того, что можеть она отвъчать въ настоящую минуту по дблу столь важному и потому требующему столь внимательнаго обсужденія. Когда г. Панинъ кончиль ръчь, я выразиль величайшее удивленіе слышать вещи до того противоръчащія всему

language so opposite to what I had been accustomed to even from her Imperial Majesty's own mouth, and so inconsistent with the assurances I had been so lately and so fully authorized to transmit. I told him that if my court was disappointed upon the present occasion, the strongest protestations must hence forth be looked upon as mere words without meaning: for, what assistance, but troops could have been understood? Did his Excellency imagine that the King could apply for or expect a pecuniary aid? It was true, I said, that in his answer to me no explicit mention was made of troops, nor did I make any in my report to my court of what passed between us, but as I had mentioned to him the desire I had of knowing whether a body of infantry might be obtained his answer implied that troops would be granted, as indeed it would have done even had no mention whatever been made of them, and that this was the construction my court put upon it, (as it was obvious it would) and what consequently led the King to name them in his letter. I asked him whether this would be a suitable return for our conduct towards Russia during the late war, for our having foregone the commercial advantages which the Porte would undoubtedly have granted us could she only have obtained a real neutrality on our part, which it was evident our partiality for Russia had prevented us from observing. Were not the King's harbours, his subjects, and the credit and influence of the

тому, что я привыкъ слышать даже изъ собственныхъ устъ Ея Императорскаго Величества и до того не соотвътствующія увъреніямъ, которыя мить разрышено было сообщить еще такъ недавно и въ такихъ общирныхъ размърахъ. Я сказалъ ему, что если дворъ мой обманется въ свояхъ ожиданіяхъ по поводу настоящаго случая, то отнынъ всъ сильнъйшія увъренія должны быть разсматриваемы какъ пустыя слова, но имъющія никакого значенія, ибо какую же помощь кромъ войскъ можно било подразумівать? Неужели его превосходительство воображаеть, что король можеть просеть или ожидать денежнаго пособія? Я сказаль, что, действительно, въ отвіті его не было подробнаго обозначенія полковъ, точно также какъ не было его 💵 🗈 отчетъ, данномъ мною моему двору о нашихъ сношеніяхъ, но такъ какъ я выражаль ему желаніе узнать, можемь ли мы получить корпусь піхоты, то отвіть 🕫 означаль, что полки будуть предоставлены намъ, что такое значение принадлежало бы ему, если бы даже не было точнаго упоминанія, и что дворъ мой поняль его слова именно въ такомъ симсле (какъ и следовало ожидать), вследствіе чего король и поименоваль полки въ своемъ письмъ. Я спросиль его, согласуется им нодобили образъ дъйствій съ наминъ поведеніенъ относительно Россіи во время послъжей войны, когда ны пренебрегии торговыми выгодами, которыя Порта несомитино предоставила бы намъ, если бы только ей удалось получить отъ насъ настоящій нейтралитеть, не наблюдаемый нами по причинь очевиднаго пристрастія къ Россіи. Не были ли гавани короля, его подданные, кредить и вліяніе націи къ услугамь Россія

nation at the service of Russia during the whole war? Did not his Majesty at the risk of a rupture with France and Spain forbid those powers to molest the Russian fleet when they would otherwise have annihilated it? And though these services were rendered from the most pure and disinterested motives, vet as it had pleased the Empress so frequently to dwell upon the merit of them, and to take many opportunities of expressing her wishes to have an occasion of showing her sense of them, it was with the utmost astonishment I saw her decline the present occasion of evincing it. I conjured Mr. Panin by his regard for the honour of his Sovereign to reflect on the light in which such a refusal must be looked upon by us, as well as by all the powers in Europe, if it came to transpire, and on the effect it might have on the conduct of some of them. This seemed to make some impression upon him: he said he would immediately go to the Empress, who had desired he would ask for his Majesty's letter, as she could not give me an audience without giving rise to numberless conjectures which it would be better to avoid, and that he would see me this morning to acquaint me with the result. I accordingly went to him before he was up, and in order to remove the objections which had been made to so large a body of troops. I proposed to him accepting of a corps of 15,000 men. He told me that he had availed himself of every thing I had said to him in order to bring the Empress to take a

во все время продолженія войны? Не запретиль ин его величество Францін и Испаніи, рискуя разрывомъ съ ними, нападать на русскій флоть, который въ противномъ случать быль бы ими уничтожень? И хотя услуги эти были оказаны изъ самыхъ чистыхъ и безкорыстныхъ побужденій, однако, такъ какъ Императрицѣ было угодно такъ часто распространяться о ихъ пользъ и много разъ высказывать желаніе доказать свою признательность за нихъ, я весьма удивленъ, видя, что она уклоняется отъ настоящаго случая подтвердить свои слова дълонъ. Я просилъ г. Панина, во имя его уваженія въ чести своей Государыни, размыслить о томъ, въ какомъ світті представится подобный отказъ, какъ въ нашихъ глазахъ, такъ и въ глазахъ всехъ европейскихъ державъ, лишь только онъ о томъ узнаютъ, и о последствіяхъ, которыми онъ можетъ отразиться на образъ дъйствій нъкоторыхъ изъ нихъ. Повидимому, это до ніжоторой степени на него подійствовало. Онъ сказаль, что тотчась же пойдеть къ Императрицъ, повелъвшей ему спросить у меня письмо его величества, такъ какъ она не могла назначить мит аудіенців, не возбудивъ этимъ безчисленныхъ предположеній, конть было бы лучше избіжать, и обіщаль видіться со мной сегодня утромъ для сообщенія мнѣ результата своего разговора. Поэтому я отправился къ нему еще раньше чтмъ онъ всталь съ постели, и, желая устранить возражение, высказанное по поводу столь многочисленнаго корпуса войскъ, я предложилъ ему назначить лишь 15,000. Онъ сказаль мит, что воспользовался встии монии доводами, для того чтобы склонить Императрицу къ благопріятному для насъ ръшенію,

resolution in our favour, but that as yetshe was not come to any; that he was to see her again this morning, and that he would acquaint me at court with what should pass between them. At my arrival there, I learnt that the Empress was much indisposed, that though it was the Great Duke's birth-day she could not appear; Mr. Panin flattered me however that I should obtain, when I returned there in the evening, an answer from her Majesty; but, to my great disappointment, she was then so ill as not to see anybody. The suddenness of this indisposition and its happening at this particular time leaves some room to suspect that the embarrassment of seeing me and the difficulty of answering his Majesty's letter, and of finding any excuse sufficiently specious for refusing to make good those assurances she had so lately given, was the real cause of her confinement. At all events, I think, it will be rather more agreeable to your Lordship's wishes that Raworth (who seems to think he shall be able to reach London by the 22 or 23) should be dispatched, than be kept here any longer on so uncertain a dependance as the speedy recovery of the Empress or her comming to a resolution, especially as I shall so soon have an opportunity of conveying it by the next messenger.

I can scarcely entertain any hopes at present that her Imperial Majesty will be prevailed upon to send troops to America, though she may perhaps

Въ настоящую минуту я почти не надъюсь на то, чтобы Ея Императорское Величество согласилась выслать войска въ Америку, хотя она быть можетъ предложить

но что она еще ни на что не ръшилась, что въ это самое утро ему еще предстояло съ ней видъться и что онъ сообщить мит во дворцт подробности своего разговора съ ней. Прітхавъ во дворець, я узналь, что Императрица такъ больна, что, несмотря на день рожденья Великаго Князя, она не выйдеть изъ своихъ комнать; тъмъ не менъе г. Панинъ обнадежилъ меня, что вернувшись вечеромъ во дворецъ, я получу отвътъ отъ Ея Величества; но, къ величаншему моему сожальнію, вечеромъ оказалось, что она по болъзни не въ состояни принять кого бы то ни было. Внезапность этой болжани и то обстоятельство, что она случилась именно въ настоящую минуту, отчасти внушаетъ мнъ подозръніе, что дъйствительной причиной ся бользии послужило неловкое ся положение при встръчь со мной и трудность отвътить на письмо его величества и найти извинение достаточно сильное, для того чтобы уклониться отъ выполненія такъ недавно высказаннаго ею объщанія. Во всякомъ случать я полагаю, что, согласно съ желаніями вашими, милордъ, лучше будеть, если я въ возможной скорости отправлю Рауорта (который, какъ кажется, думаеть добхать до Лондона 22-го или 23-го), незадерживая его здёсь долее въ ожиданіи обстоятельствъ столь невърныхъ, какъ скорое выздоровление Императрицы и принятие ею какого бы то ни было решенія, темъ более, что мне такъ скоро представится случай сообщить о томъ черезъ следующаго курьера.

offer assistance in some other mode; but should any unexpected change arise in her sentiments on this subject, your Lordship may be assured I shall immediately avail myself of it to the utmost of my power, and that I shall leave nothing unattempted, consistent with his Majesty's dignity to remove the difficulties which have so unexpectedly arisen—Count Alexis Orloff has already promised me all his weight; though with regard to so great a number as 20,000 men, I must own that from what I know of the state of their army, it would be more than they could spare.

Any reflections I could make on the appearance of this business must naturally occur to your Lordship; and I will rather defer them till I can have the honour of transmitting to you something more definitive. My desire that the messenger should arrive by the expected time, has made me put together this dispatch in a more hurry than I could have wished: I can however venture to assure your Lordship that it contains no inaccuracies in point of fact.

Endorsed. (By Roworth.)
(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 115.)

### № 264.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, September 26 (October 7), 1775.

(Me 62. Confidential. Extracts.) The next morning I had an opportunity

помощь ннаго рода; но въ случат, если въ чувствахъ ея по этому предмету нрошзойдетъ неожиданная перемтна, вы можете быть увтрены, милордъ, что я немедленно, насколько возможно, воспользуюсь этимъ обстоятельствомъ и употреблю вст средства, совитетныя съ достоинствомъ его величества, къ устраненію столь внезапно возникшихъ затрудненій. Графъ Алекстй Орловъ уже обтщалъ мит все свое вліяніе, хотя относительно столь крупной цифры, какъ 20,000 человткъ, я долженъ сознаться, что, судя по тому, что мит извтетно о состояніи ихъ арміи, это превосходшть число войска, которое они могли бы уступить.

Всякія размышленія, которыя бы'я могъ высказать по поводу настоящаго положенія діла, сами собой представятся вамъ, милордь, и потому отложу ихъ до тіхъ поръ, пока буду иміть честь сообщить вамъ что либо болье опреділительное. Желая, чтобы курьерь доїхаль своевременно, я изложиль эту депешу торопливіте, чтиъ бы мит хотілось; смію, однако, увітрить васъ, милордь, что въ ней ніть неточности относительно фактовъ.

Надписано: черезъ Роворта.

## Отъ сэра Роберта Гуппинга графу Суффолькъ.

Москва, 26-го сентября (7-го октября) 1775 г.

№ 264. (№ 62. Конфиденціально. Извлеченія.) На слідующее утро я имітль

of seeing Count Panin, who, upon my offering to read to him the project of the treaty, told me, with great concern that there was no making any favourable impression on the Empress, who had taken her resolution; and that she had commanded him to put into my hands her letter to the King, together with a copy (both which I have the honour of inclosing to your Lordship) at the same time ordering him to acquaint me that the illness which confined her to her bed had prevented her writing to the King in her own hand, but that she herself had dictated it to her private secretary. The contents of this definitive answer corresponding so little with the assurances which had been so solemnly given me, obliged me to recapitulate a great deal of what had already passed upon this important subject.

In answer to the objections I made to some part of her Majesty's letter, he (Count Panin) observed that it was a private one; that her friendship and cordiality towards the King, my Master, had suggested what she had wrote, and that he flattered himself the King would see it in the light in which it was meant.

After Mr. Panin had concluded, I again endeavoured to induce him to make another effort to obtain a more favourable answer before I redispatched my messenger; but finding from what dropt from him that he thought it would be as ineffectual as improper for him to interfere any farther, I returned again to the vice chancellor, who is upon a different footing with

случай видёть графа Панина, и когда я предложиль прочитать ему проекть трактата, онъ съ величайшимъ сожаленеть отвечаль мие, что невозможно наменить митей Императрицы, которая пришла къ окончательному решенію и повелёла ему вручить мите письмо къ королю витеть съ копіей (имтью честь переслать вамъ, милордъ, и то и другое), приказавъ ему при этомъ сообщить мит, что болёзнь, принуждающая ее лежать въ постели, помешала ей собственноручно написать королю, но что сама она продпктовала это письмо своему частному секретарю. Содержаніе этого окончательнаго ответа такъ мало соответствовало столь торжественно даннымъ мите объщаніямъ, что это побудило меня припомнить многое изъ происходившаго по поводу этого важнаго предмета.

Въ отвътъ на возраженія, сдъланныя мною касательно нъкоторой части письма Ея Величества, онъ (графъ Панинъ) замътилъ, что письмо это частное, что дружба ея и искреннее расположеніе къ королю, моему повелителю, внушили ей то, что она написала, и что онъ надъется, что король приметъ слова эти въ томъ смыслъ, въ какомъ они сказаны.

Когда г. Панинъ окончилъ ръчь, я снова постарался убъдить его сдълать еще попытку въ видахъ достижения болъе благоприятнаго отвъта прежде отъъзда моего курьера; но замътивъ изъ его словъ, что онъ считалъ дальнъйшее вмъшательство въ это дъло столь же неумъстнымъ, какъ и безполезнымъ, я снова обратился къ вице-

the favorite from Mr. Panin, and with the hopes of its making an impression upon him, I hinted my apprehensions that no other interpretation could be given to the rejecting the proposals I had made after the recent promises which had given rise to them, than that a change of measures was about to take place. By his answer he seemed prepared for this suspicion: he told me that he was authorized to give me ministerially the strongest and most solemn assurances that no idea of a change of system had entered the Empress's mind; that she testified the deepest regret that upon the present occasion it was not in her power to afford the King that assistance she was so perfectly disposed to do. The vice chancellor added, but as his private opinion, that had there been more time allowed to prepare the succour we desired, and could it be employed either in the electorate of Hanover or in England, the difficulty of adjusting the affair would not have been insurmountable, and that even now he was convinced that should any European power break with us, the Empress would employ every means in her power to assist us. What dependance is to be placed upon this, after the manner in which the late assurances have been explained away, I shall not presume to give any opinion upon.

Endorsed. (By Slaughter.)

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. & 115.)

канцлеру, который находится въ другихъ отношеніяхъ съ любимцемъ, чемъ г. Панинъ, и, надъясь произвести на него впечатлъніе, высказалъ ему свои опасенія насчеть того, что отказъ отъ предложеній, сділанныхъ мною, послі столь недавнихъ объщаній, послужившихъ поводомъ къ нимъ, не можетъ быть объясненъ иначе, какъ предстоящей перемъной въ образъ дъйствій. Судя по его отвъту, было замътно, что онъ приготовился къ этому подозрѣнію; онъ сказаль мнѣ, что ему разрѣшено оффиціально увтрить меня самымъ сильнымъ и торжественнымъ образомъ въ томъ, что Императрица и не помышляеть о перемънъ системы; что она выражаеть глубочайшее сожальние о томъ, что въ настоящемъ случать не имъла возможности оказать королю помощь, къ которой она была такъ расположена. Вице-канцлеръ прибавилъ въ видъ личнаго своего мижнія, что еслибы предстояло больше времени для приготовленія требуемой помощи и еслибы войско это могло быть употреблено въкурфиршествъ Ганноверскомъ или въ Англін, можно было бы преодольть затрудненія, встрічающіяся въ этомъ ділі, и даже теперь онъ убіждень, что въ случай разрыва съ нами какой бы то ни было европейской державы. Императрица употребить всъ зависящія отъ нее средства для того, чтобы поддержать насъ. Не сибю высказывать своего митнія по поводу того, насколько можно полагаться на подобныя ртчи послт того, какъ они съумбли отклонить отъ себя недавнія увітренія.

Надписано: черезъ Слафтера.

#### № 265.

## Copie de la lettre de Sa Majesté Impériale au roi de la Grande Bretagne.

De Moscou, du 23 Septembre 1775.

Monsieur mon Frère! En recevant la lettre de Votre Majesté. j'ai été d'autant plus touchée de la franchise et de la cordialité avec lesquelles elle a trouvé bon de me parler sur la situation présente de ses affaires, qu'elle ne pouvait me donner de marques plus expressives de sa confiance en mon amitié. Je dois dans ma réponse lui prouver le plus parfait retour de ma part à ces sentiments, et pour cet effet mon langage, également dicté par le coeur, sera parfaitement modelé sur le sien. Les préparatifs immenses de guerre de l'Espagne attiraient les regards de toute l'Europe: la présomption la plus générale les croyait dirigés contre les états de Votre Majesté, et la nation Britannique elle mème en avait cette idée et y réfléchissait avec inquiétude. C'est dans ce moment, dans un tel aspect politique, que le ministre de Votre Majesté à ma cour a désiré d'avoir la confirmation de mes sentimens, toujours hautement déclarés pour elle et pour sa nation. Je n'ai point hésité à lui faire dire par mon ministre que Votre Majesté pouvait compter sur ma bonne volonté et mon empressement à lui être utile et lui rendre des services effectifs, indépendamment d'aucun engagement préalable entre nous. Les appréhensions du côté de l'Espagne ayant disparu, et Votre

## Ковія съ нисьма Вя Императорскаго Величества королю великобританскому.

Изъ Москвы, 23-го сентября 1775 г.

<sup>№ 265.</sup> Ваше Королевское Величество! Получивъ письмо Вашего Величества, я была темъ более тронута откровенностью и искренностью, съ которыми вамъ угодно было говорить со мной о настоящемъ положеніи вашихъ дёлъ, что вы не могли дать мнт болье очевиднаго доказательства довърія вашего къ моей дружбъ. Въ отвъть моемъ мит предстоить заявить вамъ мое полное сочувствіе, и съ этой цілью слова мои, равно подсказанныя сердцемъ, будутъ также откровенны, какъ и ваши собственныя. Громадныя военныя приготовленія въ Испаніи привлекали взгляды всей Европы, и общее митніе заключалось въ томъ, что они направлялись противъ владтній Вашего Величества; самъ британскій народъ разділяль это милніе п съ безпокойствомъ помышляль о томъ. Въ такую минуту и посреди подобныхъ политическихъ обстоятельствъ министръ Вашего Величества при моемъ дворъ пожелалъ имъть подтверждение моихъ чувствъ, всегда громко высказываемыхъ мною въ пользу Вашего Величества и вашего народа. Я не усумнилась отвътить ему черезъ посредство моего министра, что Ваше Величество можете разсчитывать на мою добрую волю и готовность быть вамъ полезной и оказывать вамъ существенныя услуги, независимо отъ какихъ бы то ни было предварительных обязательствъ между нами. Но такъ какъ опасенія со стороны Испаніп разъяснились и нып'ть Ваше Величество ув'тдомили меня какъ содер-

Majesté venant de m'informer tant par sa lettre que par les réquisitions de son ministre, qu'elle explique et fixe à un corps de vingt mille hommes de mes troupes, pour être transportées le printemps prochain au Canada, l'effet de ces assurances de ma part, je ne saurais lui dissimuler qu'un tel secours avec une telle destination, non seulement change l'idée de mes offres, mais encore excède les bornes de mon pouvoir à la servir. Je ne commence qu'à jouir de la paix et Votre Majesté sait que mon Empire a besoin de repos. Il lui est aussi connu en quel état sort une armée, quoique victorieuse, d'une guerre longue et opiniâtre sous un climat meurtrier. Je lui avone d'abord que le terme d'ici au printemps est beaucoup trop court, ne fut-ce que pour refaire la mienne de ses fatigues et pourvoir aux réparations dont elle a besoin. Sans parler ensuite des inconveniens d'un corps si considerable employé dans une autre hémisphère, y demeurant sous un pouvoir à lui presque inconnu et presque privé de toute correspondance avec son Souverain; ma propre assurance dans ma paix qui m'a coûté tant d'efforts à acquérir, demande absolument que je ne me dégarnisse pas sitôt d'une partie si considérable de mes forces, et Votre Maiesté sait qu'il s'v joint encore la considération d'affaires seulement endormies du côté de la Suède. et pas encore définitivement terminées du côté de la Pologne. Je ne saurais non plus m'empêcher de refléchir à ce qui doit résulter pour notre propre

жаніемъ вашего письма, такъ и посредствомъ требованій, высказанныхъ вашимъ минястромъ, что вы объясняете и опредъляете примънение данныхъ мною увърений пособіемъ, состоящимъ изъ 20,000 человъкъ моего войска, съ тъмъ чтобы будущей весной перевезти ихъ въ Канаду, я не могу скрыть отъ Вашего Величества, что подобный размерь пособія в место его назначенія не только наменяють смысль монть предложеній, но даже превосходять тъ средства, которыми я могу располагать для оказанія услуги Вашему Величеству. Я едва только начинаю наслаждаться миромъ и Вашему Величеству извъстно, что моя имперія нуждается въ спокойствін. Вамъ также извъстно, въ какомъ состоянін выходить армія, хотя и побъдоносная, изъ долгой и упорной войны въ убійственномъ климать. Прежде всего признаюсь вамъ, что срокъ отъ настоящаго времени до весны слишкомъ кратокъ, хотя бы для того только, чтобы дать моему войску отдохнуть отъ потерпънныхъ трудовъ и озаботиться приведеніемъ его въ надзежащій порядокъ. Затьмъ, не говоря о неудобствахъ, которыя бы возникли при употребленіи столь значительнаго корпуса въ другомъ полушарін, гат онъ находился бы подъ властью, почти неизвъстной ему, и быль бы почти лишенъ всякихъ сношеній со своимъ Монархомъ, собственная моя увъренность въ миръ, стоившемъ миъ столькихъ усилій, положительно воспрещаетъ миъ въ столь непродолжительномъ времени лишить себя значительной части своихъ войскъ, и Вашему Величеству навъстно, что кроить того при этомъ следуетъ принять въ соображеніе едва задремавшія дъла въ Швецін и неокончательно ръшенныя дъла польскія.

dignité, pour celle des deux monarchies et des deux nations de cette jonction de nos forces simplement pour calmer une rébellion qui n'est appuyée d'aucune puissance étrangère. Peut être encore dois-je avancer qu'aucune des puissances établies au nouveau monde, n'y verrait de bon oeil ce transport d'une force étrangère si considérable. Au lieu que jusqu'à présent elles n'ont paru prendre aucune part aux querelles des colonies Anglaises avec la métropole, ne serait ce pas les exciter à s'en mêler, que d'y appeler un peuple de considération et si nouveau à l'Amérique. De là une combustion très-probable en Europe et le théâtre de la guerre étrangère ouvert, à la place de la tranquillité et de la paix à assurer à l'Angleterre de ce côté-là à quoi se porteraient mes vues et mon désir. Cette perspective, je ne la cache point à Votre Majesté, me frappe si fortement, que, si j'ai le plus vif regret de l'impossibilité où je me trouve de déférer à ce qu'elle requiert de mon amitié, du moins j'aime à imaginer que la défaveur n'en sera pas aussi grande qu'elle pourrait bien le paraître d'abord. Au reste, en faisant les plus sincères remercîments à Votre Majesté de l'intérêt avec lequel elle a appris mon prompt et heureux rétablissement, je la prie d'être persuadée qu'on ne saurait ajouter à l'amitié et à l'affection avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,

de Votre Majesté etc.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 115.)

Не могу также не размыслить и о техъ носледствіяхь, которыя должны возникнуть для нашего достоинства, а также для достоинства объихь монархій и объихь націй отъ подобнаго соединенія нашихъ силь единственно для усмиренія возстанія, не поддержаннаго не одной изъ иностранныхъ державъ. Быть ножетъ также инъ следуеть высказать, что не одна изъ державъ, утвердившихся въ новомъ свёте, не отнеслась бы благосклонно къ перевозкъ туда столь значительнаго иностраннаго войска. Между темъ какъ до сихъ поръ онт повидимому не принимали никакого участія въ ссорт англійскихъ колоній со своей метрополіей, призывъ народа значительнаго и столь новаго въ Америкъ могъ бы побудить ихъ къ вмъщательству въ это дъло. Это по всей втроятности отразилось бы волненіемъ въ Европт и театръ для иностранной войны быль бы открыть витесто того, чтобы доставить Англіи спокойствіе и мирь съ той стороны, куда стремились бы мои виды и желанія. Подобная будущиость, не стану скрывать отъ Вашего Величества, такъ сильно поражаетъ меня, что хотя я глубоко сожалью о невозможности оказать вамъ услугу, требуемую вами отъ моей дружбы, по крайней мірт я надіжсь, что это не причинить вамъ затрудненій, которыхъ можно бы ожидать съ перваго взгляда. Впрочемъ, искренно благодаря Ваше Величество за то участіе, съ которымъ вы узнали о моемъ скоромъ и благополучномъ выздоровленія, прошу васъ быть увітреннымъ, что ничто не въ состоянін усялить дружбы и преданности съ коими остаюсь Вашего Величества и проч.

#### № 266.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, September 26 (October 7), 1775.

Me 64. (Most secret and confidential. Extract.) In consequence of my last expostulation with Mr. Panin when he delivered to me the Empress's letter to the King, he desired me to believe that the contents of it had not had his concurrence, and he gave me to understand that I ought not to condemn him for what he had no share in advising. He told me, that when the Empress first made the refusal, she palliated it by asking him whether by supplying the place of troops the King might send from Hanover by some of her own, or by any guaranty or demonstration she might not effectually assist his Majesty without sending her forces out of Europe, and from what dropt from Count Osterman to the same purpose, I expected that a proposition of this nature would have been made part of the Empress's letter: though it now appears that no palliative even of that kind, is offered in it.

The cordial manner in which Count Panin appeared to act upon this occasion, led me to ask him if he would not carry his confidence so far as to acquaint me whether I was to impute so unexpected a refusal as the Empress had just given, to the influence of those who I knew were for

## Оть сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

Москва, 26-го сентября (7-го октября) 1775 г.

№ 266. (№ 64. Весьма секретно и конфиденціально. Извлеченіе.) Вслідствіе послідняго моего объясненія съ г. Панинымъ, при врученіи имъ мит письма Императрицы къ королю, онъ просиль меня втрить, что не разділяють митній, составляющихъ его содержаніе, и даль мит понять, что инт не слідуеть осуждать его за то, въ чемъ совіты его нимало не участвовали. Онъ сказаль мит, что при первонь отказт Императрицы, она, желая сиягчить его, спросила, не можеть ли она оказать существенную помощь его величеству, не высылая своего войска изъ Европы, а только замінивъ имъ ті полки, которые король, быть можеть, двинеть изъ Ганновера, или вообще какимъ бы то ни было дійствіемъ или гарантіей; и судя по тому, что сказаль графъ Остерманъ относительно этого же предмета, я ожидаль, что предложеніе такого рода войдеть въ составь письма Императрицы, хотя теперь оказывается, что въ немъ не предлагается даже подобной смягчающей мітры.

Откровенность, съ которой графъ Панинъ повидимому действоваль въ настоящемъ случат, побудила меня спросить его, не окажеть ли онъ мит настолько довърія, чтобы сообщить мит, долженъ ли я приписать отказъ, столь неожиданный со стороны Императрицы, вліянію лицъ, которыя, какъ мит извъстно, желали измітнить changing the present system, and whether he thought they were not likely to succeed in doing so; but I could not bring him to make any other answer than that the Empress had, when she gave him her letter while in bed, assured him that the warmth of her sentiments towards the English nation was not in the least diminished. For the truth of this we have only the testimony of her word, a testimony which I fear, will appear to be somewhat invalidated by her late behaviour.

Amongst the reasons which may have enduced the Empress to act in this unfriendly manner, I must not omit to mention an erroneous opinion she entertains that the measures which his Majesty's ministers have adopted, and are pursuing, are far from having the approbation of the nation in general. This, I believe, was originally infused into her by Count Ivan Czernicheff, and is kept up (I am sorry to say it of a person of her understanding), by the absurd and indecent misrepresentations of our public news-papers, particularly the St. James's Chronicle. As she has carefully avoided touching to me upon our domestic affairs, I have had no opportunity of endeavouring to remove so invidious a notion, which it is plain, has weight with her, from her asking Mr. Panin whether her granting the King such assistance would not be a means of disgusting the nation! This however he told me under the seal of absolute secrecy, as it might hurt him should it

настоящую систему, и полагаеть ли онъ, что они могуть достигнуть въ томъ успъха; но мнв не удалось получить отъ него инаго ответа, кроме того, что Императрица, передавая ему свое письмо еще въ постели, уверила его, что ея горячее расположение къ англійскому народу остается нензивнию. Относительно правдивости этого отзыва мы инвемъ лишь свидетельство ея собственныхъ словъ, свидетельство, значение котораго, опасаюсь, будетъ отчасти поколеблено последними ея действіями.

Между причинами, быть можеть, побудившими Императрицу поступить столь недружелюбнымъ образомъ, мит следуеть упомянуть о неправильномъ ея поняти, будто бы меры, принятыя и преследуемыя министрами его величества, далеко не пользуются одобреніемъ націи вообще. Я полагаю, что митніе это было первоначально внушено ей графомъ Иваномъ Чернышевымъ и поддерживается (мит жаль сказать это объ особе съ такимъ умомъ) безсмысленными, неприличными и ложными представленіями нашихъ газетъ, особенно St. James's Chronicle. Такъ какъ она тщательно избегала касаться со мной нашихъ домашнихъ делъ, то я не имелъ случая попытаться исправить столь неправильное понятіе, очевидно, имеющее значеніе въ ея глазахъ, такъ какъ она спросила г. Панина, не послужитъ ли подобное съ ея стороны оказаніе помощи королю средствомъ возстановить противъ нее народъ. Впрочемъ, онъ сообщилъ мит это подъ условіемъ строжайшей тайны, такъ какъ ему могло бы по-

transpire, it having been quite private conversation between the Empress and him. And with respect to her own subjects, I could perceive both from Mr. Panin's and Count Osterman's conversation, though they did not speak explicitly on the subject, that she was apprehensive of the effects which the calling her troops into immediate service might have and particularly for a foreign and so remote a destination.

Reports have been lately spread by Mr. Panin's enemies, that he had not long since, something like a fit of apoplexy, and that his faculties are much impaired, and to my own knowledge he himself declared a few days ago in the Empress's presence that he felt his whole nervous system greatly weakened, and that he was incapable of attending to much business. This is generally considered as preparing the Empress for his retreat, an event which both Mr. Potemkin and the Czernicheffs would see with great pleasure, not having been able with all their influence to effect his removal, though their opinions have, of late, outweighed his in some instances and I fear particularly in that of the answer given to the King, though I know it was privately and strenuously supported by Count Alexis Orloff agreeably to the promise he made me.

Endorsed. (By Slaughter.)
(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. № 115.)

вредить, если бы о томъ узнали, ибо разговоръ этотъ, между нимъ и Императрицей, имълъ совершенно частный характеръ. Что же касается до ея собственныхъ подданныхъ, то я могъ замътить изъ словъ г. Панина и графа Остермана, хотя они по поводу этого предмета и не высказывались подробно, что она опасалась послъдствій, могущихъ возникнуть отъ призванія ея войскъ къ немедленной служов, особенно же въ чужомъ и столь удаленномъ мъстъ назначенія.

Въ последнее время враги г. Панина распространили слухъ о томъ, будто бы съ нимъ недавно случилось нечто въ роде апоплексическаго удара, что значительно ослабило его способности; и мив известно, что, несколько дней тому назадъ, онъ самъ въ присутствіи Императрицы говорилъ, что нервы его чрезвычайно ослабели и что онъ уже не въ состояніи много заниматься деломъ. Всё полагають, что онъ хотель этимъ приготовить Императрицу къ своему удаленію отъ службы, событіе, которое очень обрадуетъ г. Потемкина и Чернышевыхъ, такъ какъ всего ихъ вліянія оказалось недостаточно для того, чтобы устранить его отъ должности, хотя въ последнее время ихъ мизнія перевешивали его мизнія во многихъ случаяхъ, и я полагаю, особенно по делу объ ответе королю, несмотря на то, что интересы наши въ этомъ случат были сильно поддержаны частнымъ образомъ графомъ Алексемъ Орловымъ, согласно данному имъ миз объщанію.

Надинсано: черезъ Слафтера.

#### № 267.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, October 5 (16), 1775.

(Ne 65. Extract.) When the Empress's journey to Colomna was fixed for last Sunday, it had been forgotten that the succeeding Wednesday was Count Potemkin's namesday, the recollection of which determined her Majesty to pospone her intended excursion to some other time, in order to admit of the Count's receiving the compliments of the nobility and of all ranks of the people on that occasion; when she was pleased to make him a present of one hundred thousand roubles, and, at his particular request, a Greek Archbishop to officiate at his new government has been appointed, and already consecrated.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Nº 115.)

#### **№** 268.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, October 26 (November 6), 1775.

(Ne 70. Private. Extract.) However indisposed his Prussian Majesty may be towards us, and however desirous of rendering us ill offices, I have not the smallest reason to believe he had any share in determining the Empress's resolution upon the late occasion, nor do I even think, could he

## Оть сэра Роберта Гуннияга графу Суффолькъ.

Москва, 5-го (16-го) октября 1775 г.

№ 267. (№ 65. Извлеченіе.) При назначеніи путешествія Императрицы въ Коломну въ будущее воскресенье было позабыто о томъ, что въ слѣдующую среду имянины графа Потемкина, вспомнивъ о чемъ, Ея Величество отложила на нѣкоторое время предполагаемую свою поѣздку, съ тѣмъ чтобы въ этотъ день графъ могъ принимать поздравленія дворянства и всѣхъ сословій, причемъ ей угодно было подарить ему сто тысячъ р. и по особой его просьбѣ въ новую его губернію былъ назначенъ и уже посвященъ греческій архіепископъ (Евгеній Булгаръ)<sup>1</sup>).

#### Отъ сэра Роберта Гунинега графу Суффолькъ.

Москва, 26-го октября (6-го воября) 1775 г.

№ 268. (№ 70. Частное. Извлеченіе.) Какъ бы ни былъ нерасположенъ къ намъ его прусское величество и какъ бы не желалъ онъ нанести намъ вредъ, я не витю ни малъйшаго основанія предполагать, чтобы онъ повліялъ на ръшеніе Императрицы, по поводу посл'єдняго событія, и даже думаю, что если бы ему было извъстно,

<sup>1)</sup> См. Исторію Россійск. іерархіи Амвросія (1708 г.) ч. І, стр. 143.

have known such affair was in agitation, he would have thought it prudent to interfere. I am perfectly persuaded that the Empress wavered greatly with respect to the answer, and that the one which was sent, was contrary to Mr. Panin's opinion; but as he probably gave it with his usual lukewarmness, it was easily counterbalanced, though no direct opposition was given to it by the artful insinuations of those who pointed out the inconveniences and suggested the possible consequences of complying with it.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. & 115.)

#### № 269.

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, November 9 (20), 1775.

(Xe 72. Extracts.) Prince Henry of Prussia's visit is certainly with an intention of discovering whether there is any change in the Empress's sentiments, and of endeavouring to prevent such; for my part I see none that is essential, though there may perhaps be somewhat less of enthusiasm for his Prussian Majesty than had before prevailed. Prince Henry has, himself, put off his journey to Easter.

This day her Imperial Majesty went to the senate to communicate to them a plan for the better regulation of the different governments of Russia,

## Отъ сэра Роборта Гуппппга графу Суффолькъ.

Москва, 9-го (20-го) ноября 1775 г.

№ 269. (№ 72. Извлеченія.) Постщеніе принца Гейнриха прусскаго, конечно, вызвано наитреніемъ разсмотръть, не произошло ли перемъны въ чувствахъ Императрицы и въ такомъ случат постараться поправить дъло. Что до меня касается, то я не замъчаю существенной перемъны, кромъ того, что восхищеніе, относительно его прусскаго величества, быть можетъ отчасти ослабъло. Принцъ Гейнрихъ самъ отложилъ свое путемествіе до Пасхи.

Сегодня Ен Императорское Величество поъхала въ сенатъ, чтобы сообщить проэктъ, касательно лучшаго устройства различныхъ собственно-русскихъ губерній,

что подобный вопросъ обсуждается, онъ не счель бы благоразумнымъ вступиться въ вто дъло. Я совершенно убъжденъ, что Императрица много сомитвалась относительно отвъта и что посланный ею отвътъ противоръчилъ митию г. Панина; но такъ какъ онъ, по всей въреятности, высказывалъ свои мысли съ обычнымъ ему хладнокровіемъ, то не трудно было перевъсить ихъ безъ прямаго сопротивленія посредствомъ хитрыхъ внушеній лицъ, указывавшихъ на неудобства и на возможныя послъдствія исполненія его митиія.

properly so called, as those of Ukraine, and of the conquered provinces are excepted. This work, which is voluminous, is entirely of the Empress's own composing, and from the spirit of humanity and attention to the welfare of every rank of her subjects which it breathes, as well as from the wisdom which appears to direct that benignity, will redound more to her Imperial Majesty's honour than even those so justly admired instructions for a code of laws.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. M 115.)

#### **№ 270.**

#### Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

Moscow, November 26 (December 7), 1775.

(Ne 76. Extract.) I am just now returned from court and the manner in which the Empress dismissed me, confirms what I have taken the liberty of advancing; for though nothing could be stronger than the assurances, she desired I would make to the King, of her affection and esteem, nor more gracious than her expressions to myself, yet from the care which she took to avoid touching upon American affairs, and from her saying, after expressing her readiness to assist the King on all occasions, mais on ne peut pas aller au dela de ses moyens, I am certain, that no arguments, I could make use of, would have the least effect.

(Russia. Sir Robert Gunning. 1775. Ne 115.)

такъ какъ губерній украйнскій и покоренный исключены изъ этого. Трудъ этотъ весьма обширенъ и вполнъ принадлежить Императрицъ; духъ человъколюбія, которымъ онъ пропитанъ, забота о благополучій каждаго сословій ей подданныхъ, а также мудрость, руководящай этимъ благодушіемъ, принесутъ Ей Императорскому Величеству еще болье чести, чъмъ достойно прославленный ей наказъ коммиссій о составленій проэкта новаго уложенія.

## Оть сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

Москва, 26-го ноября (7-го декабря) 1775 г.

№ 270. (№ 76. Извлеченіе.) Я только что вернулся изъ дворца, и прощане Императрицы со мной утверждаеть во мнъ мнъніе, которое я уже осмълился излагать вамъ; ибо, хотя она поручила мнъ въ сильнъйшихъ выраженіяхъ увърить короля въ ея дружбъ и уваженіи и весьма милостиво обошлась со мной, однако, судя по тому, какъ тщательно она избъгала коснуться американскихъ дълъ, а также и потому, что, высказавъ готовность помочь королю во всякомъ случаъ, она прибавила: «но нельзя идти далъе своихъ средствъ» я заключаю, что никакіе доводы, которые бы я могъ употребить, не имъли бы ни малъйшаго успъха.

#### 1776.

#### No 271.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, December 29, 1775 (January 9, 1776.)

(Nº 2. Extract.) The person who affected to pass for the daughter of the late Empress Blizabeth, and who had been confined in the fort for this year past, died here a few days ago.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Nº 116.)

#### № 272.

## Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk.

St. Petersburg, January 1 (12), 1776.

(N. 3. Extract.) If I may credit the information I have lately received the Empress begins to see the liberties of her favourite in a different manner from what she has hitherto done. Count Alexis Orloff resigning all his posts hurt her so much, as to have brought on an illness and first learnt her the general report that prevails. It is already whispered, that a person who has been placed about her by Mr. Roumanzoff, bids fair to gain her

#### 1776 г.

## Отъ сэра Роберта Гунинга графу Суффолькъ.

С.-Петербургъ, 29-го декабря 1775 г. (9-го января 1776 г.)

№ 271. (№ 2. Йзвлеченіе.) Нѣсколько дней тому назадъ здѣсь умерла особа, выдававшая себя за дочь покойной Императрицы Елизаветы, и заключенная, въ продолженіе прошлаго года, въ здѣшней крѣпости.

## Отъ сэра Роберта Гуннинга графу Суффолькъ.

С-Петербургъ, 1-го (12-го) января 1776 г.

№ 272. (№ 3. Извлеченіе.) Если върить свъдъніямъ, недавно мною полученнымъ, Императрица начинаетъ совсѣмъ иначе относиться къ вольностямъ, которыя позволяетъ себѣ ея любимецъ. Отказъ графа Алексѣя Орлова отъ всѣхъ занимаемыхъ имъ должностей до того оскорбилъ ее, что она захворала и при этомъ до нее въ первый разъ дошли преобладающіе въ обществѣ слухи¹). Уже поговариваютъ изъ подтишка, что нѣкоторое лице, опредѣленное ко двору г. Румянцовымъ, повидимому,

<sup>1)</sup> Cp. F. Raumer. Beiträge etc. T. III, p. 353.

entire confidence. This will insure the Marshal's credit; he is by no means french, but altogether devoted to his Prussian Majesty.

(Russia, Mr. Oakes, 1776, & 116.)

#### No 273.

## Richard Oakes to William Eden Esquire 1).

St. Petersburg, February 5 (16), 1776.

(Extract.) I have had but little opportunity of endeavouring to ascertain the truth of the reports which have reached me; yet I fear I have pretty good authority for that of the enemies of Mr. Panin having taken advantage of his absence to set on foot intrigues against him, and I am informed that the language they allow themselves to hold on this subject is such, as either marks the greatest degree of their imprudence, or their strong hopes of success. Count Ivan Czernicheff's ambition and intriguing spirit are known, and his favour with Count Potemkin is visible; the influence of the latter is certainly in its meridian, without the least symptoms of a declaration; but as there seems to be no prejudging effects from causes in some parts of the world, it is impossible to say but that these appearances, which Mr. Panin's enemies have conjured up, may vanish at his presence. I humbly

1) Note. Resté Chargé d'affaires au départ de Mr Gunning, William Eden, depuis Lord Auckland—un des principaux employés du Ministère.

скоро пріобрѣтетъ полное ея довѣріе. Это обезпечитъ вліяніе фельдиаршала. Онъ далеко не расположенъ къ Франціи, но за то съ другой стороны вполнѣ преданъ его прусскому величеству.

## Отъ Ричарда Оакса 1) Уильяму Эдону эскв.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) февраля 1776 г.

№ 273. (Извлеченіе.) Я еще не имѣлъ случая достаточно провърнть справедливость дошедшихъ до меня слуховъ; однако, онасаюсь, что слѣдуетъ положиться на достовърность извѣстія о томъ, что враги г. Панина, пользуясь его отсутствіемъ, пустили въ ходъ противъ него интриги и мпѣ передавали, что они позволяють себѣ говорить объ этомъ предметѣ въ такомъ смыслѣ, который доказываетъ или велячайщию съ ихъ стороны неосторожность или же твердую ихъ надежду на успѣхъ. Честолюбіе и расположеніе къ интригамъ графа Ивана Чернышева извѣстны, а милость къ нему графа Потемкина 2) очевидна. Вліяніе послѣдняго безъ сомнѣнія достигло своего меридіана безъ малѣйшихъ признаковъ уменьшенія, но такъ какъ въ нѣкоторыхъ странахъ нельзя заключать о послѣдствіяхъ на основаніи причинъ, весьма быть можетъ, что всѣ обстоятельства, устроенныя врагами г. Панина, разсѣются при его

2) Cu. F. Raumer, Beiträge etc., T. III, crp. 354.

Оаксъ остался повъреннымъ въ дълахъ, послъ отъъзда сэра Роберта Гуннинга.
 Уильямъ Эденъ, впоследствіи Лордъ Оклэндъ — одинъ изъ главнейшихъ чиновниковъмичистерства.

hope, however, that the importance of such an event as the removal of that minister, in the present situation of things, will be a sufficient excuse for my troubling you on the subject before I am enabled to speak with better assurance upon it.

(Russia. • Mr. Oakes. 1776. № 116.)

#### No 274.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, February 16 (27), 1776.

(Extract.) The very gracious reception which Prince Orloff met with from the Empress gave visible jealousy, which he seems, however, perfectly careless of giving cause for and there reason to think, he will soon ask his dismission from the service, and that the principal posts, he enjoyed, will be conferred on Count Potemkin, to whom the command of the horse guards, which be longs to the Prince, was given ad interim but a fortnight ago.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. A 116.)

#### № 275.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, February 26 (March 8 1), 1775.

(Extracts.) The apprehensions of Mr. de Panin's friends, that he will soon be obliged to retire, continue since his arrival here. It is pretended

1) Endorsed 1776.

возвращеніи. Смію, однако, наділяться, что событіе столь важное, какъ удаленіе втого министра, при настоящемъ положеніи діль, послужить мий достаточнымъ извиненіемъ въ томъ, что я безпокою васъ по поводу этого предмета, не имія еще возможности говорить о немъ съ большей увіренностью.

#### Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 16-го (27-го) февраля 1776 г.

№ 274. (Извлеченіе.) Особенно милостивый пріємъ, оказанный Императрицей князю Орлову, возбудилъ замітную зависть, къ чему однако онъ, какъ кажется, относится совершенно равнодушно, и есть основаніе предполагать, что онъ скоро попросить отставки, и что главнічшія занимаемыя имъ должности будутъ переданы графу Потемкину, которому лишь дві неділи тому назадъ поручено ad interim командованіе концо-гвардейцами, принадлежавшее князю.

#### Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 26-го февраля (8-го марта) 1775<sup>1</sup>) г.

№ 275. (Извлеченія.) Опасенія друзей г. Панина, относительно предстоящей 1) Надписано 1776 г. his view of procuring for his nephew the succession to his post is a strong reason with Count Potemkin, who looks upon Prince Repnin with the jealous eyes of rivality, for endeavouring to dispose of it otherwise, before the ambassador's return; and there are even some who imagine, that he aims at playing himself the part of first minister, which it is far within the bounds of his vanity to aspire to, and perhaps of his Sovereign's complaisance to gratify him in. The apparent extravagance of this conjecture is somewhat diminished by the observation, that he of late seems to interest himself more in foreign affairs, than he at first affected to do. The bourbon ministers pay most assiduous and successful court to him, and would doubtless encourage such an inclination with all their power.

Prince Orloff continues to be very well treated by his Sovereign; he seems to have taken no resolution as yet, with regard to his retreat from the service, but it is supposed he will be determined in this point by the advice of his brother, Count Alexis, who is daily expected here.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Æ 116.)

#### **№** 276.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, March 8 (19), 1776.

(Extract.) Though there is every reason to believe that the favourite's

ему отставки, продолжаются несмотря на его возвращеніе. Говорять, что наштреніе его передать свое місто племяннику служить важнымь соображеніемь вь глазахь графа Потемкина, который относится къ князю Репниву 1) съ завистью соперника за то, что онъ попытался рішить діло иначе до возвращенія посла; и многіе даже полагають, что онъ самъ желаеть занять місто перваго министра, стремленіе къ которому, конечно, способно его тщеславіе и до удовлетворенія котораго быть можеть простирается уступчивость его монархини. Кажущався невіроятность подобнаго предположенія отчасти уменьшается тімь замічаніемь, что онъ въ посліднее время, повидимому, больше прежняго интересуется иностранными ділами. Бурбонскіе министры весьма усердно и успішно ухаживають за нимъ, и безъ сомнінія употребням бы все свое вліяніе для поощренія подобнаго намітренія.

Князь Орловъ продолжаетъ пользоваться наилучшимъ обращениемъ съ нимъ государыни; кажется, онъ до сихъ поръ еще ни на что не рѣшился, касательно своего удаления отъ службы, но полагаютъ что на рѣшение этого вопроса будетъ имътъ вліяніе совѣтъ брата его, графа Алексѣя, котораго ожидаютъ ежедневно.

## Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) марта 1776 г.

№ 276. (Извлеченіе.) Хотя есть много основаній предполагать, что желанія 1) См. Raumer, Beitrage etc., т. III, стр. 854. wishes are as I represented them in my last, yet, all things considered, I cannot think they will be effected, that the Empress will be brought to take Mr. Panin's post from him, or that minister will so far give up his plan as to ask his dismission at present.

Prince Orloff, who has had a stroke of the palsy, was ill when Count Orloff arrived, and is not yet sufficiently recovered to quit his room; so that it is not hitherto known what resolution he may have taken, though some things that have dropped from him, and the very great attention the Empress has shown him, make most people imagine he will not retire from the service, notwithstanding the example and advice of his brother. Two visits, which the Empress made to the Prince during his illness, caused a very warm altercation between her and the favourite; and though he seems at present to enjoy the plenitude of power, his fall is confidently foretold by many, as an event at no great distance, but this, I presume, arises rather from its being universally wished, than from any actual symptoms. A proof of the bad opinion that is entertained of his character, is the credit however undeserving it may be) which the report of his having caused poison to be given to Prince Orloff, gains with numbers here. Indeed his jealousy of every one who meets with any kind of distinction from the Empress, is excessive, and seems to be expressed in a manner and upon

любинца именно таковы, какими я изобразиль ихъ въ последней своей депеше, однако, взвесивъ все обстоятельства, я не думаю, чтобы они были исполнены и не полагаю также, чтобы Императрица согласилась отнять у г. Панина занимаемую имъ должность, или чтобы этотъ министръ вполне отступиль отъ своего плана, испросивъ отставку въ пастоящую минуту.

Князь Орловъ, имъвшій ударъ паралича, былъ боленъ при прітэдъ графа Орлова и до сихъ поръ еще не достаточно оправился для того, чтобы выйти изъ комнаты; поэтому до сихъ поръ неизвъстно на что онъ рѣшился, хотя нѣкоторыя его слова и особое вниманіе, оказанное ему Императрицей, заставляютъ многихъ предполагать, что онъ не выйдетъ въ отставку, несмотря на примѣръ и совѣтъ своего брата. Два посѣщенія, сдѣланныя князю Императрицей, во время его болѣзни, вызвали горячее объясненіе между нею и ея любимцемъ¹) и хотя онъ въ настоящую минуту пользуется полной властью, многіе подъ секретомъ предсказываютъ его паденіе, какъ событіе весьма недалекое. Но я думаю, что это слѣдуетъ скорѣе объяснить всеобщимъ къ тому желаніемъ чѣмъ какими либо положительными признаками. Доказательствомъ дурнаго мнѣнія о его характерѣ служитъ то обстоятельство, что весьма многіе повѣрили слуху (совершенно неосновательному) о томъ, будто бы онъ отравилъ князя Орлова. Правда, что зависть его ко всякому, кто пользуется малѣйшимъ отличіемъ Императрицы, чрезмѣрна и какъ кажется выражается такимъ образомъ и при такихъ

<sup>1)</sup> Cm. Raumer, Beiträge etc. T. III, crp. 355.

occasions which cannot render it flattering to his mistress, but, on the contrary, is likely to disgust her. Count Stackelberg among other reasons he gave to a friend of mine, for wishing to return to his embassy as soon as possible, mentioned the danger there was in being too well treated.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Je 116.)

#### No 277.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, April 5 (16), 1776.

(Extract.) Prince Henry of Prussia arrived here on Saturday evening last. Yesterday in the forenoon Prince Potemkin had the honour of being invested by his Royal Highness with the order of the Black Eagle. Immediately after her Imperial Majesty came from mass, his Royal Highness had his first interview with the Empress who received him in her private apartments, and he afterwards dined with her Imperial Majesty.

(Russia, Mr. Oakes, 1776, Ne 116.)

#### № 278.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, April 8 (19), 1776.

(Extract.) The surmise is very general here at present, that it is in

случаяхъ, которые не могутъ быть лестны для его Государыни, а напротивъ того способны только внушить ей отвращение. Графъ Штакельбергъ, изчисляя одному изъ моихъ друзей причины, побуждающія его желать какъ можно скоръе вернуться къ своему посольству, упомянулъ между прочимъ и о томъ, что опасно заслужить особую благосклонность.

#### Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдепу эскв.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) апръля 1776 г.

№ 277. (Извлеченіе.) Принцъ Гейнрихъ прусскій прибылъ сюда въ прошлую субботу вечеромъ.

Вчера утромъ князь Потемкинъ имълъ честь получить отъ его королевскаго высочества орденъ Чернаго орда. Тотчасъ по возвращени Ея Императорскаго Велячества отъ объдни, его королевское высочество имълъ первое свидание съ Императрицей, принявшей его въ своихъ частныхъ покояхъ, и вслъдъ затъмъ онъ объдалъ съ Ея Императорскимъ Величествомъ.

#### Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 8-го (19-го) апръля 1776 г.

№ 278. (Извлеченіе.) Въ настоящую минуту здёсь всё предполагають, что

agitation to confer the Dutchy of Courland on Prince Potemkin, and that it is on this business, that Mr. Simolin, the Russian minister at Mittau, is come hither. Some appearances give an air of probability to it, but I have not yet been able to get sufficient information to found any positive opinion upon.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. & 116.)

## № 279.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, April 15 (26), 1776.

(Extract.) The Great Duke has been for two days in inexpressible distraction. Prince Henry of Prussia has scarcely quitted him during that time; the Empress has on this occasion proved her great affection for her daughter in law by a constant personal attendance on her, and by every demonstration of the sincerest anxiety.

Since writing the above I am informed, her Imperial Highness expired this afternoon, at half past five. The whole court and Prince Henry of Prussia (who does not quit the Great Duke) are set out for Zarskoe Selo.

(Russia. Mr. Oakes. 1776, M 116.)

обсуждается вопросъ о томъ, чтобы поручить герцогство Курляндское князю Потемкину, и что по поводу этого дъла г. Симолинъ, русскій посланникъ въ Митавъ, пріъхалъ сюда. Нъкоторыя обстоятельства придаютъ правдоподобность этому митию, но до сихъ поръ мить еще не удалось собрать по этому достаточно свъдъній для того, чтобы заключить что либо положительное.

## Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдону эскв.

С.-Петербургъ, 15-го (26-го) апръля 1776 г.

№ 279. (Извлеченіе.) Въ теченіе послѣднихъ двухъ дней Великій Князь невыразимо разстроенъ; принцъ Гейнрихъ прусскій почти не отходилъ отъ него въ продолженіе всего этого времени; при этомъ случаѣ Императрица доказала свою искренную привязанность къ невѣсткѣ постояннымъ и личнымъ уходомъ за ней и всѣми знаками сильнъйшаго беапокойства.

Съ тъхъ поръ какъ я написалъ вышензложенное, я узналъ, что Ея Императорское Высочество скончалась сегодня въ пять съ половиною часовъ по полудни. Весь дворъ и принцъ Гейнрихъ прусскій (который не отходитъ отъ Великаго Князя) вытхали въ Царское Село.

#### № 280.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, May 3 (14), 1776.

(Extract.) The choice of a Princess will not be long delayed, and it is not doubted but that Prince Henry of Prussia will have the management of this negotiation. Two couriers, which he has dispatched to the King, his brother, since the Great Duchess's death, are supposed to have related to that business. This is another circumstance added to the many, which conspire to render the present juncture the most favourable that can be imagined for the success of Prince Henry's visit, his presence which the Great Duke respected, was made use of to moderate the first transports of his Imperial Highness's grief on the late event, and his company became almost necessary to him after the dismission of his favourite. This must naturally tend to increase his consequence, and the retirement of the court affords him constant opportunities of conversing with the Empress, which he would not have found in the hurry of feasts and public shows.

The removal of Prince Potemkin, and his asking leave to go, for some time, to his government, is daily expected. The vice presidency of the war department has been repeatedly offered to Count Alexis Orloff, who hitherto refuses to accept of it.

(Russia, Mr. Oakes, 1776, & 116.)

## Оть Ричарда Оакса Унавиму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 8-го (14-го) мая 1776 г.

№ 280. (Извлеченіе.) Выборъ принцессы, въроятно, произойдетъ въ непродолжительномъ времени и не подлежить сомителю, что переговоры по этому дѣлу будутъ поручены принцу Гейнриху прусскому. Полагаютъ, что отправка двухъ курьеровъ, посланныхъ имъ къ королю, его брату, со времени смерти Великой Княгини, находится въ связи съ этимъ событіемъ. Обстоятельство это витстъ со многими другими способствуетъ тому, что настоящая минута является особенно благопріятной для успъха посъщенія принца Гейнриха; присутствіе его, вслъдствіе уваженія къ нему Великаго Князя, было полезно для успокоенія первыхъ порывовъ горя Его Императорскаго Высочества по поводу послъдняго событія, а общество его сдѣлалось почти необходимымъ для Великаго Князя въ отсутствіе любимой имъ подруги. Все это, естественно, должно усилить его значеніе, между тѣмъ какъ уединеніе двора доставляетъ ему постоянный случай разговаривать съ Императрицей, что было бы невозможно посреди шума и суеты праздниковъ.

Ежедневно ожидають удаленія князя Потемкина и испрошеніе иму дозволенія ублать на ніжоторое время въ свою губернію. Должность вице-президента военнаго департамента много разъ была предложена графу Алексію Орлову, который до сихъ поръ отказывается отъ нее.

#### **Nº** 281.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, May 10 (21), 1776.

(Nº 18. Extract.) According to all accounts, the Great Duke has so far got the letter of his grief, as to bear with, it is not to be doubted, the thoughts of a second marriage. The Princess of Wirtemberg is talked of for the future Great Duchess, and Prince Henry is said to have undertaken to remove any difficulty, which her being already betrothed to the hereditary Prince of Hesse-Darmstadt might occasion. This Lady was amongst those who, upon a former occasion, were much recommended by Mr. Asseburg.

Prince Henry, who is too well acquainted with the principles of the Orloffs not to wish to see them rivalled in power by one of his own partisans has, I believe, contributed much towards retarding the removal of Prince Potemkin, whom the ribbon had bound to his interests. It is possible however that, in a few days, an end will be put to those appearances of favour, which are still preserved towards him.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. & 116.)

#### **№** 282.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, June 14 (25), 1776.

(№ 26. Extracts.) Prince Henry of Prussia's departure relieves us, at

#### Оть Ричарда Оакса Ундьяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 10-го (21-го) мая 1776 г.

№ 281. (№ 18. Извлеченіе.) Судя по всёмъ разсказамъ, горе Великаго Князя на столько успокоилось, что онъ, безъ сомнѣнія, согласится подумать о второмъ бракѣ. Указывають на принцессу виртембергскую, какъ на будущую Великую Княгиню и говорять, что принцъ Гейнрихъ взялся устранить всѣ затрудненія, могущія возникнуть вслѣдствіе того обстоятельства, что она уже обручена съ наслѣднымъ принцемъ гессенъ-дармштадтскимъ. Дѣвицу эту въ числѣ другихъ очень хвалилъ г. Ассебургъ, по поводу подобнаго же случая 1).

Принцъ Гейнрихъ, хорошо зная правила Орловыхъ, конечно, желаетъ дать имъ соперника по власти въ лицѣ одного изъ своихъ сторонниковъ, и я полагаю, что онъ много содъйствовалъ отсрочкѣ удаленія князя Потемкина, котораго лента привязала къ его интересамъ. Тѣмъ не менѣе легко быть можеть, что черезъ нѣсколько дней будетъ положенъ конецъ тѣмъ наружнымъ признакамъ милости, которые до сихъ норъ сохранены ему.

#### Оть Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 14-го (25-го) іюня 1776 г.

№ 282. (№ 26. Извлеченія.) Отътадъ принца Гейнриха прусскаго наконецъ 1) См. Сборникъ, т. XIII, стр. 105—111. length, from an anxious, though fruitless attention. The future emanations from the cabinet of Potzdam can alone reveal the mysterious transactions of that of Zarscoe Selo; but whether they relate to any thing new, or unsuspected, or of very general concern, may perhaps be reasonably doubted. I have been positively assured, that the Empress has given a most favourable answer to the King of Poland's remontrances which were strongly seconded by Mr. Stackelberg against the wishes his Prussian Majesty had manifested of settling the affairs of the limits before, and independently of, that of Dantzig.

The Great Duke accompanied by Marshal Roumanzoff, Count Soltikoff, and Prince Kourakin, and attended by several other gentlemen set out from Zarscoe Selo yesterday evening for Berlin, and will wait at Riga to do the honours of that place to Prince Henry of Prussia who leaves Zarscoe Selo this Afternoon, and who will make a shorter stay at Riga than the Great Duke in order to receive his Imperial Highness at Königsberg from whence they will continue their journey together.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. 3 116.)

#### **№** 283.

## Richard Oakes to William Edon Esquire.

St. Petersburg, June 21 (July 2), 1776.

(№ 28. Extract.) However firmly Prince Henry of Prussia may assure

освобождаеть насъ отъ напряженнаго, хотя и безплоднаго вниманія. Дальнѣймія проявленія со стороны потсдамскаго кабинета одни только въ состояніи открыть тапиственныя дѣйствія кабинета царскосельскаго, но виѣють ля они отноменія къ чему либо новому, неожиданному, или весьма общаго значенія, въ этомъ еще есть основаніе сомнѣваться. Меня положительно увѣряли, что Императрица отвѣтила вполнѣ благопріятнымъ образомъ на возраженія короля польскаго, сильно поддержанныя г. Штакельбергомъ и направленныя протввъ желанія, высказаннаго его прусскимъ величествомъ насчеть рѣшенія вопроса о границахъ, прежде и независимо отъ Данцигскихъ дѣлъ.

Великій Князь въ сопровожденій фельдиаршала Румянцова, графа Салтыкова, князя Куракина и многихъ другихъ лицъ выёхалъ вчера вечеромъ изъ Царскаго Села въ Берлинъ и остановится въ Ригѣ, чтобы принимать тамъ принца Гейнриха прусскаго, вытъзжающаго изъ Царскаго Села сегодня послѣ полудни и намъревающагося пробыть въ Ригъ менъе Великаго Князя, съ тъмъ чтобы встрътить Его Императорское Высочество въ Кёнигсбергъ, откуда они будутъ продолжать путешествіе уже виъстъ.

## Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдепу эскв.

С.-Петербургъ, 21-го іюня (2-го іюля) 1776 г.

№ 283. (№ 28. Извлеченіе.) Какъ бы ни быль увтрень принцъ Гейнрихъ

himself he has fixed the Prussian system here for the present reign, and how little reason soever he may have to doubt of its being rooted in the affections of the successor by the present journey, and by the projected marriage, yet I cannot help thinking there was a degree of bad policy as well as ingratitude, in the little attention he paid, during his stay, to Mr. Panin, whom he did not even visit at his departure.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Æ 116.)

#### **№** 284.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, July 1 (12), 1776.

(Nº 30. Extract.) Notwithstanding the high degree of favour, in which the Orloffs at present stand with their Sovereign, and the resentment which Count Orloff is supposed to entertain against Prince Potemkin, appearances are still preserved towards the latter, which are looked upon as extraordinary. In his trip to Novgorod he is served in every article from court, and it is affected to be said, that he will return hither in a few weeks; but I cannot help believing his favour to be abstolutely at an end, and am assured that he has already removed some furniture, belonging to him, from the apartments which he occupied in the winter palace. The haughtiness of his conduct, while in power, has created him so many enemies that he may

прусскій въ томъ, что онъ утвердиль здісь прусскую систему на все время настоящаго царствованія и не иміветь основанія сомніваться въ расположеніи наслідника, укріпленномъ ныні происходящимъ путешествіемъ и предполагаемымъ бракомъ, тімъ не меніве я нахожу, что съ его стороны было неполитично и неблагодарно оказать во время своего пребыванія здісь такъ мало вниманія къ г. Панину, котораго онъ даже не навітстиль при отъйздів.

## Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдону эскв.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) іюля 1776 г.

№ 284. (№ 30. Извлеченіе.). Несмотря на высокую степень милости, которою Орловы пользуются въ настоящую минуту у Государыни и на недоброжелательство, съ которымъ, какъ полагаютъ, графъ Орловъ относится къ князю Потемкину, последнему продолжаютъ оказывать необычайныя почести. Во время своей поездки въ Новгородъ, онъ пользуется совершенно придворной обстановкой, и продолжаютъ утверждать, что онъ черезъ несколько недель возвратится сюда; но темъ не менея и полагаю, что милостъ его окончена и меня уверяли, что онъ уже перевезъ часть принадлежащей ему мебели изъ комнатъ, занимаемыхъ имъ въ зимнемъ дворце. Высокомеріе его поведенія, въ то время когда онъ пользовался властью, пріобремо

reasonably expect to be retaliated upon in his disgrace, and it would not be surprising, nor altogether unexpected, to see him finish his career in a monastery, a way of life for which he has always shown as a strong predilection and which perhaps may be the best refuge from the despair of an impotent ambition. His debts are said to amount to upwards of two hundred thousand roubles.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Æ 116.)

#### Nº 285.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, July 5 (16) 1776.

(Nº 31. Extract.) By an Ukase dated last Tuesday Mr. Sawadowski was raised to the rank of major general and he received at the same time a present of twenty thousand roubles and a thousand peasants. It was expected by many that he would likewise be made chamberlain, but as this has not taken place, I am still of opinion that it is not meant to bring him much forwarder on the scene, and though he has hitherto no declared rival, I cannot think him likely to preserve his present favour for any length of time, or to make any other use of it, than to secure his own fortune, which, indeed, he has already done to a more than competent degree.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. X 116.)

ему столько враговъ, что онъ можетъ разсчитывать на то, что они ему отоистять въ немилости, и было бы не удивительно и не неожиданно, если бы онъ окончилъ свое поприще въ монастыръ, образъ жизни къ которому онъ всегда оказывалъ расположеніе, и едва ли не лучшее убъжище для отчаянія разбитаго честолюбія. Говорятъ, что долги его превышаютъ двъсти тысячъ рублей 1).

## Оть Ричарда Оакса Ундьяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 5-го (16-го) іюля 1776 г.

№ 285. (№ 31. Извлеченіе.) Указомъ, обнародованнымъ въ прошлый вторникъ, г. Завадовскій произведенъ въ чинъ генералъ-маіора, при чемъ ему пожаловано двадцать тысячъ рублей и тысяча душъ крестьянъ. Многіе ожидали, что онъ также будетъ назначенъ камергеромъ, но такъ какъ этого не произошло, то я продолжаю держаться того мижнія, что не имъетса въ виду особенно выдвигать его впередъ, и, хотя до сихъ поръ онъ не имъетъ объявленнаго соперника, но я не считаю его способнымъ сохранить за собой настоящую милость въ продолженіе долгаго времени, или извлечь изъ нее какую либо пользу, кромъ обезпеченія собственнаго состоянія, за что, впрочемъ, онъ уже дъятельно принялся.

<sup>1)</sup> Cm. F. Raumer. Beiträge etc. v. III, p. 366-867.

#### **Nº** 286.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, July 26 (August 6), 1776.

(Nº 16. Extracts.) On Sunday last the Empress received the news, by a courier from the Great Duke, of his Imperial Highness being betrothed to the Princess of Wirtemberg, on which joyful occasion there was a ball at court. And yesterday morning early, Count Goërtz arrived with compliments of congratulation from the King of Prussia to her Imperial Majesty on the same happy event.

Prince Potemkin arrived here on Saturday evening, and appeared at court the next day. His returning to the apartments he before occupied in the palace made many people apprehensive of the possibility of his regaining the favour he had lost.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. Ne 116.)

#### **№** 287.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, November 1 (12), 1776.

(Nº 55. Extract.) Count Alexis Orloff has delayed his departure, in hopes of being able to persuade the prince, his brother, to desist from the resolution, he has lately taken, of marrying Miss Sinovief, his cousin, one

## Отъ Ричарда Оакса Унльяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 26-го іюля (6-го августа) 1776 г.

№ 286. (№ 37. Извлеченія.) Въ прошлое воскресенье Императрица получила черезъ курьера отъ Великаго Князя извъстіе о помолькъ Его Императорскаго Высочества съ принцессой виртембергской, и поэтому радостному случаю во дворцъ былъ балъ. Вчера рано утромъ прибылъ графъ Гёрцъ съ поздравленіями короля прусскаго Ев Императорскому Величеству по поводу того же счастливаго событія.

Князь Потемкинъ прітхалъ сюда въ субботу вечеромъ и появился на слъдующій день при дворъ. Возвращеніе его въ комнаты, прежде имъ занимаемыя во дворцъ, заставляетъ многихъ опасаться, что, быть можетъ, онъ снова пріобрътетъ утраченную имъ милость.

#### Отъ Ричарда Оакса Ундьяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 1-го (12-го) ноября 1776 г.

№ 287. (№ 55. Извлеченіе.) Графъ Алексъй Орловъ отложилъ свой отъбадъ, въ надеждѣ убѣдить князя, своего брата, отказаться отъ недавно принятаго имъ рѣшенія жениться на дѣвицѣ Зяновьевой, одной изъ фрейлинъ Императрицы и его двоюродной сестрѣ, къ которой онъ давно былъ привязанъ менѣе неразрывными

of the Empress's maids of honour, to whom he has been long attached by less indissoluble ties. The Empress, though sollicited by the Prince's family, has refused to interpose her authority to prevent it, and as the difficulty of the consanguinity of the parties seems likely to be got over, it will probably take place.

(Russia. Mr. Oakes. 1776. X 116)

#### **Nº** 288.

## Richard Oakes to William Eden Esquire.

St. Petersburg, November 11 (22), 1776.

(M: 58. Extract.) It is hoped here, that the march of sixty thousand men from the Ukraine and New Serbia towards the Crimea, which is actually ordered, will overawe the Tartars, as well as deter the Porte from encouraging them. The rashness of the Turkish councils, however, may render this step productive of different consequences.

(Russia, Mr. Oakes, 1776, Nº 116.)

узами. Императрица, несмотря на просьбу семейства князя, отказадась поизмать этой свадьот силой своей власти; и такъ какъ затруднение относительно родства между женихомъ и невъстой повидимому преодольно, то бракъ этотъ въроятно состоится 1).

## Отъ Ричарда Оакса Уильяму Эдену эскв.

С.-Петербургъ, 11-го (22-го) ноября 1776 г.

№ 288. (№ 58. Навлеченіе.) Здісь надіжится, что извістіе о походії шестидесяти тысячь человіжь изъ Украины и Новой Сербін, конить уже повеліно двинуться на Крымъ, испугаеть татарь и воздержить Порту оть оказанія имъ поощренія. Но, на основаніи необдуманности турецкихъ совітовь, міра эта можеть отразиться совершенно иными послідствіями.

0500

1) Cm. F. Raumer, Beiträge etc. T. III, cpp. 358 H La Cour de Russie, p. 802.

# АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.

Авдулъ-Гамидъ, султанъ турецкій, братъ султана Мустафы III, умершаго 24 декабря 1773 года; соглашается на условія мира, предложенныя Россіей въ Кучукъ-Кайнарджи, 424—427.

Авдулъ-Керимъ, турецкій уполномоченный, бывшій въ Россіи съ октября 1775 г. до февраля 1776. 450.

Августъ III, король польскій, и курфюрсть саксонскій Фридрихъ Августь II. Упом. 8, 52, 251, 305.

Адольфъ Фридрихъ, король шведскій; упом., III.

Али-вви, турецкій вице-адмиралъ въ 1770 г., 85, 86, 90.

Али-Кандишъ, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.

Альбертъ, герцогъ саксонскій; вредложеніе ему польской короны саксонскими диссидентами въ 1770 г., 71.

Амвросій Зертисъ-Каменскій, архіопиской Московскій, убитый во время чумы 16 сентября 1771 г., упом. 235, 433.

Анарацъ, (?) Анарэки турецкій контръадмиралъ въ 1770 г., 90. Анна Ивановна, Императрица. Ен участіе въ польскихъ дълахъ 1739 г., 3, 7, 8, 9; дъла турецкія: празднованіе въ честь покоренія Молдавін въ 1739 г., 3, взятіе Хотина, 3, 5, 9; изгланіе Молдавскаго господаря и взятіе Яссъ, 4; подписание Портою предварительныхъ статей договора 1739 г., 6, 7; невыгодныя условія этого договора для русскаго и австрійскаго двора, 6, 7; Императрица не желаетъ и слышать объ условіяхъ постыднаго мира съ турками 1739 г., 12; характеристика Императрицы фельдиаршаломъ Минихомъ въ письмъ кн. Лобковичу, какъ могущественной государыни 8-12; Австрія: разрывъ между австрійскимъ и руссыми дворомь по поводу турецкихъ дълъ 1739 г., 7: сношенія в'єнскаго двора съ великимъ визиремъ, 11; Франція: поддерживаетъ польскаго короля Станислава Лещинскаго, 7, 8; Швеція: безполезность интригъ Швецін въ связи съ польскими въ турецкихъ дълахъ 1739 г., 9; упом., XVIII: 467.

Арнольдъ, англійскій капатанъ, служившій въ русскомъ флотъ, въ турецкую войну 1770 г., 80.

Ассвытрува, баронъ Ашацъ Фердинандъ, сынъ барона Іоанна Людвига, датскій министръ при русск. дворъ 7. Отзывъ его о второй супругь в. к. Павла Петровича, 517. (См. Сбори. т. XIII, стр. 105 - 111).

Ахметъ, турецкій командиръ въ 1770 г.,

Ахметъ-эффенди, турецкій уполномоченный, заключавшій миръ съ Румянцовымъ въ Кучукъ-Кайнарджи въ 1774 r., 425.

Бамбергъ, графиня, называвшая себя Елисаветой, дочерью Ими. Елисаветы Петровны (извъстна подъ именемъ ки. Таракановой), свъдънія о ней, сообщенныя англ. посломъ, Гамильтономъ, министру Суффольку, 460 и след.; стараніями гр. А. Г. Орлова завлечена на вскадру адмирала Грейга въ Легорив и привезена въ С.-Петербургъ, гдъ и умерла въ крипости въ 1775 г., 509; характеристика ея Роб. Гуннингомъ, 467 н савд.; упом., XVIII.

Бауаръ, Федоръ Вилимовичъ, генералъ квартириейстерь, служившій у принца Фердинанда. (Робертъ Гуннингъ въ свонхъ донессніяхъ ситшиваетъ генерала Бауэра съ Каромъ и неправильно приписываеть действія последняго первому. (Си. Каръ), Прівздъ Бауера въ Россію по приглашенію Имп. Екатерины II, 23; отправленіе его въ Финляндію, 24; его управление главнымъ штабомъ, 35; **частвуеть въ битвъ на р. Прутъ подъ** начальствомъ гр. Румянцова, при Ларгъ, 63; его отзывъ о храбрости русскихъ войскъ, 66 — 67; пожалованіе ему ордена Св. Георгія 2-й степени, 67; Роберть Гуннингъ неправильно приписываеть Бауэру бысство изъ возмущениа- Брюсъ, графина, Прасковья Александров-

го Оренбурга въ Москву,что, какъ извъстно, было сдълано генераловъ Каромъ, 391; упом. 27, 73-74, 166, 263, 403, 405, 439.

Барбароссовъ, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.

Баршъ, Ив. Яковлевичъ, русскій командиръ въ турецкой войнъ 1770 г., 92. Бидфордъ, герцогъ, бывшій англійскій посланникъ въ Парижъ, 230, 323, 324. Билидоръ, упом. 116.

Бвенсдоров, де, графъ Іоаннъ Гартвигъ Эрнесть, первый датскій министрь, ум. въ 1772 г., 47; упом. 146. 148.

Бешенцовъ, Петръ Ослоровичъ, русскій командиръ вътурецкой войнъ 1770 г.,

Бибиковъ, Александръ Ильичъ, генералъ аншефъ, назначенъ на мъсто генерала Бауера (?) (втрите Кара, котораго Робертъ Гунинигъ неправильно смъшиваетъ съ Бауэронъ), въ Оренбургъ для усинренія мятежниковъвъ1773 г., 391, 398 -399; 403-404-408; побъды его надъмятежниками, 409, его смерть, 411; yuom. XVI; 414, 418. Ha основанів собственноручной записки Имп. Екатерины II и Архива Госуд. Сов. т. І. ч. 1 видно, что Бибиковъ былъ назначенъ въ Оренбургъ на место бежавшаго оттуда Кара, а не Бауэра. (Ср. Сбори. т. XIII, CTP. 460)..

Бланиоръ, англійскій курьеръ, 358, 368. Бодв, англійскій капитанъ, служивній въ русскомъ флоть въ 1770 г., 80.

Борисовъ, Иванъ, русскій командиръ въ турецкой войнъ 1770 г., 92.

Браницкій, графъ, другъ короля нольскаго, Станислава - Августа, 194. (Ср. Германа Gesch. Russ. t. V, p. 489 м слъд.).

Бритёль, де, баронь, бывшій французскій посланнякъ при русскомъ дворъ, а. потомъ въ Стокгольмъ, 457.

на, сестра генералъ-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго, 315.

Букингамъ, графъ Букингамскій, бывшій англійскій посоль при Имп. Екатеринъ II, 28.

Буллеръ, членъ англійскаго адмиралтейскаго совъта, 78.

Бурзинскій, графъ, польскій повъренный въ дълахъ при лондонскомъ дворъ, 1770 г., 1, 54; секвестръ его имънія, 76, 77.

Буфлвръ, де, довольно извъстный франпузскій писатель и кавалеръ, служившій въ Польшъ и руководившій движеніемъ части конфедератовъ въ 1771 г., 197. (Ср. Сборникъ, т. XIII, стр. 453).

Ъвельке, упом., Х.

Бълосильский, князь Андрей Михайловичь, умерь въ 1779 г., будучи посланникомъ въ Дрезденъ; племянникъ гр. Захара Чернышева, 377. (Отецъ Бълосельскаго кн. М.Андреевичъ былъ женатъ во второй разъ на сестръ гр. Захара Чернышева, Наталіи Григорьевиъ Чернышевой).

Валлисъ, де, графъ, австрійскій фельдмаршалъ, въ 1739 г., 12.

Васильчиковъ, Александръ Семеновичъ, камергеръ, фаворитъ Имп. Екатерины II, 405.

Ввли-паша, сераскиръ Бендерскій и Калчакъ-паша, губернаторъ Хотинскій; пораженіе ихъ при Ставучанахъ въ 1739 г., 4. (См. Цинкейзена Ист. Осман. Имперія, т. V, стр. 797 и слъд.).

Вкимариъ, Иванъ Ивановичъ, генералъпоручикъ, 71, 72, 101. (Ср. Германа, Geschichte Russ. t. V, p. 460).

Ввисманъ, баронъ Отто Адольфъ, генералъ-маіоръ, участвовавшій въ турецкой войнъ 1773 г., 372, 374.

Вельгурский, польскій повіренный въ

дълахъ при францускомъ дворъ 1770 г., 49.

Вильксъ, упом., III.

Вильневъ-де, французскій посоль при Портъ 1739 г., 12.

Волконскій, князь Михаиль Никитичь, генераль-аншефь, русскій чрезвычайный посоль въ Варшавь, въ 1770 г., 77, 125; оставляеть этоть пость 170; разговорь его съ прусскимъ резидентомь въ Варшавь о польскихъ дълахъ, 183; назначеніе его губернаторомъ въ Москву, въ 1771 г. 21 ноября (см. Сборн. т. XIII, стр. 191 и слъд.), 245; характеристика его лордомъ Каскартомъ, 171; упом. VI, X; 176, 270, 271.

Вольтвеъ, извъстный французскій писатель († 1778 г.); говорится о его вліянія на гр. А. П. Шувалова, 17.

Во ронцова, графиня Анна Карловна, жена канцлера графа Михаила Ларіоновича, оберъ - гофмейстерина. Воспріемница при крещеній ребенка леди Каскартъ отъ имени Императрицы, 65; передаетъ ей подарокъ отъ Императрицы, 66.

Вязвискій, князь Александръ Алексѣевичъ, генералъ-прокуроръ; сопровождаетъ въ 1775 г. Имп. Екатерину II въ Москву, гдъ говорилъ Ей рѣчь, въ которой восхвалялъ ея мудрое правленіе, 470. Упом., VI.

Гавкъ (Hawke), членъ англійскаго адмиралтейскаго совъта, 78.

Гавріилъ (Петровъ), род. 1730 г. † 1801; бывши еще епископомъ тверскимъ, онъ, въ 1768 г., былъ назначенъ депутатомъ отъ Синдда въ коммиссію для сочиненія проэкта новаго уложенія, намѣсто умершаго митрополита Димитрія Съченова; въ 1775 г. сопровождаетъ Имп. Екатерину ІІ въ Москву, гдѣ служитъ объдню и торжественный молебенъ по поводу заключенія Кучукъ-Кайнарджійскагомира, 470.

Гланфансъ, Георгъ Монтагю, статсъ-секретарь, графъ. Письмо его нъ лорду Каскарту, 172—176; мизніе его о русскомъ флотъ, 175; письмо нъ нему лорда Каскарта, 187—192, 195— 197,—208—222.

Гамильтовъ, Упльямъ, англійскій министръ въ Неаполъ; письмо его гр. Суффольку, въ которомъ сообщаетъ о пребываніи гр. Бамбергъ (кн. Таракановой) въ Италіи и объ отправленіи ея гр. А. Г. Орловымъ на эскадръ адмирала Грейга въ С.-Петербургъ, 460—461.

Гаррисъ, Джонъ, впослъдствін лордъ и первый графъ Мельмсбури; былъ посланникомъ въ Берлинъ, Петербургъ и Гагъ, 400.

Гвирихъ, принцъ прусскій, брать короля Фридриха II. Ожиданіе прибытія его въ Россію, 75; свиданіе его съ лордомъ Каскартомъ, 118; по словамъ лорда Каскарта принцъ пристрастенъ къ Австрін, 134; характеристика его лордомъ Каскартомъ, 136, 151; по мавнію лорда Каскарта, принцъ служитъ помъхою къ заключенію союза между Россіей в Англіей, такъ какъ планы прусскаго короля не совитстны съ англійскими, 282; на этомъ основанія принцъ внушаеть Имп. Екатеринв II мысли, противныя этому союзу, 283; устранваеть второй бракъ В. К. Павла Петровича съ принцессою Виртембергскою, 517, (см. Сборн. т. XIII, стр. 105— 111); yn. 123, 130, 131, 135 — 140, 141, 150, 155, 157, 179, **282**, 31**2**, 338, 459, 507, 514— 516, 518.

Гворгъ III, король англійскій. Его участіе въ польскихъ дёлахъ 1769—1770 г., 1, 2, 13, 35, 37—38; 40—41; предлагаетъ Имп. Екатеринт ІІ взаимно помогать другъ другу въ турецкую вой, 1770 г. и разсчитываетъ на casus

foederis, 58-60; возобновление переговоровъ, 70; желая сохранить нейтралитеть, онъ наифрень усилить флоть на Средиземномъ моръ въ виду усиленія французской эскадры, 142; желаеть за одно съ Ими. Екатериной II сохраневія шведскої конституція 1772 г., 293-295; копія съ письма Георга III къ Ими. Екатеринт II въ 1775 г., 478—479; упом. вообще: I—III; V, XII, XIV, XVIII; 44, 46, 57, 59, 61, 65, 76, 102 - 104; 109, 113 - 115; 118, 120 - 121; 123- 124; 127, 129, 131, 143 -144; 152, 156, 161, 171, 173, 187, 192, 208 - 210; 213, 215,**216**, **218** – **221**; **223**, **229** – **230**; 232, 239 - 241; 260, 277, 284,290, 293—295; 303—304, 310, 317, 332, 336, 341 - 342; 346-348;354,358-362;366,370,373, 376, 378, 386 — 388; 397, 441, 464, 472, 473 — 478; 480 **—481; 483—486; 488, 489, 491** -492; 494 - 495, 499, 500 -**502**; **505**, 508.

Гврейра, (Herreria), виконтъ, испанскій посолъ при русскомъ дворъ 1769 г., 70.

Гёрцъ, графъ, 521.

Гика, господарь Молдавін; его нагнавіе нать Яссъ въ 1739 году. 4. (См. И. К. Энгеля, Исторію Молдавін, т. 31, Allgem. Welthist. ч. IV, стр. 299).

Гинда, англійскій курьеръ; 61, 62, 103, 221.

Голидв, докторъ, отправленный въ зачумденный г. Ярославль, въ 1771 г., 244. Голицынъ, князь Александръ Михайловичъ, генералъ-аншефъ, впосл. фельдмаршалъ, сынъ генералъ-фельдмаршала Михаила Михайловича; упоминается, какъ членъ вновь учрежденнаго при дворъ Государственнаго Совъта, въ которомъ держитъ сторону г. Зах. Чернышева, 18, 20, 21; отозвание его язъ армия въ турецкую войну 1769 г., 22; уп. VI; 160.

Голицынъ, князь Александръ Михайловичъ, вице-канцлеръ; членъ вновь учрежденнаго Государственнаго Совъта при дворъ, 20; уп. VI; 18, 140, 188, 365, 369, 432, 470, 488, 491, 499. (См. Истор. Записку о Совътъ при Екатеринъ II, Чистовича. С.-Пб. 1870 г.).

Голицынъ, князь Динтрій Михайловичъ, уполномоченный министръ въ Вънъ, 185.

Голицынъ, князь Петръ Михайловичъ, генералъ-маіоръ, братъ вице-канцлера; одерживаетъ блестящую побъду надъ мятежниками въ Оренбургскомъ кратъ въ 1774 г., 409.

Графтонъ, герцогъ, упом., III.

Грейгъ, Самумлъ Карловичъ, капитанъ, впослъдствін контръ-адмиралъ; командуетъ эскадрой въ Эпиръ, въ 1770 г., 54, 84, 92, 107; пребываніе его въ Легориъ, откуда, по порученію гр. А.Г. Орлова, привозитъ въ Петербургъ гр. Бамбергъ (кн. Тараканову), 461; производство его въ вице-адмиралы и назначеніе комендантомъ г. Кронштадта, 471.

Гримпъ, баронъ Фридрихъ Мельхіоръ, упом., XVI, XVII.

Гудоль, Сэнъ Джемсъ, капитанъ англійскаго корабля «Унчельсн», 78, 79; сообщаетъ Фил. Стефенсу отчетъ о дъйствіяхъ русскаго флота въ греческихъ водахъ въ 1770 г. до чесменской битвы и о положеніи дълъ вообще на востокъ, 81—93.

Гудрикъ, Джонъ, (Goodricke), чрезвычайный англійскій посланникъ въ Стокгольмъ, въ 1772 г., 211, 216; долженъ вести переговоры о трактатъ съ Швеціею, по соглашенію съ русскимъ посланникомъ, гр. Остерманомъ, 266.

Гуннингъ, Робертъ, чрезвычайный посданникъ и уполномоченный англійскій министръ при русскомъ дворъ 1772 г. Инструкція, данная ему королемъ Георгомъ III, 27-го мая 1772 г., 265 и сабд. Донесенія его гр. Суффольку: 311 — 330; 335—342; 345—346; 348 -353; 355 - 357; 358 - 365; 368 - 374; 375 - 381; 383 - 385;388-440;446-460;462-463; 465 - 475;488 - 500;503 - 510.Въ донесеніи гр. Суффольку дъласть характеристику Н. И. Панина, гр. Зах. Чернышева, Гр. и Ал. Орловыхъ, Генриха, принца прусскаго, Румянцова, 311-312; 314-316; сообщаеть свой разговоръ съ И. И. Панинымъ о побужденіяхъ, руководивших ь дъйствіями Ими. Екатерины II въ Польшт, о сообщеніи иностраннымъминистрамъ объяснительной декларація касательно польскихъ дълъ, — о намъреніи Россіи на счеть Швецін; укоряеть русскій дворь въ неблагодарныхъ его дъйствіяхъ; говорить о придворныхъ интригахъ, 317 -330; сообщаеть свой разговорь съ гр. Н. И. Панинымъ, въ которомъ доказываеть, что раздёль Польши наносить существенный вредъ англійской торговав; дъйствія же прусскаго короля по данцигскому вопросу считаетъ несправедливыми, 335-338; 366; разговоръ его съ гр. Н. И. Панинымъ о намъреніи Англіи заключить союзъ съ Россіей въ виду огражденія Данін и отклоненія покушеній Франціи, 348-351; разговоръ его съ Ими. Екатериной II о пользъ союза Даніи и Англіи для стверной системы, 363, 375; разговоръ его съ Имп. Екатериной II объ удовлетворительномъ состоянім англійскаго флота и о необходимости заключить оборонительный союзь съ Англіей для составленія ствернаго союза державъ и сохраненія безопасности на Бал-

тійскомъ моръ, 35.8 — 364; несогласія, происшедшія въ государственномъ совътъ при обсуждении вопроса объ этомъ предполагаемомъ союзъ съ Англіей. 364 -365; сообщаеть о томъ, что графъ Н. И. Панинъ ве желаетъ союза съ преобладаніемъ Англін въ стверной системъ, при чемъ желаетъ для Пруссія достаточной доли политического въса въ этой системъ, 375 — 373; — о военныхъ приготовленіяхъ въ Финляндін, Кронштадтъ и Ревель противъ Швеціи, 352; — о томъ, что король прусскій подстрекаетъ Ими. Екатерину II продолжать турецкую войну, съ тъмъ, чтобы, воспользовавшись обстоятельствами, заявить свои права на Курляндію, 367 —368; — о томъ, что влідніе прусскаго короля такъ сильно при русскомъ дворъ, что лестнымъ заявленіямъ последняго не следуеть доверять, 388; что совъты прусскаго короля Императрицъ относительно ея бережанвости крайне раздражають ее, 400; — что желаніе Австріи промънять Нидерланды на Курифальцъ обнаруживаеть ея подозрительную политику, 458 и след.; разговоръ его съ Имп. Екатериной II на счетъ американскихъ дълъ, 488—489; разговоръ его съ вице-канцлеромъ по тому же дълу, 491; разговоръ его по тому же вопросу съ гр. Н. И. Панинымъ, 492 и след.; отказъ Императрицы въ помощи войскомъ, 499; сообщаеть главныя условія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, 423 — 425; ратификація этого трактата, 426 и слъд.; списокъ наградъ знатнымъ лицамъ, по заключеніп этаго мира, 470 — 471; о неудовлетворительномъ состояніи финансовъ въ Россіи, 402-403; 414; сообщаеть о томъ, что дъйствія В. К. Павла Петровича похожи на отцовскія, и что Н. И. Панинъ не имъетъ уже на него вліянія, 451: о занятін Имп. Екатерины II пе- | Дашкова, княгиня Екатерина Романовна,

ресмотровъ уложенія Царя Ал. Михайловича, 452; о появленів новаго фаворита, Потемвива, при дворъ, 406-407: о томъ, что Потемкинъ въ совъть всегда держится мивній гр. Н. И. Панина и раздъляеть ихъ, 414-415; сообщаеть о перепискъ гр. Н. И. Панина съ гр. Бамбергъ (кн. Таракановой), 467; о возмущения въ оренбургскомъ крав. которому бурбонскіе министры прилакть черезчуръ большое значение, 380 — 383; 391 m c.stg.; 404, 408, 409, 411, 418 — 419, 422; передаеть слухъ о томъ, что гр. Зах. Чернышевъ признанъ первоначальнымъ виновиикомъ этаго возмущенія, 392; о взятів Пугачева и его казни, 436 — 437; 446-447; отмъненіе иткоторыхъ налоговъ уменьшило государственный доходъ на 1,000,000 руб. ср. 453; привиллегін дворянамъ, крестьянамъ, мѣщанамъ, и освобождение несостоятельныхъ должниковъ, 455 — 466; торжественный въбздъ Имп. Екатерины II въ Москву не возбуждаетъ народнаго удовольствія, 448 — 449; проэкть Им. Екатерины II о лучшемъ устройствъ собственно русскихъ губерній, 507 н сл.; пожалование ему королемъ Георгомъ III ордена Бани 357-358; описаніе церемонін при возложенін на него Ими. Екатериной II этаго ордена, 368 — 370. Уп. вообще, X—XVI, XVIII; 250, 265, 289, 290, 291, 479, 483, 484, 487, 500, 501.

Гуссвинъ, турецкій командиръ въ 1770 году, 90.

Густавъ III (съ 12 февраля 1771 г., нов. ст.), король шведскій; соглашается на предложение Франціи выслать на Балтійское море наблюдательную эскадру, 193; yu. XIII, 279, 320, 322, 335, 351.

урожд. гр. Воронцова; отзывъ о ея нравъ Роб. Гунцинга, 438.

Дввлетъ-Гирви, татарский ханъ, 64, 68, 93.

Демидовы, извъстные устроители заводовъ въ оренбургскомъ крат, разрушенныхъ въ пугачевскій бунтъ, 393.

Джонъ-Дикъ, сэръ, 201.

Джонсонъ, лейтенанть, англійскій губернаторъ въ портъ Магонъ, 80.

Дидро (Diderot), извъстный французскій инсатель; передаеть Имп. Екатеринт II проэкть мира съ Турціей, врученный ему французскимъ министромъ при русскомъ дворт, Дюраномъ, 383; 388—389; нерасположеніе къ нему В. К. Павла Петровича, 397.

Дишингтонъ, англійскій капитанъ, 79. Долгоруковъ, князь Василій Михайловичь Крымскій; участвують въ турецкой войнъ 1770 г. и командуеть 2-ю арміей, 83,160; отступленіе его къ Перекопу, 435; отзывъ о немъ лорда Каскарта; 160, 166; вліяніе кн. Голицыныхъ на него, 18; уп. XVI; 471. Долгоруковъ, князь, командуетъ отря-

домъ, во время Пугачевскаго бунта, 411. Дукасъ, Александръ, частный секретарь молдав. господаря, 10.

Дюрднъ (Durand), французскій повѣренный въ дѣлахъ при русскомъ дворѣ, 383, 384; передаетъ чрезъ Дидерота Имп. Екатеринѣ II проэктъ мира Россіи съ Турціей, 383; 388—389.

Евгвити Булгаръ, греческій архіспископъ, назначенъ въ таврическую губернію въ 1775 г., 506. (См. Исторію Росс. іерархіп Амвросія (1708 г.), ч. І, стр. 143).

Екатерина II Алексъевна, Императрица всея Россіи. А) Дъла внутреннія. Учрежденіе особаго государственнаго совъта, въ которомъ предсъдательствуетъ сама Императрица, 20; препрово-

ждаеть въ Сенать свой проэкть о лучшемъ устройствъ собственно русскихъ губерній (уложеніе о губерніяхъ), 507 н след.; зимою 1775 г. занимается пересмотромъ Уложенія Царя Алексъя Михайловича, 452; дарованіе привилегій мішанамъ, дворянамъ и крестьянамъ, 455; уменьшеніе налоговъ и совершенное отмънение нъкоторыхъ изъ нихъ, 453 - 454; изданіе указа объ освобожденія несостоятельныхъ должинковъ, заключенныхъ въ тюрьмахъ, 456; плохое состояніе финансовъ въ Россіи, 167; запрещеніе ввоза прусской монеты, 167; назначаетъ денежный фондъ для поддержки обанкрутившихся англійскихъ торговыхъ демовъ въ Петербургъ. 343; принимаеть участіе въ дёлё куцца Томсона, 28; дарованіе кредита въ 1,500,000 руб. раззореннымъ въ пугачевскій бунть губерніямъ, 457; заботы Императрицы о морскихъ силахъ Россін 42-43; политическіе виды ея на Средиземное море, 128; Императрица занята мыслями о стверномъ союзъ державъ, 222; внутренніе безпорядки мъшають вести дъятельные переговоры съ Англіей, 239 и след.: возиущение въ Землъ Донскаго войска и въ Оренбургскомъ крат, 380; опасенія Императрицы по поводу этаго возмущенія, 391 и слід.; намітреніе Императрицы обътхать возставшія провинціи, 418; аресты въ Москвъ бунтовщиковъ, участвовавшихъ въ смутахъ, произведенныхъ Пугачевымъ, 431; уполномочиваеть Сенать судить Пугачева, 439; появленіе въ Москвъ чумы, 205, 231, 242; распространеніе ея, 244; чума въ Украйнъ, 244; безпорядки въ Москвъ по этому случаю, 235, 237; дворянство и знатныя лица покидаютъ зачумленную Москву, что вызвало недовольство Императрицы, 234—235, 237; намъреніе ся ъхать въ Москву

въ 1774 году, 430; описаніе торжественнаго вътада Инператрицы въ Мосвву въ 1775 г., 448; останавливается въ дом' Грузнискаго князя, 448; впечатаћніе, произведенное этипъ въћадомъ на народъ, 448 и слъд. — Императрица присутствуеть на молеонъ въ Казанскомъ соборъ, по случаю побъды Румянцова надъ турками на Пруть, 63, 69; молебенъ по случаю побъды, одержанной русскимъ флотомъ въ Архипелагъ въ 1770 г., 106; слухи о желаніи свергнуть Императрицу съ престола и возвести на оный ея сына, 225 и слъд., 278; общественное настроение умовъ въ Россін, 226; радость Императрицы по случаю заключенія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, 427 — 428. Отношенія Императрицы къ лицамъ: особенное ея винманіе въ В. К. Павлу Петровичу, 34; вопросъ о его первомъ бракъ занимаетъ Императрицу и она соглашается женить его на Вильгельминъ, дочери владътельной ландграфини гессенъ-дармштадтской, 340; недовольство Императрицы на гр. Сальдерна за его честолюбивые планы относительно сорегенства съ нею В. К. Павла Петровича, 399, 401 и сявд.; интриги Сальдерна неудаются и онъ переходить на сторону Императрицы, тамъ же; охлаж. деніе Императрицы къ прусскому королю, Фридриху II, 175-176; она примиряетъ гр. Панина съ Орловымъ, 20-21; недовольна кн. А. М. Голицынымъ, командовавшимъ первою арміей, за его способъ веденія войны въ 1770 г., 21; приглашаетъ въ Петербургъ генерала Бауэра, 23; благосклонный пріемъ лорда Каскарта, 36 — 37; принимаетъ на себя обязанность, вывсто англійскаго короля, возложить на Роб. Гуннинга королевскій орденъ Бани и посвящаеть его въ рыцари, 358, 369-370; посылаеть Румянцову фельдмаршальскій

жезль, 69; жалуеть гр. П. И. Панну орденъ св. Георгія 1-й степени и 2,500 душъ крестьявъ, 124; торжество во дворцѣ по случаю пріѣзда Генриха, принца прусскаго, 130 — 131: 154; доверіе Инператрицы нь графу Берисдорфу, 148 и след.; охлажденіе ея къминистру гр. Панину, 157, 164; поручаеть гр. Н. И. Панину, на место гр. Захара Чернымева, будто возбудившаго возстаніе, принять міры къ прекращению бунта въ Оренбургскомъ крат, 392; скорбь Императрицы по случаю смерти Бибикова, въ 1774 г., усмирявшаго ореноургскихъ матежниковъ, 411; отзывъ Императрицы объ англійской труппъ актеровь, прибывшихъ въ Петербургъ наъ Стокгольна, 124; характеристика русскаго двора лордомъ Каскартомъ, 163-166, 184; характеристика Императрицы имъ же, 12 m cata.; 133, 159, 163, 230; характеристика ея Роб. Гунинисомъ, 277, 296, 300, 390. Ея замътка на депешу гр. И. Г. Чернышева, IV; уюм. BOOGME, I - V; VII - X; XII - XIV; XVI - XVIII; 15, 17, 26-27, 30-35, 39, 43, 46-48, 52, 57, 60, 62, 65-67; 71, 78, 96 - 97, 99 - 100, 103 - 105, 108, 110-111, 113, 115, 118 **-123**, **126 -- 127**, **130 -- 133**, 136—137, 139—140, 142—143, 145-147, 149, 152-158, 160 **—166, 168, 170, 171, 174—175,** 177-184, 188, 190-191, 194 -195, 200 - 208, 212 - 222,226-229, 233, 241, 248-258, **260**, **263**, **266** — **267**, **269**, **274**, 276, 282 - 283, 288 - 289, 291-297, 301 - 303, 311 - 317, 320 - 322, 324, 327 - 330, 332, 335 - 336, 338 - 339, 342, 344-346, 349, 351 - 353, 355 -357, 358, 364—368, 371—378, 380, 383, 396 - 399, 404, 409 -410, 416-417, 419-420, 425 -427, 429, 432, 435 - 437, 444,449, 462-464, 469, 470, 472-475, 477—481, 483—492, 494 -496, 498, 500 - 508, 511, 513-515, 518 - 519, 521 - 522. 6) Абла вибшней политики. *Австрія*. Интриги Австрів противъ Россіи; Австрія намърена принять посредничество въ турецкихъ дълахъ и желаетъ пріостановить успъхи русскаго оружія въ 1769 — 1770 г., равно заставить Россію заключить миръ на умъренныхъ условіяхъ, 37 **—38**; 102, 174; сочувствіе Австріи къ Франціи, направленное въ ущербъ русской политикъ по турецкому вопросу, 178; намъревается поставить наблюдательную армію въ Венгрін противъ дъйствій и намъреній Россіи по турецкимъ дъламъ, 181 — 182, 185; Императрица Екатерина II не желаетъ посредничства Австрін въ турецкихъ дълахъ, 187; стоянка австрійской армін въ Богемін въ 1771 г., 203; Австрія захватываетъ Буковину въ 1774 г., 441; съ одобренія Франціи разсчитываетъ обывняться Нидерландами на Палатинать, 458; участіе Австрін въ польскихъ дълахъ 1772 г., 337; виды ея на Польшу, 182-183; захватываеть польскія владънія, лежащія между Венгріей и Моравіей, 127 — 128; конвенція между Австріей в Польшею, 259; перемъна политики Австрів въ отношевін къ берлинскому двору по польскому вопросу, 199; недовольство Имп. Екатерины II на политику Австріи и Императрицы по польскому и турецкому вопросамъ, 228; Австрія рѣщается держать нейтралитеть какь въ польскихъ, такъ и въ турецкихъ делахъ, 1772 г., 306; недружелюбно смотрить на покореніе Россіей татаръ, 129; не желаетъ независимости татаръ, проэктированной Ими. Екатериной II, 256; вънскій и версальскій дворъ склоняють Венеціанскую республику дъйствовать противъ Россіи, 56; упом. 43, 46, 56—57; 103, 109, 115, 133—134, 137— 139, 141, 150—151, 185, 188— 189, 192, 195, 198—199, 203— 204, 207, 218, 223-224, 249, **254**—**255**, **257**—**258**, **261**—**262**, 268 - 269, 272 - 273 - 274, 281,286, 289 - 290, 291 - 292, 309,314. Америка. Возстаніе англійскихъ кодоній въ Америкъ и просьба Англін у Имп. Екатерины II дать ей войска для подавленія этого возстанія, 463 и сл.; уп. 484, 496, 502. Англія. Уп. твердое согласіе, существующее между Россіей и Великобританіею еще въ 1769 г., 18; имъя въ виду подозрительное поведеніе версальскаго двора, желаеть заключить союзъ съ Россіей и дъйствовать заодно по восточнымъ дъламъ, 56; Англія считаеть Порту своею древнею союзницею, но вынуждена будеть дъйствовать противъ нея, въ случат заключенія Францією наступательнаго союза съ Портою, 58; петербургскій дворъ настанваетъ на томъ, чтобы война съ Турціей въ союзъ съ Англіей была принята за casus foederis, 57; англійскій король желаеть предложить свое посредничество въ турецкихъ дълахъ 1770 года, побуждаемый единственно желаніемъ облегчить заключеніе мира и предупредить общую войну, 132; съ своими враждебными намъреніями по бурбонскому вопросу разсчитываетъ на помощь Имп. Екатерины II, что она условится съ Георгомъ III поэтому дълу, а онъ будетъ помогать ей въ турецкихъ дълахъ, 120 и саъд., 165; Англія удивляется долгому молчанію Россів по вопросу заключенія союза съ нею въ 1771 г., 161 и след., 172; хлопочетъ о возобновлении трактата 1742 г.,

266, желаеть быть главной стороной въ посредничествъ по турецкимъ дъ**ламъ 1772** г., 267; помогаетъ русскому флоту при переходъ его чрезъ англійскія моря и далье въ Средиземное море, 37; соглашение английского двора съ русскимъ, по деланъ польскимъ и переговоры по этому поводу, 40; нежеланіе Англін, чтобы Имп. Екатерина II вела переговоры съ польскими диссидентами, 42; неблагосклонно смотрить на предполагающійся раздаль Польши. 286 и след.; этотъ разделъ Польши подрываеть англійскую торговлю, всятдствіе уступки Данцига, 334, 336; хлопочеть о стверновь союзь державь, 266: вмътательство ея въ шведскія дъла, 293 — 295; переговоры ея съ Швеціей на счетъ великаго съвернаго союза, 266; полагаеть, что сама Россія, всятдствіе внутренняго неустройства и незавиднаго политическаго положенія, станетъ искать союза съ Англіей, который будеть выгодень для Россін, а до сихъ поръ это было наоборотъ, 287; неудачныя попытки заключить союзъ съ Россіей, въ 1772 году, приписываются вредному вліянію короля прусскаго, враждебнаго этому союзу по данцигскому вопросу, 287; принимаетъ участіе въ расходахъ на шведскомъ сеймъ 1771 г. по поводу желанія заключить стверный союзь, 210 и след.; укоряетъ Россію въ томъ, что она равнодушно относится къ шведскимъ дъламъ, 212, 215, 217, 218, 355; Англія непосредственно сама ведетъ переговоры съ Швеціей о трактать, 266: Англія допустить выдти французскому флоту въ Балтійское море въ томъ случать, если Россія и Данія нападуть на Швецію, 338; письмо Имп. Екатерины II къ Георгу III объ американскихъ дълахъ и вспомогательномъ русскомъ корпусв, 500-502; просить у

Россін вспомогательнаго отряда для усмиренія возставшихь ея колоній въ ств. Америкт, 464 и слтд.; 466 и сятд.: 482; гр. Н. И. Панинъ въ раз--говоръ съ англійскимъ повтреннымъ указываетъ только на возможность замѣнить гаповерскія войска русскими, съ темъ чтобы первыя могли отправиться въ Америку, 501; отказъ Имп. Екатерины II дать вспомогательный корпусъ для американскаго похода въ 1775 году, 492-494, 499, 503-504. 508; проэктъ условнаго трактата относительно отправленія русских войскъ въ Америку, 483-487; примиреніе Апглін и Испанін по фалкландскому вопросу, 206; безпорядки и неустроенность дель въ Англів, 136; она завидуеть усиленію русской торговли на Черномъ и Средиземномъ моряхъ, благодаря Кучукъ-Кайнарджійскому миру, 444 — 446; англійскій дворъ пріобрътаеть уважение у встять слоевъ русскаго общества и придворныхъ партій, 32; англійская политика 1771 г. встръчаетъ оппозицію въ нъкоторыхъ кружкахъ русскаго двора, 228; высокое почтеніе Имп. Екатерины II къ королю и англійской націи, 2, 30, 37; упом. вообще: 43, 45, 52, 56—60, 65, 102— 103, 110—111, 120—121, 133, 136, 137, 139, 141, 143, 151. 158-159, 178, 198, 201, 204, 212, 216, 217, 219, 227, 229, 234, 242, 278, 285, 313, 327, 330, 340, 359, 362, 417, 474, 480, 485, 499. Бессарабія. Упом. о колонистахъ ея, **4**65. Венеція. 56, 141. Греція. Прпбытіе русскаго флота въ 1770 г., 81: возстаніе въ Морет, 81; нападеніе турокъ на Морею въ 1770 г., 83; возстаніе грековъ въ Кандін, 89. Голгандія. По лучаеть извъстіе о московской чумъ и о мтрахъ, принятыхъ противъ нее, въ 1771 г., 230; банкрутство голландскихъ кущовъ, 343. Данія. Привлеченіе ся въ стверной системт 1770 г., 47; перемъна въ управленіи вностранными дълами, 145 и след.; письмо Имп. Екатерины къ королю датскому, въ которомъ укоряеть его за частую смѣну министровь и приближенныхъ, 145 — 149; разговоръ ея съ Роб. Гунинигомъ о датскихъ дълахъ въ 1773 г. и о ве**дикомъ** стверномъ союзт. 359 — 363; желаніе Россів получить въ свое распораженіе флоть Данія, 350-351; yu. 146, 167, 305, 321, 324, 338, 349 - 350, 354, 355, 360, 375 -376, 444. *Honanis*. 70, 127, 173, 206, 330-331, 493, 495, 500. Китай. Пріостановка торговля съ Китаемъ по причинъ оренбургскаго возстанія, 393. Крыма. Императрица Екатерина II занята вопросомъ о независимости татаръ въ Крыму, 191 и сл. 435. Молдавія и Валахія. Прівит депутацій изъ Молдавін и Валахів, просящей покровительства Имп. Екатерины II, 48. Польша. Объясинтельная декларація Ими. Екатерины II по диссидентскому вопросу, 41; проэктъ умиротворенія Польши въ 1770 г., 40-42; генеральная конфедерація въ 1770 г., 41, 42; мъры, предложенныя Англіей къ умиротворенію Польши, 41, 42; Инп. Екатерина желаеть содъйствовать умиротворенію Польши, 47 ---48; гр. Сулковскій я другіе польскіе магнаты предлагають польскую корону Альберту саксонскому и королю прусскому для одного изъ его братьевъ, 71; недовъріе поляковъ къ Россів, 78; польскій король Станиславъ - Августь просить защиты у Имп. Екатерины II, 122, 280; поляки довольны инструкціей Сальдерна, 195; Имп. Екатерина принимаеть эту инструкцію для польскихъ дёль и утверждаеть ее, 190, 194; слухъ, будто бы Россія, Австрія и Пруссія наибрены разділять между собою Польшу, 224, 259; политика Пруссін, по вопросу о раздала Польши, какъ излагаеть ее лордъ Каскартъ, 271-275: недовольство нъкоторыхъ высокопоставленныхъ лицъ въ Россіи на раздълъ Польши, 270; декларація Имп. Марін Терезін дая будущихъ своихъ польскихъ провняцій, 280. Вопросъ о раздыть Польши, 268-269, 281 и слъд.; Роб. Гуннингъ полагаетъ, хотя и не имбеть точныхъ сведеній, что Россія наравить съ Австріей и Пруссіей памърена получить часть Польши изъ раздъла, 286; всъ дъла касательно судьбы Польши держатся въ секреть; подписаны, по митию Роб. Гуннинга, два трактата съ Австріей и Пруссіей, 291 н сата,; декларація Имп. Екатерины II къ королю Станиславу-Августу и речи посполятой, въ которой выясняются пречины посторонняго вывшательства въ польскія діла, 305—310; разділь Польши, по митнію гр. Суффолька, дъло Ими. Екатерины II, потому что безъ ея позволенія и содъйствія этотъ раздълъ не состоялся бы, 333 и слъд.; по митнію лорда Каскарта Имп. Екатеринт II ни въ какомъ случат нельзя предлагать сдълать декларацію или вступить въ переговоры съ диссидентами, 42; польскіе диссиденты: 40, 50, 55, 71, 126, 177; конфедераты: 41, 50, 56, 176, 196, 249, 264, 268, 269; саксонскіе диссиденты желають имать польскаго короля изъ саксонскаго дома, **Б5**; упом, о польскихъ делахъ вообще: 44, 46, 49 - 50, 54, 62, 72, 100,122, 125—126, 429, 141, 166, 167, 171, 175—176, 182, 186, 190, 193, 194, 197-198, 218, **220**, **224** — **225**, **239**, **349**, **250** -251, 254 - 257, 260 - 261, 264, 270 - 271, 274 - 275,280, 284 - 286, 288, 290, 302,

-306 - 310, 317, 375, 401 -402, 468, 491, 493, 501. *Hpyccis*. Имп. Екатерина II держится митиія гр. 3. Чернышева въ польскомъ вопросъ противъ гр. Н. И. Панина, преданнаго Пруссін, 288 и след.; уступка королю прусскому Вислы подъ извъстными условіями въ раздъльномъ трактать, 288 и слъд.: характеръ переписки Имп. Екатернны II съ королемъ прусскимъ по польскому в турецкому вопросу, со времени пребыванія Генриха прусскаго, 282; Ими. Екатерину II безпокоять и тревожать письма короля прусскаго относительно приведенія къ заключенію польских в даль, 400; отзывъ Имп. Екатерины II на письмо короля прусскаго по турецкому вопросу, въ 1770 году, 114; сужденіе ся о прусскомъ король, 285; упом. вообще: 137, 139, 141, 224, 250, 255 - 257, 260, 269,272-273, 274, 291, 324, 327. Саксонія. Желаніе ся принимать участіе въ польскихъ делахъ, 53, 268; Tурція. Турецкій вопросъ занимаєть Ими. Екатерину II, 19: султавъ Мустафа III ръшается продолжать войну 1770 г., 39; по мижнію Гудоля, турки недопольны на англичанъ, ноо въ нихъ видять главную поддержку русскихъ, 81, 88; недовольство турокъ на французовъ за то, что вовлекли ихъ въ войну и тъмъ нанесли ударъ турецкой торговле, какъ это видно изъ отчета о дъйствіяхъ русскаго флота у береговъ Греціи, 88; взятіе Бендеръ генераломъ П. И. Панинымъ, 116 и след.; Порта просить посредничества Австрін, Англін и Пруссін при заключеній съ Россіей мира, 102; Имп. Екатерина II, по видимому, достигаеть своей цъли-прочнаго мира съ Турціей, 118; ультиматумъ, на основанім какихъ переговоровъ Россія согласна подписать на конгрессъ трактать по турецкимъ дъламъ, 184; Каскартъ сообщаеть своему двору о предварительныхъ статьяхъ мира съ Турціей, 190 н сата.; Порта выдаеть семейство пославияка Обръзкова и просять заключенія мира въ 1771 — 1772 г., 206, 252, 274; соглашается на конгрессъ въ Фокшанахъ или Бухаресть и на прекращеніе военных д'яйствій, XIII, XV; 262—263; Англія предлагаеть свое посрединчество относительно мира. 267: Порта соглашается на визмательство вънскаго и берлинскаго дворовъ, 289; отстапваетъ независимость Крыма, 290; депутація крымских татарь въ Порту съ изъявленіями своей зависимости отъ нея и нежеланія при нять независимость, проэктированную Екатериной II, 435; желаніе Имп. Екатерины II поскоръе окончить войну съ Турціей, 139; условія мира, предложенныя Имп. Екатериной II, 169 м слъд.; условія мира съ Россіей, заключеннаго въ Кучукъ-Кайнарджи и подписаннаго кн. Н. В. Репнинымъ, въ 1774 r. 21 lioss; 423—424; mesaніе Ими. Екатерины II ам'ять свободное плаваніе съ торговыми целями по Средиземному морю до Константинополя, 128 — 129; усиленіе русской торговли на Черномъ и Средиземномъ моряхъ, благодаря Кучукъ-Кайнарджійскому миру, 442 - 446; при ратификаціи мира Турція даеть Ими. Екатерині II титуль *падишаха*, что прежде давалось королю французскому, 450; упом. о турециихъ дълахъ вообще: 14, 46, 56 - 57, 59 72, 88, 108, 110, 114—115, 128, 138-139, 142, 144, 150-151, **165**, 170, 172, 181 — **182**, 185, **188—189, 190, 192, 195, 203**— 204, 208, 218, 220, 224, 227, 239, 247-255, 257-258, 262, 269, 292, 306, 313, 316, 324, 331, 352, 375, 382, 494. Франція. Русскій дворъ не желаеть визматель-

ства Франціи и посредничества въ турецких делахь, въ случае заключенія мпра, въ 1769-1771 гг., 189; версальскій дворь, съ целію остановить успри расскаго облага и почитики по турецкому вопросу, не желаетъ союза русскаго, англійскаго и прусскаго дворовъ, 3, 38; интриги французскаго двора, по донесенію Каскарта, мішають султану понять настоящее положеніе дъль въ войнь 1769 года, 39; . интриги Франців въ Константинополф дълають поведение версальскаго двора подозрительнымъ въ глазахъ Европы, 56, 113, 141; задумываетъ заключить съ Портою наступательный и оборонительный союзъ, 141; Франція и Австрія дъйствують за одно въ Константинополь, 258; Франція увърена, что Россія заключила съ Англіей трактать и требуеть сообщить ей условія онаго, 213; отвращеніе Ими. Екатерины II къ политикъ Франціи и нежеланіе принять ея посредничество вь турецкихь делахь, 228, 386-387: Ими. Екатерина II отвергаеть условія мира съ Турціей, предложенныя Франціей, 383 и слъд.; Франція подговариваеть Швецію выставить наблюдательную эскадру на Балтійскомъ моръ, желая, такимъ образомъ, удержать часть морскихъ силъ, которыя Имп. Екатерина II предназначила, быть можетъ, для Средиземнаго моря, 193; французскій дворъ ведетъ переговоры съ саксонскимъ на счетъ польскихъ делъ 1770 г., 53; усиливаеть смуты въ Польшъ, 196; помогаетъ конфедератамъ, 196; упом. вообще: 2, 3, 50, 53, 56, 108, 110, 114-115, 133-134, 137-138, 141, 146, **174**, 178, 196—197, 204, 227, 229, 249, 255, 285, 288, 289, 301-302, 305, 317, 323, 324, Горкъ, Госифъ, сэръ, 119.

349-352, 376-378, 385, 428, 440, 458, 495. Швеція. Дунасть вивств съ Франціей и Портой составить оборонительный и наступательный союзъ противъ Россін, 56, 141; въ Россін дълаются военныя цриготовленія къ походу въ Финляндію, 352; Робертъ Гунингъ не втритъ, чиобы въ Финландін можно было собрать 20 т. войска противъ Шведін, 304; гр. Н. И. Панинъ высказываетъ свое сужденіе Роберту Гунивнгу о степени власти. которую следуеть предоставить шведскому королю, 351-352; упом. 14. 24, 44, 58, 147, 165, 193, 210, 212, 215, 217-218, 266, 279, 289, 305, 311, 319, 321, 324, 331, 333, 334, 338, 349, 350, 355, 376, 378, 387, 493, 501.

Елисавета Петровиа, Имиератрица: упом. XVIII, 461, 467, 509.

Заборовскій, Ив. Александровичь, бригадиръ, дъйствовавшій въ турецкую войну 1774 г., 424.

Завадовскій, гр. Петръ Васильевичъ, впослед. председатель коммиссіи народныхъ училищъ при Имп. Екатеринъ II и министръ народнаго просвъщенія. Пожалование его въ чинъ генералъ-майора, 520; характеристика его Ричардомъ Оаксомъ, 520.

Зефиръ-бей, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.

Зиновьква, Екат. Никол., фрейлина, 521 —522. (Cp. A. II. Барсукова, Кв. Гр. Гр. Орловъ. Русск. Арх. 1873 г. I).

Ибрагимъ, капитанъ паша въ турецкую войну 1770 г., 85, 90.

Изманлъ-бви (Рейсъ-эффенди), уполномоченный турецкій посоль на конгрессъ 1772 г., 262, 419.

326—327, 330—331, 338, 341, Посифъ II, австрійскій императоръ. Упом.

IX, XI, XV; 108—109, 173, 367, 441, 458, 459.

Кавалькаво, де, маркизь, русскій повтренный въдблахь на островт Мальтт; сообщаеть о дъйствіяхь русскихь въ Греціп, 98 и слід.; уп. 106.

Кайнаканъ турецкій, уп. 109, 112 — 113.

Калга, татарскій ханъ; его держать нодъ стражею въ Полтавъ во время Пугачевскаго бунта, въ 1774 г., 403.

Камвискій, Миханлъ Федоровичь, генераль, впослед. графъ; командуеть отрядомъ въ турецкую войну 1774 г., 419 — 420; 424.

Кантемиръ, киязь, упом XVI.

Капланъ-Гирви, турецкій паша, разбитый при Ларгъ, 63.

Капуданъ-паша, Хозанидинъ, вице-адмиралъ и съ нипъ Джаферъ-бей и Гассанъ-бей командуютъ флотомъ при Чесмъ, 107.

Капуланъ-паша, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.

Караъ XII, король шведскій, 117.

Карлъ III, испанскій король; даетъ своему губернатору приказанія, касающіяся примиренія Англін съ Испаніей, 173. Карлъ VI, австрійскій императоръ, 5, 6.

Каролина Генріетта Христіана Луига, дочь пфальцграфа цвейбрюкенъ-биркенфельдскаго, Христіана III, супруга владітельнаго ландграфа гессенъ-дариштадтскаго, Людвига IX, род. 9 марта 1721 г., ум. 19 (30) марта 1774 г. Присутствуетъ при возложеніи на Роб. Гуннинга Имп. Екатериной II королевскаго ордена Бани, 370; уп. 410.

Каръ, Василій, генераль, служившій при с.-петербургскомъ легіонт въ 1771 г. Дъйствія его въ Польшт по описанію Каскарта, отношенія его къ гр. З. Чернышеву, характеристика его, 101; производить рекрутскій наборъ въ Москвт и назначенъ начальникомъ надъ войсками противъ Пугачева. Робертъ Гунинитъ, ситинивая генерала Бауэра съ Каронъ, неправильно приписываетъ дъйствительное бътство Кара изъ Оренбурга въ Москву генералу Бауэру (см. стр. 391). Изъ собственноручныхъ писемъ Бауэра изъ гр. Несельроде видио, что Бауэръ находился въ Петербургъ съ октября 1773 г. по январъ 1774 г. (См. въ соч. А. С. Пумкина, Ивсторію пугачевскаго бунта, гдъ помъщенъ указъ военной коллегіи объ увольненіи Кара отъ военной службы. С.-Пб. 1855 г. т. VI, стр. 289).

Каскартъ, леди, супруга англійскаго посла при русскомъ дворѣ. Рожденіе у нея ребенка, воспріемницей котораго была Имп. Екатерина II, 65, уп. 131, 135 —136, 155. уп., X.

Каскартъ, дордъ, англійскій посоль при русскомъ дворъ 1770 г. Его допесенія гр. Ромфору въ 1770 г.: 1—2; 12— 37, 38-39; 42-48; 49-51; 53-54; 62-76; 93-94, 96, 100-102;103-124;126-128; 130 — 141; 150 — 169; къ гр. Сандунчъ въ 1771 — 1772 гг.: 169 — 171; 176 — 186; къ гр. Галифаксу: 187 — 192; 193 — 195; 197 — 221; къ гр. Суффольку: 224 — **23**0; **231—238; 242—246; 247** -251; 255-265; 268-269; 271 — 276; 286 — 288; письма къ Муррею, 48; къ Раутону 40-42. Предпочитаеть послать Ромфору не оффиціально, а лично ему только, свъ-**АЪН**ІЯ О ВНУТРЕННЕМЪ СОСТОЯНІЯ РУССКАго двора, о характерѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ и придворныхъ, 12, 13; мотивъ неоффиціальныхъ донесеній, 13; замічаеть, что потери послі прусской войны и невибніе кредита и фондовъ непозволять продолжать турецкую войну, 38-39; письмо его къ гр. Н. И. Паннну, въ которомъ излагаеть образь дъйствій Франціи при Порть, что Франція намерена составить съ Портою наступательный и оборонительный союзь, включивь въ него и Швецію, 141 — ₱45; что вънскій дворъ намъренъ объявить войну Россіи, если ей войска перейдуть Дунай, 181; подъ секретомъ сообщаетъ условія, желаемыя Имп. Екатериной II при заключеніи мира съ Турціей, 190 и след.; сопротивление русскаго двора въ отношения англійской политики въ турецкихъ дълахъ, 228 и слъд.; нота его гр. Н. И. Панину о турецкихъ дълахъ, 251-255; совътуетъ Имп. Екатеринъ II предолжать турецкую войну, не обращая вниманія на требованія вънскаго двора, 252 и слъд.; передаетъ Императрицъ копію конвенцін между Австріей и Портой, 259 и сабд.; о томъ, что Порта наконецъ соглашается на конгрессъ въ Фокшанахъ, 262 и слъд.; старается склонить Россію на сторону Англін, 109; доказываеть, что Англія не можеть быть равнодущна. Франція приметь участіе въ войнъ и нарушить нейтралитеть, 120 - 121; замъчаетъ миролюбивое настроеніе русскаго двора и знатныхъ лицъ въ отношения Англии, что даеть возможность разсчитывать на союзъ съ Россіей, 27 - 36; сообщаеть о томъ, что Пруссія всячески старается мѣшать союзу Россіи съ Англіей и привлекаеть ее къ союзу съ Австріей въ 1770 г., чему пр. Генрихъ Прусскій не малосодъйствуеть, 133-134; полагаеть, что только заключеніе союза съ Англіей можетъ упрочить съверную систему, 212 и слъд.; что прусскій король желаетъ иривлечь къ стверной системъ и Австрію, 223; сообщаеть о томъ, что король прусскій желаеть умиротворенія Польши на основани Senatus consilium и участія въ умиротвореніи католическихъ державъ, 50; гр. Н. И. Панипъ сообщаетъ ему, чтобы англійскій дворъ остерегался князей Чарторижскихъ, несогласныхъ съ полнтическими видами Россіи, ибо они могуть обмануть Англію, 52-53; находить, что король прусскій, принимая участіе въ польскихъ делахъ, не руководствуется какими либо корыстными побужденіями, 54-55; дъятельность гр. Н. Й. Панина въ польскихъ дълахъ направлена къ тому, чтобы въ числъ условій мирнаго трактата съ Портой не было и ръчи о Польшть, 72; что Россія согласна умиротворить Польшу въ томъ случат, если польскій король употребить по этому делу министровъ, на которыхъ Россія можеть полагаться, но что она не желаеть имъть дъла съ кн. Чарторижскими, 94-95; секвестръ польскихъ имъній, 101; что русскій дворъ убъждаль въ невозможности побъдить вліяніе Чарторижских и поддержать польскаго короля, 176 и след.; сообщаеть слухъ, что Россія, Австрія и Пруссія намерены разделить Польшу, и что Данцигъ останется за Пруссіей, 224 — 225; что Сальдернъ составляеть инструкціи по польскимь діламь и Имп. Екатерина II принимаетъ ихъ, 194 и сата,; предлагаетъ Раутону мъры къ умиротворенію Польши, если последная обратится за помощію къ англійскому королю, въ виду соглашенія съ Россіей, 40-42; что усиленіе морскихъ силъ Россіи, по его митнію, возможно только при содъйствіи Англіи, при чемъ Каскартъ увъренъ, что Россія не можетъ сдълаться соперницей Англін на въ торговомъ, на въвоенномъ отношеніять, 43; интніе его о вновь учрежденномъ государственномъ совътъ при дворъ, 22; сообщаеть о прітадь въ Петербургъ генерала Бауэра и о обращенін съ нимъ гр. З. Чернышева, 23;

мевніе Каскарта о русскомъ флоть и о Россін вообще, 42-43; сообщаеть о перемънъ дъйствующихъ лицъ при дворъ, 44-45; отзывъ его о пр. Генрихв прусскомъ, 119; отзывъ его огр. Н. И. Панинъ, В. К. Павлъ Петровичъ, Сальдерит, гр. Орловт, Шуваловт, 13-16; сообщаеть о поединкъ гр. И. Чернышева съ Шатле, французскимъ посланникомъ, который не состоялся, 45; описываетъ ужинъ, данный гр И. Чернышевымъ по поводу побъдъ въ Арэмпелагь, 111. Описаніе труппы англійскихъ актеровъ, прибывшихъ изъ Копенгагена въ Петербургъ, 123-124; описываеть баль во дворцъ, на которомъ были театральныя представленія, 154-155; отзывъ его орусскомъ и венскомъ дворе, 184, 258; — что заключенію союза Россіи съ Англіей мѣшають люди, стоящіе въ умственномъ отношенія ниже Имп. Екатерины II, 159; медлительность и небрежность русскаго двора какъ въ иностранныхъ, такъ и въ домашнихъ дълахъ, 165; доносить о московской чумъ, 205, 232 и слъд; объ убійствъ въ Москвъ архіенископа Амвросія, 235; отзывъ его о нечистоплотности русскихъ, 242; намъреніе нъкоторыхъ свергнуть съ престола Ими. Екатерину II, оставивъ за нею только регенство въ малолетство В. К. Павла Петровича, 255 и слъд. Упом.: I, IV-XI.

Кауницъ-Ритвергъ, князь, австрійскій канцлеръ; его свиданіе съ прусскимъ королемъ въ Моравін, 109; уп. 174, 188, 248, 458.

Кашталийскій, Матвъй Оедоровичъ, оберъ-церемоніймейстеръ, 369.

Квитъ, Робертъ, бывшій англійскій посолъ въ Петербургъ, Вънъ и Копенгагенъ, умеръ въ концъ 1774 г. 432. Клокачввъ, Өедотъ Алексъевичъ, командиръ вътурецкую войну 1770 г., 92.

Кольвръ, капитанъ, 303.

Крузъ, Александръ Ивановичъ, русскій капитанъ, впослъдстіви адмиралъ, принималъ участіе въ турецкой войнъ 1770 г., 92.

Куракинъ, кн. Борисъ Александровичъ; поъздка его съ В. К. Павломъ Петровичемъ въ Берлинъ, 518.

Лайнгъ, англійскій курьеръ, 141, 151, 157, 180.

Ламбв, англійскій курьеръ, 23.

Лввашввъ, Василій Ивановичъ, русскій министръ, участвовавшій на турецкомъ конгресст въ Фокшанахъ, 263.

Лобковичъ, († 1753 г.), князь, Георгь Христіанъ, генералъ-фельдиаршаль, командовавшій австрійской арміей въ 1739 г., 3; письмо къ нему фельдмаршала Миниха о дъйствіяхъ русскихъ войскъ въ Молдавін и Валахін, 3-12; (письмо это съ нъкоторыми измъненіями напечатано въ Mémoires historiques etc. par le général de Manstein; à Lyon 1782 r., t. II, р. 32 и след.; въ русскомъ переводъ Записокъ Манштейна, проф. Г. Глинки (Дерптъ, 1810 г.), т. II, стр. 30 и слъд; также въ «Русской Старинъ» 1875 г., сентябрь, стр. 168.) Лобковичъ, австрійскій министръ въ С.-Петербургъ. Прітадъ его въ Россію,

Лойдъ, генераль, 328.

Лозвиъ, англійскій курьеръ, 343, 352, 353.

223, 260, 273, 290, 314.

въ 1771 г., 198. Уп. 206, 208,

Лунза Августа, принцесса гессенъ-дариштадтская, род. 30 января 1757 г., 370.

Лупандинъ, Василій Федоровитъ, контръадмиралъ, участвовавшій въ турецкой войнъ 1770 г., 92.

Людовикъ X, упом. какъ насатаный принцъ гессенъ-дариштадтскій, 517.

Людовикъ XV, король французскій, упом., II, XII, XIV; 384, 450. Людовикъ XVI, дофинъ, 37-38.

Манштейнъ, упом. его «Записки», на стр. 3.

Манъ, сэръ, уп. 201.

Марія Феодоровна, вторая супруга В. К. Павла Петровича, рожд. принцесса Софія Доротея Августа Луиза виртембергская, род. 14 (25) октября 1759 г.; уп. 516, 517.

Марія Терезія, Императрица, королева Венгрін и Богемін, 280, 308, 309, 417. Марія Антонія, дочь имп. Карла VII, су-

пруга саксонскаго курфирста, Фридриха Христіана, 251.

Марія Антуанета, эрцъ-герцогиня австрійская, супруга дофина Людовика XVI; вышла замужъ 16 мая 1770 г.; впослядствій королева французская, 37—38.

Марія Өедоровна, вел. кн. уп. 521.

Маруцци, русскій уполномоченный въ Венеціи; сообщаетъ свъдънія о высадкъ Орлова въ Мореъ, 51.

Матюшкинъ, камеръ-юнкеръ. Его неосторожное поведеніе въ отношеніи В. К. Павла Петровича возбуждаетъ гитвъ Имп. Екатерины II, 393—394.

Мвлихинъ, турецкій командирь въ 1770 г., 90.

Мехметъ-Верди, турецкій командирь въ 1770 г., 90.

Минихъ, графъ, Христофоръ Бургардъ, фельдмаршалъ; письмо его къ кн. Лоб-ковичу, о дъйствіяхъ русскихъ войскъ въ Молдавін и Валахін въ 1739 г., 3—12. (См. Русск. Стар. 1875 года, сентябрь, 168.)

Михвльсонъ, Ив. Ивановичъ, полковникъ, разбиваетъ Пугачева подъ Царицынымъ, 434.

Мультъ-Ахметъ, турецкій командиръвъ 1770 г., 90.

Муррви, Джонъ, англійскій посланникъ въ Константинополь, 39, 47, 61; письмо къ нему лорда Каскарта, 48;

уп. 102, 110, 113, 136, 142, 144, 169, 186, 204, 220, 224, 247, 274. Мусейнъ-Сада-Мухаметъ-паша, вели-

усвинъ-Сада-мухамвтъ-паша, великій визирь въ 1772 г.; при Фокшанахъ заключаетъ перемиріе съ Румянцовымъ на шесть недъль, 262; соглашается на условія мира, предложенныя Россіей въ 1774 г. въ Кучукъ-Кайнарджи, 424 — 427; уп. 263, 318, 403, 413.

Мусинъ-Пушкинъ, ст. с., Алексъй Семеновичъ, русскій посланникъ въ Лондонъ, назначенный на мъсто гр. И. Чернышева. Упом., IV, VI, X, XIII; XIV— XV; 73, 223, 241, 293, 310, 317, 321, 351, 352, 386, 387, 398.

Мустафа, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.

Мустафа III (ум. 13 (24) декабря 1773 г.), турецкій султанъ; затруднительное его положеніе въ 1770 г., 69; поручаеть свои интересы берлинскому и вънскому двору изъ недовърія къ русскому, 154. Упом., XIV, XV,

Мюляеръ, полковпикъ, убитый при взятіи Бендеръ, 117.

Наталія Алексьевна, великая княгиня, цесаревна, первая супруга великаго князя Павла Петровича, принцесса гессенъ-дармштадтская Вильгельмина, 340; благотворное ея вліяніе на В. К. Павла Петровича, 410; уп. о ея смерти, 516; уп. вообще, XIV; 390, 396, 401, 409, 410, 448, 451, 470, 515.

Нвупветъ, главнокомандующій австрійской императорской артиллеріей въ турецкую войну 1739 г., 6.

Нордъ, лордъ, первый министръ, упом., IV. Ноульсъ (Knowles), Чарльсъ, сэръ, 313, 314.

Олксъ, Ричардъ, англійскій повъренный въ дълахъ, послъ отъъзда Роб. Гуннинга; письма его къ Уильяму Эдену, 510 — 520; 521 — 522; — къ Уильяму

Фрезеру, 381 — 383, въ которыхъ сообщаетъ о возмущения въ оренбургскомъ краъ.

Обръзковъ, Алексъй Михайловичъ, русскій посланникъ въ Константинополъ, взятый турками въ плънъ, 110, 113; условная выдача его турками, 170, его освобожденіе Портою, 206, 252; назначеніе его уполномоченнымъ поссломъ на конгрессъ въ Фокшанахъ по турецкимъ дъламъ, XIII, XV; 263; уп., IX; 150, 154, 169, 182, 185—186, 188—189, 206, 208, 252, 318.

Озвровъ, Семенъ Петровичъ, курьеръ генерала Румянцева, генералъ-мајоръ и кавалеръ ордена Св. Георгія, 67—68.

Орловъ, гр. Алексъй Григорьевичъ, Чесменскій, адмираль и главнокомандующій; 54, 78—80; пребываніе его въ Морећ, 82, 83, 85—86, 89; отправляется въ Италію лечиться, 107; пожалованіе ему 60 т.р. сер. и названія — Чесменскаго, 471; дланъ дъйствій русскаго флота вътурецкую войну, приписываемый ему, 199; пребывание его въ Вънъ, 207; на эскадръ Грейга привозять изъ Легорна въ Петербургъ гр. Бамбергъ (кн. Тараканову), пс его приказанію 509; является сторонникомъ Англіи, 505; отказывается отъ занимаемыхъ имъ должностей, 509; отзывъ о немъ лорда Каскарта, 168, 202, 299; характеристика его Робертомъ Гуннингомъ, 312, 315; yu.: XVI 92, 96, 98, 99, 106, 108, 199, 200, 201, 202, 325, 327, 341, 353, 433, 438, 461, 462, 463, 497, 511 - 513, 516, 519, 521.

Орловъ, графъ, Владиміръ Григорьевичъ; его отставка, вслъдствіе вліянія Потемкина, 439.

Орловъ, графъ Григорій Григорьевичъ, впослідствій князь и главнокомандующій артиллеріей. Членъ вновь учрежденнаго государственнаго совіта при

Императриць, 20, 21; въ засъданіяхъ совъта онъ не соглашается съ мнъніями Н. И. Панина, 133; нътъ у неговліятельныхъ друзей, 17; является сторонникомъ Англіи, 2, 3, 133, 301; 327; не сочувствуетъ Пруссіи, 137; руководитъ польскими и турецкими дълами 1770 г., 100, 104-105; пожалованіе ему титула свётлейшаго князя, 335; подносить Имп. Екатеринт II богатый брилліанть въ день ея имянинъ, 390; его намъреніе отправиться въ путешествіе, 439, 463; наружность его по описанію лорда Каскарта, 15, 222; нравственная и умственная его характеристика, 16, 25, 28 — 29, 31, 133, 164; характеристика его Робертомъ Гунингомъ, 311, 312, 353; уном. вообще: VI; 17, 23, 26-36, 45, 46, 120, 134, 135, 140, 141, 156, 157, 161, 166, 194, 199, 232, 234, 235, 237, 238, 243, 245-246, 297, 314-316, 318, **-32**0, **322, 325, 328, 339, 341,** 345 - 346, 352, 357, 364, 365, 370, 377, 385, 405—406, 433, 438, 461, 462, 511—513, 521.

Огловъ, графъ Федоръ Григорьевичъ; извъстіе о высадкъ его въ Мореъ, 51; просьба его объ отставкъ, всяъдствіе вліянія Потемкина, 439; упом. 54, 98—99.

Оряовы, братья, графы, уном. вообще; 199, 201, 297, 301, 328 — 329: 339; 386, 405, 406, 408, 416, 517, 519.

Османъ-Эффенди (бывшій Рейсъ-Эффенди), уполномоченный турецкій посолъ на конгресст въ Фокшанахъ, 138, 262.

Остврианъ, графъ Иванъ Андреевичъ, впослъдствіи канцлеръ, по отозваніи Панина назначенъ былъ посланникомъ при стокгольмскомъ дворъ. Упом. 209, 210, 212, 216, 266, 277, 294, 338, 380, 417, 464, 472, 505.

Паввлъ Пвтровичъ, Велякій Князь, впосл. Императоръ; бракъ его съ Натальей Алексъевной, урожд. Вильгельминой, принцессой гессенъ-дариштадтской, 340; переговоры о второмъ бракт его, 516 --517, 521; ненависть его къ Орловымъ, 329; его подозрвнія къ Имп. Екатеринѣ II по поведу неудавшагося кушанья, 389; открываеть Императрицъ честолюбивые замыслы Сальдерна, 401 — 402; недовольство его быстрымъ возвышеніемъ Потемкина, 408; нерасположение его къ Потемкину по поводу докладовъ о полковыхъ дълахъ, 451; бользнь его, 226; отъвадъ его за границу въ 1776 г., 518; отзывъ о немъ англ. посла Каскарта, 14, 32, 165; отзывъ о немъ Роб. Гуннинга, 300; упом. вообще: XIV; 17, 26, 31-32; 34, 36, 44, 65—66; 111, 130—131, 149, 153, 155, 177, 202, 209, 212, 214 - 215; 220, 225, 278,283, 297 - 298, 301, 319, 330,335, 339 - 340; 346, 356, 376 -**377**; **379**, **393**, **396**, **398**—**399**; 405, 409—410; 416, 430, 448, **470**, **496**, **515**—**516**; **519**.

Панинъ, Никита Ивановичъ, сепаторъ, графъ, воспитатель В. К. Павла Петровича; по желанію Имп. Екатерины II оставляеть пость воспитателя Великаго Князя, но вмъстъ съ тъмъ ему поручается исключительное занятіе внъшними лълами, 379; отношенія его къ В. К. Павлу Петровичу, 14; заботы его объ учрежденін государственнаго совъта при русскомъ дворъ, 19 — 20; является сторонникомъ Англіп, 2—3; однако не желаеть союзась преобладаніемъ Англіп въ съверной системъ, и удъляеть Пруссін достаточную долю политическаго значенія въ этой системъ, 375 — 376; разговоръ его съ лордомъ Каскартомъ о шведскихъ дълахъ, 210 и слъд; нерасположение его къ Франціи, 385; дъятельность его по польскимъ дъламъ, 72; его недовольство проэктомъ раздъла Польши, представленномъ въ совътъ, 270; разговоръ его съ Роб. Гуннингомъ о польскихъ дълахъ, 284; представляетъ проэкть мира съ Турціей, 200; характеристика его лордомъ Каскартомъ, 14 **—15**, 25, 33, 49, 163; характеристика его Робертомъ Гунинигомъ, 276, 311, 326; упом. вообще: 17, 21, 23, 26-28, 30-31, 33-36, 45-**47**, **49**, **52**, **56**, **58**, **61**, **65**—**66**, 70-72, 77, 93, 97, 100-101, 104 - 105, 109 - 110, 112 - 113,115, 122-123, 125, 127, 130-131, 133—137, 139, 149, 152— 153, 157—158, 160—162, 164, 169—171, 175, 177, 179—181, 183—184, 190, 193, 196—197, 202 - 204, 206 - 209, 211 - 215,218-221, 225-226, 248-251, 256-257, 259-261, 268, 272 273, 277, 279—280, 282; 288, 290-291, 293, 297, 300, 302-304, 315 - 316, 319 - 323, 328-332, 334 - 342, 345, 348, 351,354 - 355, 357, 360, 364 - 365, 368, 375 - 378, 388, 398, 401,403, 408, 413, 417, 436, 440— 441, 451-452, 457-459, 461, 464, 466 - 467, 472, 474 - 475,479-480, 482, 490-493, 495 496, 498 - 500, 503 - 505; 507,510, 513, 519. Его депеша гр. И.Г. Червышеву, I—III; его депеша А. С. Мусину-Пушкину, XIV—XV. Упом., IV—VII; XII—XIV; XVI.

Панинъ, Петръ Ивановичъ, графъ, генералъ-аншефъ; кавалеръ орденовъ св. Андрея и Георгія 1-й ст.; членъ вновь учрежденнаго государственнаго совъта, 20; его отношенія къ генералу Румянцову, 22, взятіе имъ Бендеръ въ 1770 году, 116—117; его отставка, 153, 166, 298; по просьбъ Имп. Екатери-

ны II принимаетъ начальство надъ дъйствующими войсками для усмиренія Пугачевскаго бунта, 425, 430; поручаетъ кн. Голицыну взять Пугачева въ Пензъ, схваченнаго уже янцкими казаками, 436—437; пожалованіе ему 60 т.р. и брилліантовой звъзды, 471; уном., VI, XVI; 73—74; 76; 319, 329.

Панины, графы, 386.

Пвтерсонъ, Христофоръ Ивановичъ, полковникъ, повъренный при Портъ, 206. Пвтръ I, Императоръ, упом.; IX, XVII. Петръ III, Федоровичъ, Императоръ, уп.; VI; 381, 385, 434.

Перфильевъ, главный соучастникъ Пугачева; его казнь, 447.

Питтъ, Вильямъ, первый графъ Чатамъ; отзывъ о немъ прусскаго короля, 229. Половцовъ, Александръ Александровичъ, сенаторъ; его предисловіе къ донесеніямъ англійскихъ пословъ и посланниковъ—1770—1776 г., 1—XVIII.

Понъ, дю, (du-Pont), упом. 302.

Потемкинъ-Таврическій, князь Григорій Александровичь, фаворить Имп. Екатерины II, генераль-адъютанть Ея Величества; членъ учрежденнаго при дворъ Императрицы Екатерины II совъта, въ 1774 г., 413; назначение его вицепрезидентомъ военной коллегіи, 415, 422; пожалованіе его титуломъ графа и портретомъ Императрицы для ношенія на груди, 471; Имп. Екатерина II дарить ему въ день его имянинъ 100 т. рублей, 506; получаетъ орденъ Чернаго Орла чрезъ Генриха, принца прусскаго, 514; дружба его съ гр. Н. И. Панинымъ, 414 — 415; его вліяніе при дворъ, 510; характеристика его Роб. Гуннингомъ, 406—407; упом.: XV, XVI; 408, 412, 430-431, 438, 439, 451-452; 463, 466, 491, 505, 509, 511 - 513, 515 - 519, 521.Потвикинъ, Павелъ Сергъевичъ, родкоминссін, разслѣдовавшей причвны народнаго неудовольствія, возбужденнаго дъйствіями гр. Зах. Чернышева, во время пугачевскаго бунта, 418.

Псарскій, польскій посланникъ при русскомъ дворѣ 1770 года. Упом. 122, 125, 127.

Пугачевъ, Емельянъ, раскольникъ казакъ, выдававшій себя за Имп. Петра III, 385, 408; бъгство его, вслъдствіе одержанія побъды надъ нимъ кн. Голицынымъ въ с. Татищевъ, 409; янцкіе казаки захватили его и готовы выдать гр. Н. И. Панину въ Пензъ, 436—437; описаніе его казни, 466 и слъд.; упом.: ІХ, ХІІІ, ХVІ XVІІ; 411, 414, 418, 421—422, 427, 430, 432—434, 438—439, 449, 452, 468.

Пюнзій, де; отзывъ его о брилліантахъ, полученныхъ въ подарокъ лордомъ Каскартомъ отъ французскаго короля и Ими. Екатерины II, 66.

Разумовский, графъ Алексъй Григорьевичъ, фаворитъ Ими. Елисаветы Петровны, 467.

Разумовскій, графъ Андрей Кирилловичъ, 410.

Разумовскій, графъ, Кириллъ Григорьевичъ, гетманъ, фельдмаршалъ, первоприсутствующій во вновь учрежденномъ государственномъ совътъ, 20, 133; характеристика его лордомъ Каскартомъ, 21. Упом., VI.

Раумеръ, Фридрихъ, профессоръ; упом. ero «Beiträge etc.»; 509—510, 512—513, 520, 522.

Раутонъ (Wroughton), англійскій министръ въ Варшавъ; письма къ нему лорда Каскарта о польскихъ дълахъ, по вопросу объ умиротворенін Польши: 40—42, 52—53, 94—95, 97—100, 122—126; упом. 46, 55, 62, 76, 94, 101, 106, 122, 177.

ственникъ фаворита, стоялъ во главъ Рейнсдориъ, Иванъ Андреевичъ, гене-

ралъ-поручикъ, оренбургскій губернаторъ, 395.

Рвининъ, князь, Николай Васильевичъ; командуеть отрядомъ въ турецкую войну 1770 г., 73 и след.; заключаетъ въ качествъ посла миръ съ турками въ Кучукъ-Кайнарджи въ 1774 г. 21 іюля, 423—424; упом. 125, 426—427, 512.

Роксвургъ, англичанинъ, находившійся въ русской службъ въ званіи капитана въ турецкую войну 1770 г., 92, 98—99.

Рошфоръ, графъ, статсъ-секретарь въ Англів по иностраннымъ двламъ. Его распоряжение лорду Каскарту, англійскому послу при русскомъ дворъ 1770 года, 1 — 2; въ ответныхъ письмахъ сообщаеть Каскарту о подозрительномъ поведения версальского двора въ Портъ, о желанім его повсюду возбуждать про-. тивъ Россін враговъ, чтобы остановить успъхи русскаго оружія въ турецкихъ дълахъ, называетъ достовърнымъ то, что Шуазель составиль проэкть наступательнаго и оборонительнаго союза Порты съ Франціей, 56 — 57; въ случав посредничества англійскаго короля въ турецкихъ делахъ, последній согласенъ гарантировать трактать, а энглійскій посоль въ Порть будеть настанвать на уступкъ Россін Азова, области кубанскихъ татаръ, плаванія по Черному морю и др., 58-59; сообщаеть, что Порта ръшилась просить соединеннаго посредничества Австріи, Пруссіи и Англін, 102 и след.; сообщаеть о предложенін Францін королю шведскому отправить свою эскадру на Балтійское море, 192 — 193; удивляется, что русскій дворъ секвестрироваль имініе кн. Чарторижскихъ и даже гр. Бурзинскаго, 76 и слъд.; предсказываеть завидную будущность Россін, благодаря плаванію по Черному морю, владенію Очаковымъ н независимости татаръ, 128 — 130; упом., НІ; 211.

Роуортъ, англійскій курьеръ, 478, 489, 490, 496, 497.

Румянцовъ, Михаилъ Петровичъ, сынъ фельдиаршала; привозитъ Имп. Екатеринъ II извъстіе о заключеніи Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, 423.

Румянцовъ, графъ Петръ Александровичъ, генералъ-аншефъ, впослед. генералъ-фельдмаршалъ, 22; одерживаетъ побъду при Ларгъ, на р. Прутъ, 63; пожалованіе ему ордена св. Георгія 1-й степени, 67; пожалование фельдиаршальскаго жезла и имънія, 69; по приказанію Имп. Екатерины пишеть письмо къ великому визирю, 110; требуетъ у вел. визиря выдачи Обръзкова и созванія конгресса въ Изманят, 114; переходъ его чрезъ Дунай въ 1773 году, 371-372; прітадъ его въ Коломенское, 470; пожалование ему съ названіемъ Задунайскаго имінія и 5,000 душь крестьянъ, 470 и слъд.; нерасположеніе его въ Франціи и преданность Прусcin, 510; yuom.: V, XVI; 73-74; 112, 132, 154, 181, 188, 206, 249, **252**, **254**, **262** — **263**; **315**, **318**, 374, 383, 403, 413, 419-421; 424-427; 450, 509, 518.

Руссваь, англійскій курьерь, 388, 397.

Сабатьв-дё-Кабръ, французскій повёренный при русскомъдворъ, въ 1771 г., Упом., X; 223.

Сальдернъ, приближенное въ гр. Н. И. Панину лицо. Назначение его посломъ въ Варшаву въ 1771 г. на мъсто кн. Волконскаго, 170—176; прежній образъ его дъйствій, 171; представляетъ Императрицъ инструкціи касательно польскихъ дълъ, 190; намъреніе его оставить свой постъ въ Польшъ и Россію, 186; его честолюбивые замыслы, 399, 401; запрещеніе пользоваться ему

титуломъ и чиномъ, пріобрътеннымъ имъ на службъвъ Россін и Голитиніи, 401—402; отзывъо немъ Каскарта, 14—15; 164, 178—179; упом.: X, XVI, 25, 27, 31, 35, 46—47, 72, 105, 122, 125, 176, 178—179; 194, 200, 270; 282, 288, 292, 298, 340, 345, 368, 380, 396, 399.

Слатыковъ, графъ Иванъ Петровичъ, сынъ фельдиаршала Петра Семеновича, генералъ-аншефъ; битва его съ турками на Дунат, 419 — 421; пожалованіе ему ордена св. Георгія 2-й степени, 471; наблюдаетъ за дъйствіями В. Кн. Павла Петровича, 393; упом. 518.

Сандунчъ (Sandwich), графъ, статсъ-секретарь Англів по иностраннымъ дъламъ. Письма къ нему лорда Каскарта объ условіяхъ мира съ турками, предложенныя Ими. Екатериной II, о назначенін Сальдерна въ Варшаву посломъ, 169—172; — о томъ, что вънскій дворъ всячески старается остановить успъхи русскаго оружія въ турецкихъ дълахъ и намъренъ даже объявить войну Россін, если войска последней перейдуть Дунай, 184-185;-о сильномъ вліянів кн. Чарторижскихъ на польскія діла и о трудности поддержать короля, - о видахъ русскаго двора относительно Польши, 176-180.

Свалловъ (Swallow), Самуилъ, англійскій генеральный консуль и агентъ торговой компанія въ С.-Петербургъ; 343; по порученію англійскаго короля передаетъ Имп. Екатеринъ ІІ адресъ тайнаго совъта короля за оказанную ею помощь англійской торговой компанія фондами, 344 и слъд.

Свяндаръ-Муханетъ-паша, великій визирь въ 1771 г., 181, 188, 253.

Симолинъ, Карлъ Тимофъевичъ русскій посланникъ въ Митавъ, 515.

Слафтеръ, англійскій курьеръ, 338, 342, 483, 499, 505.

Соколовъ, Ал. авторъ статън: Архипедагскія компаніи 1769—1774, въ Запинск. гидрограф. департ. ч. УІІ, 1849 г., 92.

Сольмсъ, графъ, прусскій посланникъ при дворъ Екатерины II, 115; его визить у Генриха, принца прусскаго, 119; упом. 135, 139, 269, 277, 439 и сл.

Спири довъ, Григорій Андреевичь, адмираль, 54; прибытіе его въ Морею, 81 86; упом. 92, 98—99, 107.

Сталви, англійскій курьерь, 465, 472, 475, 482, 489, 490.

Станиславъ Лешинскій, король польскій, 7; его низложеніе, 8.

Станиславъ Августь, Понятовскій, король польскій, упом. XII; 40, 46—47, 50—51, 53—55, 94—95, 99—102, 171, 194, 249, 272, 275, 280—282, 287, 305—306, 310, 518.

Ствовисъ, Филишъ; донесеніе къ нему Гудоля о дъйствіяхъ русскаго флота въ Смирит въ 1770 г. и вообще около береговъ Греціи, 79—93.

Сторионтъ, лордъ, министръ въ Вѣнѣ; упом. 129, 172, 174, 181, 188, 195, 196, 197, 207, 272.

Суворовъ, Александръ Васильевичъ, впослъд. князь и фельдиаршалъ, участвуетъвътурецкой войнъ 1774 г., 419.

Сулковскій, князь, старшій; предлагаеть польскую корону королю прусскому для одного изъ его братьевъ, 71—72; отзывъ о немъ лорда Каскарта, 194.

Суффолькъ, графъ, статсъ-секретарь Англіи по дъламъ иностраннымъ. Отвътныя его письма Роб. Гунинигу, въ которыхъ сообщаетъ, что Англія всегда готова сохранить свободную конституцію Швеціи и не думаетъ объ уменьшеніи ея территоріи и законныхъ владъній, 331—335; укоряетъ русскій дворъ въ равнодущіи къ шведскимъ дъламъ и медлительности по вопросу о съ-

верномъ союзъ державъ, 354-355; 374-375; благодарить Имп. Екатерину II за оказанную ею помощь фондами англійскимъ торговцамъ въ Петербургъ, 342-343; письмо его къ гр. Н. И. Панину, въ которомъ просить Ими. Екатерину II воздожить на Роб. Гуннинга орденъ Бани витсто короля. 357 — 358; жалуется, что при русскомъ дворъ сильно вліяніе прусскаго короля, который прочить къ себъ Ланцигъ, 385-388; радуется заключенію Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, 425— 426; въ Пугачевскомъ мятежѣ видитъ обширное возстаніе самаго тревожнаго характера, 431-432; говорить объ интересахъ Россін въ торговомъ отношенін вслёдствіе плаванія по турецкимъ морямъ, уступленнымъ Россіи въ большихъ разитрахъ, по Кучукъ-Кайнарджійскому миру, 440-446; сообщаетъ разсказъ Гамильтона о пребыванін въ Италін гр. Бамбергъ (кн. Таракановой) и о вывозт ея въ Петербургъ, 460-461; --- объ американскихъ дълахъ, 463—465; проситъ дать pycскій отрядъ для отправленія его въ Америку, 476-478; 480-483; высылаеть Роб. Гуниннгу проэкть условій англійскаго короля съ Имп. Екатериной II по американскимъ дъламъ, 483 —487. Yuom., X—XIV.

Тараканова, княжна. (См. графиня Бамбергъ). (См. Сборн. т. I, стр. 104—105).

Томсонъ, купецъ, 27-28.

Тоттъ, Фридрихъ, баронъ (1733—1793), артиллеристъ; принимаетъ участіе въ турецкой войнъ 1774 г. и заботится объ устройствъ турецкой артиллеріи, 419.

Улимочтъ (Weymouth), лордъ, министръ; упом., III. 12; инструкція его командору судна «Проби», 61; упом. о ней, 78—79.

Флуквивръ, директоръ англійской труппы актеровъ,; прибывшихъ изъ Стокгольма въ Петербургъ, въ 1770 г., 124.

Фердинандъ, племянникъ Фридриха II, наслъдный принцъ Браунивейгскій, 23. Финкенштейнъ, графъ, прусскій министръ, 109.

Фоксъ, Чарльсъ, лордъ адмиралтейства, извъстный англійскій государственный дѣнтель и ораторъ, 78.

Фрезеръ, Унльямъ, 381.

Фридрихъ II, король прусскій. Его миролюбивыя намеренія, въ отношеніи русскаго двора въ 1770 г., 43 — 44; его усердіе въ интересамъ Россіи, 54-55; вифшивается во внутреннія дела Польши, 308-310; Сулковскій и другіе польскіе магнаты предлагають ему корону для одного изъ его братьевъ. 71; замыслы его относительно Польши, 175; желаетъ умиротворить Польшу, 177; его намъреніе раздълять Польшу, 249; пріобрътеніе имъ Данцига, 225; вступление его въ Польшу, 261; поведеніе его въ отношеніи конфедератовъ и диссидентовъ, 364; его желаніе завладъть польской Пруссіей, 265; 281; виды его на счетъ польскихъ провинцій. 270; жалуется Имп. Екатеринъ II на ея медленность въ ръшеніи польскихъ атьь и укоряеть въ расточительности, 400; охлажденіе къ нему Имп. Екатерины вслёдствіе разногласія по польскому вопросу, 175—176; свиданіе ero съ Императоромъ австрійскимъ и кн. Кауницемъ въ Моравіи, въ 1770 г., 109; письменно заявляеть Имп. Екатерви свою готовность помогать ей въ турецкихъ дълахъ, 113; его вліяніе при русскомъ дворъ, 223, 259; старается разсорить вёнскій дворъ съ русскимъ чрезъ посредство гр. Чернышевыхъ, 302; отзывъ о немъ лорда Каскарта, 203, 258; упом. IX—XIII;

XV; 46, 49, 50,102, 108, 114, 115, 119, 123, 134, 139, 170, 177—178; 187, 189, 203—204, 228, 250, 256—258; 265, 268—269; 272, 277, 280, 282—283; 287—292; 299, 301, 304, 310, 320—322; 326—327; 331, 336—338; 340, 357, 366—368; 375, 388, 417, 439—440; 458—459; 462, 506, 516, 521.

Халівмый, турецкій командирь, 90.

Хилилъ-наша, великій визирь, преемникъ Молдаванъ-паши (а съ нимъ Девлетъ-гирей, преемникъ Керимъ-гирея); затруднительное его положеніе въ 1770 г., 64; пораженіе его русскими войсками на Дунат при Кагулт, 68—69; Имп. Екатерина II письменно чрезъ Румянцова требуетъ у него выдачи Обръзкова до начала переговоровъ, 109— 110; упом. 51, 63, 112, 114, 132, 134, 154.

Хивтвескій, Степанъ Петровичь, капитанъ флота въ турецкую войну 1770 г., 92.

Христіанъ VII, король датскій, письмо къ нему Имп. Екатерины II, въ которомъ она его укоряетъ за быструю перемъну знатныхъ придворныхъ и министровъ, способствовавшихъ заключенію съвернаго союза, 145—149. Упом., XIII.

Чарторижскій, князь (Адамъ?), цаемяннякъ короля польскаго Станислава Августа Понятовскаго, 50.

Чарторижсків, князья; мішають умиротворенію Польши своими интригами, направленными въ ущербъ русской политикт въ нольскихъ ділахъ, 94—95; секвестръ ихъ иміній, 76; упом. вообще 49—50, 52, 71—72; 78, 95, 166, 176—177; 194, 274.

Чврны швва, графиня, Анна Александровна, урожденная Исленьева, вторая супруга. Гр. Ив. Чернышева (+ 1794.),

Чвенышввъ, графъ Иванъ Григорьевичъ, русскій посоль въ Англін. Поведеніе его тамъ, 18; несостоявшійся его поединокъ въ Англів съ французскимъ посланникомъ гр. Шатле, 45; англійская политика 1771 г. встрвчаетъ въ немъ оппозицію, 229; желаніе его быть вицепрезидентомъ адмиралтейской коллегін. 18; командировка его въ Голдандію и Данію для изученія морскаго дала 18; членъ вновь учрежденнаго государственнаго совъта при дворъ 53: пожалованіе ему ордена Св. Андрея, 471; устроиваетъ ужинъ для Инп. Екатерины II, 111; отзывъ о немъ лорда Каскарта, 18, 111; yuom. I, III, IV, VI, X, XII; 21, 35, 46, 140, 144, 160, 202, 240, 377, 452, 504, 510. (Heнать быль два раза: на Елисаветъ Осицовить Ефимовской († 1755 г.) и на Аннъ Александровнъ Исленьевой († 1794 г.)

Чвенышввъ, графъ Захаръ Григорьевичъ, вице-президентъ военной коллегів, 19; членъ вновь учрежденнаго государственнаго совъта при дворъ, 23, 92; недовъріе совъта къ его донесеніямъ и отвътамъ, 21; предполагаютъ отправитъ его въ Польшу съ званіемъ фельдмаршала, 281 и след.; авторъ раздельнаго трактата Польши, по слованъ Роб. Гуннинга, 288; назначение его генераль - губернаторомъ Бълоруссіи, въ 1772 г., 318; виновникъ возстанія Оренбургскихъ казаковъ, по словамъ Роб. Гунцинга, 392; ударъ его власти поповоду назначенія ки. Потемкина вице-президентомъ военной коллегін, 415—416; 422; слагаеть съ себя званіе вице-президента военной коллегін, 433; характеристика его лордомъ Каскартомъ, 19; упом. VI, XII; 22-24; 46, 101, 105, 188, 291,

- 370, 408.
- Чврнышввы, братья, графы Иванъ в Захаръ Григорьевичи. Склонность ихъ къ интригамъ, 17-18; характеристика ихъ лордомъ Каскартомъ, 18-19; 164; упом. вообще: 134, 202, 302, 311, 312, 330, 345, 386, 452, 491, 505.
- Шардонъ, взрываетъ мину подъ Бендерами, 116.
- Шау, англійскій курьеръ, 301, 303.
- Шврявй, мистеръ, 3, 17, 27, 36 37. Шкуринъ, бывшій камердинеръ Имп. Ека-
- терины II, а потомъ камергеръ и дъйствительный тайный совътникъ, 299 ---300.
- Штакваьвергъ, Оттонъ Магнусъ, графъ, уполномоченный русскій министръ въ Варшавъ на мъсто Сальдерна, 292; 305, 514, 518.
- Штвинъ, баронъ, кавалеръ тевтонскаго ордена, служившій волонтеромъ въ туредкую войну 1770 г. и убитый три взятін Бендеръ, 117.
- Шулзвль, де, герцогь, первый министръ Франціи, 19, 49, 52; составляетъ проэктъ наступательнаго и оборонительнаго союза между Франціей и Портой, 56.

- 311, 319, 328—329; 341, 365, Шуваловъ, графъ, Андрей Петровичъ, сынъ фельдиаршала Петра Ивановича; участвоваль въ походъ противъ Пруссіи, 16; небезцъльное его ухаживанье за Орловымъ, 16, 17; отзывъ о немъ лорда Каскарта, 16, 17; его счастливая супружеская жизнь, 16.
  - Шувалова, графиня Екатерина Петровна урожд. Салтыкова, супруга гр. Андр. Петров. Шувалова; характеристика ея лордомъ Каскартомъ, 16.
  - Шуваловъ, графъ, Петръ Ивановичъ, фельдмаршалъ, умеръ 4 января 1762 г., 17.
  - Эдвиъ, Уильямъ, впосл. лордъ Оклендъ, одинъ изъ главиъйшихъ чиновниковъ англійскаго министерства. Письма къ нему Ричарда Оакса, 510 — 520, 521 — 522.
  - Эльитъ, баронъ, Иванъ Карловичъ, генералъ-квартирмейстеръ, 305.
  - Эльфинстонъ, Джонъ, контръ-адмиралъ, бывшій въ русской служов, 46, 92, 94, 96, 99, 107; прибытіе его въ Морею, 84-86.
  - Эмиръ-Мустафа, турецкій командиръ въ 1770 г., 90.
  - Юнгусъ, упом. письма его, III.
  - Яковлявъ, Савва, купецъ, 455.